





15.7.414



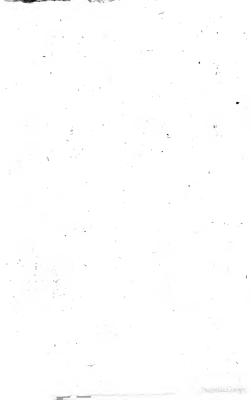

## DESCRIPTION HISTORIQUE DE L'ITALIE.

#### EN FORME DE DICTIONNAIRE:

- 1°. CONTENANT LA GÉOGRAPHIE TANT ANCIENNE QUE moderne, l'état des Royaumes, Républiques, Principautés, Etats & Villes qui composent cette Contrée;
- 2°. L'esprit de leur Gouvernement tant civil que poli-
- 3°. Le Génie des Habitans, leurs Mœurs, leurs Uſages & leur Commerce:
- 4°. Un détail circonftancié des Monumens antiques, Amphithéâtres, Colonnes, Obélifques, Pyramides, Statues, Vafes & autres Raretés,
- 5°. La Description des Eglises, Palais & Edifices publics; les Bibliotheques & précieus Collections qu'elles renserment;
- 6°. Un détail des Peintures en Moßiques & Tableaux répandus dans les Eglifes & Galeries des Princes; l'Hifforique de leurs fujets, & le nom des Artiftes qui les ont produits.

Par M. de L. M. de l'Académie de S. Luc à Rome.

Ouvrage eprichi d'une Carte Géographique de l'Italie, & de quarante Planches en Taille-douce.

TOME PREMIER.



A AVIGNON:

Chez Chambeau, Impr. Libr. près le College.

M. DCC. XC.



est P. painted automoustus 23 % 27





#### AVERTISSE MENT.

S'IL fût jamais un Ouvrage qui dût paroître fous la forme de Dictionnaire, c'est celui qu'aujourd'hui nous présentons au Public.

L'ITALIE, confidérée dans fes rapports avec l'Histoire, la Politique, la Morale, les Loix, les Sciences, les Lettres & les Arts, avec la Géographie ancienne & moderne, est un sujet si varié, & d'un détail si diversisée, qu'il ne peut gueres être traité que dans l'ordre alphabétique.

LES recherches sur cette belle contrée étant du goût de toutes les Nations , les

#### iv AVERTISSEMENT.

découvertes se sont si fort multipliées, qu'on en fait chaque jour de nombreux volumes, & qu'on en fera encore long - temps sans épuiser cette matiere.

MAIS les objets qu'elle renferme n'affectent pas également tous les Lecteurs. Chacun cherche ce qui l'intéresse davantage. La question est de savoir où le trouver. Faudra - t - il parcourir cette multitude immense de Livres sur l'Italie ? Combien de temps ne faudra-t-il pas employer, avant que de rencontrer ce que l'on voudroit voir dans l'instant ? Il n'y a donc que la forme de Dictionnaire qui donne la facilité de trouver sur le champ & la lettre & le mot , & dans l'explication des mots , tout ce qui peut flatter la curiofité fur la Géographie, les Gouvernemens, l'esprit des Nations, mœurs, productions, histoire politique & naturelle , antiquités , peintures , éfidices modernes, &c. tous articles intéreffans sur lesquels le présent Dictionnaire ne laisse rien à désirer.

Nous avons fur-tout en vue le Voyageur. Comme il ne peut se charger d'une
bibliotheque entiere, il lui faut un ou deux
volumes qui renserment tout ce qui excitesa curiosité, & à mesure que les objets se
présenteront à ses yeux, il consultera son
Dictionnaire, & il sera sur le champ satissait. Il saura alors tout ce qu'il en doit;
savoir; & si par ses lectures il en a été
autresois instruit, il s'en rappellera le souvenir; il le comparera avec l'objet présent,
& continuera sa route, sans avoir besoin
d'autres secours, ni des raisonnemens des
autres Voyageurs qui l'ont précédé.

Au reste, ce n'est pas seulement le Voyageur à qui ce Livre sera infinimentutile. Le Curieux, dans son cabinet, saura bien le mettre à prosit. Sans perdue ni temps, ni peine, il aura pas Cee Diction-

#### Y AVERTISSEMENT.

naire à peu de frais toutes les connoissances dont il a besoin, & le précis de tout ce qui aura été dit de plus judicieux & de plus certain. Car il est bon d'avertir que les détails contenus dans cet Ouvrage font tirés des meilleures relations des Voyageurs François & Anglois , & ensuite rectifiés fur les lieux par des Amateurs & des Artistes qui en ont fait les voyages par goût & en vrais connoisseurs. Le Public en peut juger par la vérité & la clarté qu'ils ont mis dans le choix des matieres, & par la précision avec laquelle ils ont exprimé leurs idées. Avec ce fecours l'homme sensé est en état de parler avec les connoisseurs, & quelquefois de relever les Voyageurs sur le récit peu exact qu'ils feroient de ce qu'ils ont yu , sur leur maniere même de voir, & fur ce que l'imagination échauffée y pourroit ajouter.

. Enfin cetsOuvrage fera accompagné d'une

#### AVERTISSEMENT.

Carre géographique de l'Italie, & enrichi de quarante Planches en taille-douce, qui mettront fous les yeux non feulement les Monumens curieux, foit anciens, foit modernes, mais encore les divers phénomenes que la nature a répandus dans cette Contrée, qu'on ne trouve point ailleurs.



### AVIS AU RELIEUR.

Pour placer les Figures.

| TOME                                        | PREMIER.                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| CARTE géographique de l'Italie, vis-à-vis l | e Cavaleto, 24             |
| Frontispice.                                | Tombeau de Munatiu         |
| Noce Aldobrandine, p. 20                    |                            |
| Vase antique, 64                            | Gondoles , - 315           |
| Bucentaure . 105                            | Grotte du Chien, 320       |
| Capitole, 117                               | Plan de la Santa Cafa, 371 |
| Château Saint-Ange, 169                     | N. D. de Lorette, ibid     |
| Colifée . 177                               | Planches représentant le   |
| Colonne Antonine, 181                       | quatre Murailles ornée     |
| Colonne Trajane, 182                        | qui environnent la Santa   |
| Colonne Militaire, 184                      | Cafa, fig. 2, 3, 4 & 5     |
| Doge de Venise, 221                         |                            |

|                                  |                           | _   |
|----------------------------------|---------------------------|-----|
| TOMES                            | ECOND.                    |     |
| F Igure représentant l'I.        | dite le Broglio , 1       | 160 |
| talie , vis-à-vis le Fron-       | Branche de Liege,         | 74  |
| tifpice.                         | Tour de Pise,             | 78  |
| Marforio . 13                    | Eglise de S. Pierre du    | Va- |
| Noble Vénitien, 108              | tican, 2                  | 53  |
| Obélifque de la Place de         | Tarentule, 3              | 09  |
| S. Jean de Latran, 116           | Pont de Rialte, 3         | 64  |
| Obélifque de la Place du         | Eglise de S. Marc , 3     | 65  |
| Peuple, 117                      | Palais de S. Marc., 3     | 67  |
| Panthéon . 145                   | Vafa quædam & Inft        | ru- |
| Pasquin . 156                    | menta, &c. 3              | 86  |
| Tombeau de Virgile, 161          | Antiqua Sacrificialia, ib | id. |
| Vue de la Place de S. Marc.      |                           | 89  |
| , and de the same of the same of | DESCRIPTION               | N   |



# DESCRIPTION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE L'ITALIE.

EN FORME DE DICTIONNAIRE.

#### ÁBA

A BANO, Aponus, Village de l'Etat de Venife; à environ fix milles de Padoue, célebre dans l'antiquité par fes Eaux minérales, qui lui avoient fait donner le nom d'Aqua Aponi. On les appelle aujourd'hui Bogni d'Abano. Ces Bains font très-fréquentés, à cause de la faiubrité de ces Eaux. De Seine, dans son Voyage d'Italie, dit qu'il y a une autre Fontaine à Abano, qui pétifie tout ce qu'on y jetts.

ARIAGRASSO, petite Ville du Milanez, à l'occident de Milan, sur le Canal qui va de cetre Capitale à Pavie & cau Lac majeur. Ce Pays et le plus heau & le plus fertile. Les Campagnes en font três-tiantes & agréables s' il abonde en fruits, sgrains de toute efpece, & ses paws 1281 abondans y nourtiflent quantité de Restiaux. Tome 1.

\* J.

ABONDAZA, Abondance; petite ville de Savoie; dans le Duché de Chablais, à l'orient du Lac de Geneve, auprès d'une Abbaye à laquelle sa richesse afait donner autresois le même nom.

ABRUZZE, Abruζζο, Province considérable du Royaume de Naples, bornée à l'est par le Golfe de Venise, près de la Mer Adriatique ; elle est divisée en deux parties par la Pescara, savoir, l'Abruzzo Otra, dont Aquila est la Capitale, & l'Abruzzo Citra, dont la Capitale est Chieti. Ce Pays, quoiqu'environné de montagnes, dont le fommet est le plus fouvent couvert de neige, ce pays froid, est pourtant un des plus fertiles de l'Italie, en grains, en vin, en olives & en fafran. On y éleve des vers à soie ; on y trouve d'excellent gibier & de la volaille. Cette Province est très-sujette aux tremblemens de terre. Abruzzo Otra, ou l'Abruzze Ultérieure, est la plus étendue; elle n'a aucun Archevêché, mais cinq Evêchés, Aquila, Atri, Teramo, Campoli & Civita di Penna, L'Abruzze Ultérieure est au levant de la Citérieure, Chieti en est la Capitale; elle a un Archevêché, dont les suffragans sont Atri, la Penna, Ortona & Campoli, qui font unis, Ses Villes font Sulmona, lieu de la naissance d'Ovide, Valva, Pescara sur la Mer, Lanciano, qui a un Archevêché, sans suffragans, Civita Borella, Evêché. Le Comté de Molife fait partie de l'Abruzze; c'est une petite Province, dont les-Villes les plus confidérables font Isernia, Boyano, Trivento, Guardia, Alferes & Lerino: ces Villes font Epifcopales.

ACADEMIA DEL CIMENTO, ou DE L'EXPÉRINCEL L'Académie Platonique avoit été un premier pas vers la Philoíophie. A force de chercher à deviner Platon, on fit quelques découvertes fur le méchanisme de la nature. Galilée compos des inftrumens peopres à pouffer plus loin ces découvertes; il applique l'expérience aux principes, ou pour mieux dire, aux conjectures, Toricelli, de fon côte, sfujicit la nature à l'expérience, l'un reflucire l'Atronomie, l'autre découvrit la pefanteur de l'air & la cause de l'élévation de l'eau dans les pompes : découverte que Paschal porta si loin. Ces-

découvertes exciterent les Savans. Le Cardinal Léopold de Médicis, pour accélérer les progrès de la Phyfique, institua l'Académie de l'Expérience, le 19 Juin 1657; c'est la premiere de l'Europe où l'on se soit occupé de la Physique expérimentale. Ce qu'il y avoit de glorieux pour les sciences c'est que les Princes de la Maison de Médicis en sentoient tout le prix, & s'en occupoient eux-mêmes. Le Grand Duc Ferdinand II fit lui-même beaucoup d'expériences, avec des tuyaux de verre qu'il avoit inventé. Les Académiciens étoient des Savans, d'un mérite reconnu; c'étoient Viviani, Malphigi, Marsili, Borelli, Magalotti, &c. Cette Académie, qui n'avoit point des statuts, recueillit en un volume toutes ses Expériences, & les fit imprimer in-fol. en 1667. C'est à peu près à cette époque qu'elle cessa; mais plusieurs Villes d'Italie, à l'exemple de Florence, établirent des Sociétés littéraires & savantes. tous des noms bizarres. Les Académiciens de Spolette s'appellerent les Ouufi ; ceux de Rome, les Humoristi, Lincei, Fantastici; de Boulogne, les Otiosi & Gelati : de Genes, Addormentati; de Padoue, Ricovrati & Orditi : de Vicence , Olimpici ; de Parme , Innominati ; de Milan , Nascosti ; de Naples , Ardenti ; de Mantoue , Invaghii; de Pavie, Affidati; de Cesene, Offuscati; de Fabriano ; Defuniti ; de Faenza , les Filoponi ; d'Ancone, les Caligenost; de Rimini, les Adagiati; de Cita di Castello, Afforditi; de Pérouse, Insensati; de Fermo. les Raffromati; de Macérata, les Catenati; de Viterbe. les Oftinati ; de Brescia, les Oculti ; de Treviso, les Perseveranti de Cortone, les Humorosi; de Luques les Ofcuri; d'Alexandrie, les Immobili. L'Académie de Florence:prit celui della Crusca.

ACADEMIA D'ELIA CRUSCA, ou ACADÉMIE FLO-RENTINE, fut établie en 1583; elle prend le titre de Reine & Modératrice de la Langue Italienne: la perfection de la Langue, la Poéfie & Téloquence font les objets de fes travaux. La démonitation d'ella Crufca, qui fignifie du fon, est une allégorie de fes occupations; cétà-dire, qu'elle tire la fatine du fon. Aufii a-t-ellø pris pour embléme un blutoir, & pour dévise, il pui

Aa

bel fior ne coglie ; c'est-à-dire, il en tire la plus belle fleur. Tout est emblématique dans la Salle où s'affemblent les Académiciens. On y voit une chaire en forme de trémie dont les degrés sont des meules de moulin; le Diresteur est assis sur une espece de meule ; les sieges des Académiciens sont en forme de hottes; le dossier est une pelle à four, ainsi que les portraits des Académiciens ; la table est faite en forme de pétrissoire ; on tire les Ouvrages , qu'on lit dans l'affemblée , d'une trémie ; celui qui le lit a la moitié du corps passé dans une espece de blutoir. Ces minuties, qui paroîtroient bizarres aujourd'hui, ont été des objets d'émulation. & ont produit les meilleurs effets ; ils font confacrés. par la gloire que cette Académie s'est acquise; son Dictionnaire ou Vocabulaire général de la Langue Italienne, en 6 vol. in-fol. est le plus ample & le meilleur qui ait cié fait jusqu'à présent : on eut du les prendre pour modele en France de quelques Dictionnaires qui paroissent avoir le même objet que celui d'ella Crufca.

Outre l'Académie d'ella Crufca, il y a encore à Forence celle des Apatifles, nom pris d'un mot Grec, qui fignifie lans paffion. C'est une Académie de Belts-Lettres, qui s'assemble de temps en temps à Florence, on tout le monde est admis à lire des Ouvreges, en gelque Langue qu'ils foient écits. L'amour des Lettres & des Sciences a bien diminué à Florence depuis l'extention de la Maison de Médicis, qu'il y ait des Méce-tinstin de la Maison de Médicis, qu'il y ait des Méce-

nes, les Virgiles ne manqueront pas-

nes, iles vigues au muritures. à Rome; c'est une très-ancienne Société, établie au Capitole, pour les progrès de l'Economie politique; elle-cest composée de Princes, Barons & des Perionnes, trés habites. Les Académiciens on tune jurisdition foir cette partie de la Campagne de Rome, appelle «Rom Romano, qui séend à dix ou douz milles aux environs; mais ou ces Académiciens ne connoissent guere les vrais principes de l'Economie politique, ou l'on a bien peu d'égards pour leurs décisions. Le trifle état oi est l'Agriculture aux environs de Rome, le peu de soin quon culture aux environs de Rome, le peu de soin quon

De la Lieu

Montre à cet égand, le pornicieux usage de forcer le écultivateur de vendre au prix de la taxe, de porter les denrées à Rome, & mille autres erreurs accedérices, occasionnent dans cette Ville des difettes unieuxfes, & une pauvreté funeite dans la campagne, qui n'artend, pour enrichir (es habitans, que la main du cultiyateur, & la liberté.

ACADÉMIE DE SARN-LUC, à Rome, est l'Académie de Peinture, Sculpure & Architechure; elle tient les séances dans une maifon que Pierre de Cortonne juis de Campo Vaccino, au bas du Capitole; mais pour les recepions, l'Académie s'affemble au Capitole dans la ialle des Confervateurs; checun de ceux qui font reçus à l'Académie, doivent y donner un ouvrage tie leur façon, un tableau, fu c'ett un Peintre, june staue ou un bas-relief, si c'ett un Sculpteur, où quelque plan, si c'ett un Architecte.

Il y a à Rome douze jeunes Eleves, qui sont entretenus par le Roi de France, pour se perssédionner; soit dans la Peinture, dans la Sculpture ou l'Architecture; ils sont logés & nourris dans le Palais de l'Académie de France, pendant trois ou quatre ans, sous la direction d'un Professeu de l'Académie de Paris, que le Roi y envoie. Ils veillent aux études qu'ils doivent faire des melleurs morceaux aniques & modernes; ils déssinent sur le nud, deux heures par jour Cès places s'accordent aux preuves que les Eleves de Paris ont donné de leurs talens, de leur application & de leur affiduité.

On conferve précieulement à l'Académie de Saint-Luc le crâne de Raphaël ; il eft dans une des trois falles où s'affemble l'Académie, ornées des morcéaux de reception des Académiciens. Il y a entre l'Académie de Paris & celle de Rome, une union qui fut cimentée par M. de Colbert: ce Ministre obtint de Louis XIV des Lettres patentes pour confirmer cette union XIV.

ACADÉMIE PLATONIQUE. Ce fut vers l'an 1439 que Cosme de Médicis, assistant aux leçons de Gemistras Pletho, Philosophe Grec, qui expliquoir la philosophe

phie de Platon , conçut le projet de cette Académie ; il ne fut exécuté que par son petit fils, Laurent le Magnifique, vers l'année 1550; il engagea Pic de la Mirande, Marsile Ficin, à expliquer & à traduire les Ouvrages de ce Philosophe. Plusieurs Savans se joignirent à cux; on ouvrit des affemblées chez Laurent de Médicis. On fixa pout le jour de l'affemblée générale & publique, le 7 Novembre, jour où Platon étoit né , & qui fut celui de sa mort, selon le calcul de ces Savans & comme Platon mourut après avoir diné avec ses amis, les assemblées se tenoient après le diné, que les Académiciens faisoient ensemble. On ne se bornoit point à l'explication de Platon, les regles de la Langue Italienne . les movens de la perfectionner, les causes de sa corruption, étoient les sujets du travail des Académiciens , parmi lesquels se distinguerent Ficin , Lambin , Pic de la Mirande , le célebre Machiavel , l'élégant Politien', &c. L'Académie fut dispersée lors des troubles qui agirerent la République, à l'occasion du Cardinal Jules de Médicis; elle fut rétablie par Léopold frere de Ferdinand, Grand Duc de Toscane, vers la fin du feizieme fiecle. Elle finit à la mort de ce Prince; mais elle donna lieu à cette foule d'Académies qui s'établirent en Italie, soit pour les Arts, les Sciences & l'Histoire, & dont celle de la Crusca est la plus célebre. Voyez ACADEMIA D'ELLA CRUSCA.

ACADÉMIE A MONTER A CHEVAL, de Turin, est un riès bie Edifice, tenant le Palisi du Duc de Savoie: L'architecture en est fort estimée: elle est de Philippe Juvaia; le Manege est de la composition du Comte A'fieri; il est ouvert; la volue en est très-hardie, sans que cette hardiesse nuie à la folidité, tes décorations tont rès belles & analogues à la destination de

l'Edifice.

ACCIA, ancienne Ville de l'Isse de Corse, avoit autrefois un Evêché, qui a été uni à celui de Mariana: ella est située dans la partie orientale, au nord de Corse, ACCINO; Village du Pisan, d'ou part un très-bel aque,

duc, qui porte l'eau à Pife,

ACERNO, Acernum, Ville Episcopale du Royaume de

- Transfer

Naples; dans la Principauté Citérieure. Elle est entre Falerne & Conza.

ACERRA, Ville Epifcopale du Royaume de Naples; dans la terre de Labour. Ellé est située sur la rivière de Patria, entre Naples & Capoue. Acerra a titre de Comté, son Evêque dépend de l'Archevêque de Naples.

Âctré RON, Lac que les Poëtes ont embelli de leurs fictions, à droite du Village de Bauli, entre la pointe de Miléne & les ruines de Cumes. On l'appelle aujourd'hui le Lac Foffaro, Il falloit paffer c. Lac pour aller dépoler fur la rive oppolée, où totient les fépultures d'une grande partie des Romains, les urnes funéraires, dans des monumens ou tombeaux qui exiftent encore aujourd'hui; le Baetlier, qui s'appelloit Caron, étoit, un vieillard, qui ne fe chargeoit d'aucune de ces urnes gyu'il ne fur payé d'avance, Voyre BAULI, COMIS.

ACQUA CHE FAVELLA, ÎTÂU qui parle, eft le nom d'une Fontaine de la Calabre Ciérieure, au Royaume de Naples, près de l'embouchure du Crato. On ignore l'étymologie de cette dénomination, mais on fait qu'une Fontaine rendit un oracle qui annonçoit la defrutéloin de Sybaris; il y a apparence que cet oracle; quel qu'il foit, a donné le nom à cette Fontaine. Au refte, le défaite des Sybarites par les Crotoniates, ne coûta qu'une rufe aux vainqueurs. Les Sybarites, diton, avoient des chevaux fibien dreflès, qu'ils marchoient en cadence au fon des infirtumens; les Crotoniates, qui favoient fur quelton leurs chevaux danólent, s'en fervirent fi à propos, qu'ils défirent toute leur cavalerie, fans qu'elle pût le mettre en défené.

ACQUA DI PISCIARELLI, est une eau qui a sa source près du Lac d'Agnano, derriere la Solfatrar, qu'elle traverse, & où elle contracte la chaleur & de goût failin qu'on y trouve au fortir de la montagne, & qui en fait la vertu; elle fait monter le thermometre, divité par M. de Réaumur, à 45, tandis que nos eaux minérales les plus chaudes, ne le font pas monter au delà de 40.

ACQUA PAOLA; (Fontaine de Paola) ou PAULINE;

Summy Dies

est une des plus belles de Rome, que Paul V fit construire en 1515, fur les desseins de Jean Fontana, avec des matériaux tirés du Forum de Nerva ; elle est au sommet du Janicule, près de l'Eglise de saint Pierre in Montorio. Ce Pape fit réparer l'ancien aqueduc, qui menoit les eaux du Lac Bracciano, autrefois Lacus Sabbatinus, juiqu'à Rome. Ce Lac est à sept lieues au nord-ouest de Rome. On ne sait pas au juste si ce sut Auguste ou Trajan qui fit construire cet aqueduc, revêtu dans toute la longueur de briques très-grandes rentrantes, l'une dans l'autre. Paul V profita de l'ouvrage des Romains, y ajouta le superbe & magnifique réfervoir ou fontanone, fitué dans l'un des endroits les plus élevés de Rome . d'où ces eaux se divisent . passent d'une montagne à l'autre . & vont former de nouvelles fources pour différens quartiers. C'est la plus abondante de toutes les Fontaines de Rome; elle est décorée d'un grand nombre de colonnes de granite qui Toutiennent une architrave; on y voit l'inscription qui indique l'année où l'aul V restaura l'ancien aqueduc . & y en ajouta de nouveaux. Les armes de ce Pape sont dans le couronnement. Entre les colonnes, font cinq niches, l'eau fort en torrent de trois : dans les deux autres sont les dragons, pieces des armes de la maifon Borghese, qui jettent aussi une enorme quantite d'eau; toutes ces eaux se dégorgent dans le grand basfin , d'où elles se dispersent par les canaux qui y sont adaptés, dans d'autres aqueducs; mais quoique divifées. elles font encore affez considérables pour faire aller des moulins, des papeteries, des forges, sur le penchant du Janicule. L'architecture extérieure de cette fontaine est de Jean Fontana.

ACQUAPRNENTE, Ville affez considérable de l'Etat Ecclésatique, dans la Province d'Oriette, sur la riviere de Paglia, sur un terrein élevé, & dans un climat qui paroit fertile. Une cascade abondante & naturelle tombe avec beaucoup de bruit du rocher sur lequel la Ville est strucke, & dont elle a reçu son nom. Cette montagne paroit formée d'une pierce pleine de trous, qui semble composée d'une espece de gravier mal lié, d'a

avertit les Voyageurs, qui doivent passer par Acqua-Pendente, de se mésser des habitans, dont la plupart ne se sont aucun scrupule de mettre les équipages & la

bourse des étrangers à contribution.

Acqua-Pendente n'est devenue considérable que depuis 1647, que le Pape Innocent X y transféra le Siege Episcopal de Castro, parce que les habitans de cette derniere avoient assassinates de Gouverneur, de El Evêque & Ges premiers Magssitrans, sont de très-belle apparence. On trouve aux environs d'Acqua-Pendente quantité de cavernes creusées dans le roc, à une grande profondeur, dans lesquelles les gens de la campagne se retirent avec leurs bestiaux.

ACQUA-PUZZA, fources d'eaux sulphureuses qui se dégorgent dans les marais Pontins, près de la monagne de Sezze & de Piperno; elles forment des concrésions ou crobtes comme la fontaine de l'ivoli : il y a un ruisseau qu'on appelle Fiame-Coperte, parce qu'il est couvert de cette crobte, comme une voûte d'aqueduc. Il s'en détache de grands quartiers, qui surnagent & forment comme une ille flontante. Le terrein, dans certains endroits des environs, est élastique; mais il est dingereux dy marcher, parce que la crobte n'ayant pas affez de solidité, s'ensonce loriqu'on y pense le moins.

ACQUARIA OU AQUARIUM, Ville du Duché de Modene près de la riviere de Saltena, que la réputation, dont ses eaux minérales jouissent, rendent fort

dréquentée.

Acqua, Ville du Monferrat, dans le Mantouan, sur le bord septentional de la riviere de Bormia, entre Alexandrie de la Paille & Savonne. Cette Ville a sousenu différens sièges, tant du côté des Espagnols, que des Piemontois; il y a des bains chaud. & su'phuseux, rrès fréquentés. Acqui est la Capitale d'une petite Province qui s'étend de l'orient au midi du Monferrat, bon Evêque est sustragant de Midan; elle a été beaucoup plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui glie set urb-angienne,

Tourse Line

ADDA: (1') Fleuve considérable; qui fort du Pays des Grisons, traverse le Lac de Côme, & se décharge dans le Pô, entre Crémone & Plaisance. Il coule très-rapidement; c'est en entrant dans le Milanez qu'il est le plus beau ; vers cet endroit ; on voit le Canal de Martefana, construit sur les desseins de Leonardo-Vinci. Ce Canal, pris de la Riviere . deux mille au-dessous de la Canonica . est parallele & plus élevé que le lit de l'Adda, dans une étendue considérable; ses eaux claires & lympides sont encaissées dans des murs épais & bien bâtis, où l'on a ménagé des épanchoirs, pour le dégager, lorsqu'il est trop rempli. Les barques qui y passent, semblent portées au dessus de la rive de l'Adda, qui est plus bas, & qui a une pente plus forte. Des terraffes des Palais Melfi, Monti, Simonnetta, Casnera, qui dominent le Canal & le Fleuve, on joui du beau spectacle des campagnes fertiles du Breffan & des montagnes ziantes du Bergamasque.

ADIAZO, Ville située sur la côte occidentale de l'îste de Corse, avec un Château superbe & bien for-aissé, son territoire est très-fartile, sur-tout en vin : elle est très-bien peuplée, & sa situation est des plus

agréables.

"Antor, (l') Fleuve considérable de l'Italie. Il prend fa source dans la montagne de Brenno, dans le Tirol, traverse l'Evèché de la Ville de Trente, l'Etat de Venise; passe à Verone, sépare le Polesin de Rovigo du Padouan, & se rend dans le Golse au-destous de Venise, entre Chiozza & l'embouchure du Pô. Comme il descend d'un Pays très-élevé, son cours conferve une grande rapidité dans une partie de la plaine de Lombardie, où se débordemens subits caulent quelquesois de grands dégas.

ADRIA ou HADRIA, Ville très-ancienne de l'Etat de Venife, sur le Taro, entre l'embouchure du Pô & de l'Adige; colonie Romaine qui avoit donné son nom, felon quelques-uns, au Golfe de Venife; selon Strabon, c'est le sleuve Adria qui a donné le nom à la Wille & au Golfe Adriatique. Le vin d'Addia avoit







beaucoup de réputation. C'est de la Ville d'Adria que l'Empreur Adrien a pris fon surnom : 6 samille évoir originaire de cette Ville, qui a été presque déruive par divers accident, & sur-tou par les inondations. Ses vins ne sont plus aussi bons que du temps de Pline l'ancien, qui les a fort vantés; dans quesques quarites, on fait encoredes vins blancs, qui approchent de la bonté du muscat. Le Siege Epiclopal d'Adria a été transiéré à Rovigo. Quelques Historiens consondent mal-à-propos cette Ville avec une autre du même nom dans l'Abruzze, à laquelle ils prétendent que la famille d'Adrien doit son nome.

ADRIANI, (Villa) fituée au bas de la Montagne de Tivoli, au midi; c'étoit l'Empereur Adrien luimême qui l'avoit fait bâtir, sur les plans qu'il en avoit donnés; elle avoit trois milles de longueur sur plus d'un mille de largeur. Elle passoit pour la plus vaste & la plus superbe Maison de plaisance qui fût aux environs de Rome. Elle ne subsista pas plus de quatre-vingts ans dans sa beauté. Caracalla en enleva beaucoup de statues & d'autres monumens, pour orner ses bains, dont on voit les ruines fur le Mont Celius. Les autres Empereurs imiterent Caracalla : maleré les dévastations des Barbares & les malheurs de Rome, on a encore trouvé une quantité prodigieuse de statues & d'autres morceaux précieux dans les ruines de la Maison d'Adrien. Il v en a au Capitole, au Palais Albani, dans la Villa Eftenfe, au Palais Farnele; c'est un proverbe, qu'entre Ponte & Roccabruna, maisons bâtics près de ces ruines, il y a un trésor qui acheteroit Tivoli & Rome. Ce n'est plus aujourd'hui que de vastes mazures, parmi lesquelles on distingue encore le logement des Gardes Prétoriennes en si bon état, qu'à peu de frais on en feroit encore de très-belles cazernes. On reconnois aux extrémités des ruines, deux Théatres en demi-cercle, dans l'un desquels on distingue le portique extérieur, les falles qui servoient aux Acteurs, les escaliers pan lesquels on montoit au Théatre, les portiques des côtés de l'avant scene, l'orchestre, la place des instrumens. Il étoit décoré de quarante huit flatues , dont on

a tronvé les fragmens. Le Palais étoit quarré, la falle, où Adrien donnoit ses Audiences, a cent pas de long sur soixante-dix de large ; dans une galerie voûtée qui est au dessous, on voit des restes de fresques, une fuite de chambres, de salles, de galeries, des temples domestiques, mais fort dégradés. Ce qu'il y a de plus conservé, est une galerie tournante autour du Temple couvert & voûté : il y a dans la voûte des peintures qui ont encore de l'éclat. A l'extrémité d'un grand fossé ou baffin, eft un Temple de Neptune Egyptien ou Canope. On y a trouvé un Cheval marin, une Isis Ofiris, Orus, l'Ibis, &c. Il y a encore quantité d'autres édifices, des escaliers, des restes de colonades, des calcades, de portiques, de grandes cours, de coridors, de péristiles, d'aqueducs. On y devine l'emplacement du Lycée, du Prytanée, du portique, du Temple de Theffalie, du Picle d'Athenes, de la Bibliotheque & de tout ce que l'Antiquité avoit de plus célebre, & qu'Adrien avoit voulu imiter dans ce Palais. Ce Picile é:oit un double portique, avec un mur dans le milieu, disposé de maniere qu'on y ésoit à couvert du soleil, à toute heure du jour : le mur existe en partie. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'on y voit encore une immense quantité de statues, brifées par la superstision, qui détruisoit à coups de marteaux tout ce qu'on y trouvoit sans le chercher, & dont on faisoit de la chaux. Ce Palais étoit fi confidérable, que M. l'Abbé Richard affure qu'il reste encore assez de matériaux dans ces ruines pour en bâtir une petite Ville. Les Jésuises occupent une partie de ce terrein, qu'ils ont applani & fur lequel ils ont fait des plantations, qu'ils étendent même, dit M. l'Abbé Richard, aux dépens des mazures. M. le Comte Fede, à qui partie du terrein a été donnée, a le plus grand soin de la conservation de ces ruines, & fait de temps en temps des fouilles. C'est, dis-on, à la Ville Adriani qu'on trouve beaucoup de plantes étrangeres, que l'Empereur y avoit naturalifées, & entr'autres l'Arbrisseau sur lequel les Arabes recueillent le Baume de la Mecque, que l'Empereur Vespasien apporta de la Palestine.

ÆTNA: aujourd'hui Monte - Gibello: Monte GIBEL, la plus haute montage du Royaume de Sicile, célebre par les feux qu'elle vomit. Tandis que son tommet aride est couvert de laves , de cendres , de pierres calcinées; la campagne est riante & fertile au pied . &s même sur la croupe de la montagne. Les fréquentes irruptions de ce volcan ont fait imaginer aux Poëtes . que lors du combat des Géans contre les Dieux , Jupiter après les avoir foudroyés, les écrafa fous cette montagne. D'autres ont supposé que c'éroit dans son sein qu'étoient les forges de Vulcain. Si l'Ætna a fervi d'aliment à l'imagination des Poëtes, il n'a pas moins occupé les Physiciens. Quelques-uns ont prétendu que ce volcan avoit une communication avec les feux fouterrains du Vésuve & de la Solfatare; mais il n'y a aucune correspondance entre leurs effets. Il n'y a ni plus ni moins de flamme & de fumée à la Solfatare. dans les plus fortes fermentations du Vésuve. On a prétendu que le Vésuve & l'Ætna s'embrasoient en même temps; mais il est prouvé que lors de l'éruption du Vésuve, en 1751, qui dura pendant trois mois, il n'y en eût point dans l'Ætna; & qu'au contraire à la suite de celle du Vésuve, qui commença le 3 Décembre 1754, il y en eut une de l'Ætna, dans les premiers jours de Mars 1759, & tous deux se trouverent avoir lieu dans le même temps pendant pluficurs semaines. En 1693, lorsque par un tremblement de terre, cette montagne s'affailla, elle entraînas la ruine de plusieurs Villes circonvoisines. Ce volcanest situé près de la Ville de Catane, dans la vallée de Démona.

AGMADEL, AGNADELLO, AGNADETUM, Village du Milanez, dans le tertinoire de Crefme, entre Lodi & Bergame, célebre par la bataille que Louis XII y gagna contre les Vénitiens, commandés par l'Aviano, en 1509, & qui fix perdre à la République de Venir tous les Erav de Terre ferme, fur lefquels Jules II; FEmpereur Maximilien, les Rois de France & de Naples, & les Ducs de Savoie & de Férrare avoient formé des prétentions. Ce fut fous ce prétexte , que

fuscité par l'implacable Jules II, ces Souverains consclurent la fameuse ligue de Cambrai, si funelte aux Vénitiens. On appelle indifféremment la bataille perdue par l'Aviano, la bataille d'Agnadel ou de Ghiaradada.

AGNANO, dans le Pisan, ruines sur le Lac de ce nom, qui sont les seuls restes de l'ancienne Agnano. Le Lac est ce qu'il y a de plus curieux; il a un demi - mille de diamettre. Il paroît bouillonner fur les bords : mais l'eau n'a aucune chaleur sensible. Ces bouillonnemens sont plus considérables quand le Lac est bien plein. Il est couvert d'oiseaux de riviere de toute espece; la chasse fait partie des plaisirs du Roi. Les uns attribuent ses bouillonnemens à des feux fouterreins, mais fort éloignés; ce qui semble le prouver, c'est le voisinage de la Grotte du Chien, & les Etuves de S. Janvier ou de S. Germain, qui sont dans le voifinage du Lac; mais la température de l'eau, les excellentes tanches qu'on pêche dans ce Lac , & d'autres propriétés , semblent prouver le contraire. D'autres prétendent que ce bouillonnement est occasionné par l'air ou les vapeurs qui se font jour au travers de l'eau, ce qui n'est guere plus clair: car quelle est la cause motrice de l'impulsion de cet air & de ces vapeurs?

AGNANO, (Monte d') dans le Pisan, produit des plantes curieuses; cette montagne est voisine du Monte Pisano, dont les carrieres de marbre sont sort estimées.

AGORO, AGORUM, petite Ville dans le Bellunois; Province de l'Etat de Venise, sur la riviere de Cordevol, au nord de la Ville de Feltri.

AGRIGENTI. Voyez GERGENTI.

AGRIPINE, ('Tombeau d') proche de Bauli. On fait que Néron, faigué de la préfence & des remontrances de fa mere, réfolut de s'en défaire. Il feignit de vouloir de réconciler avec elle; il linwis à une fête qu'il donna dans son Palais de Bauli; après le souper, il la recondusifit dans le bateau qui devoir la ramener à Bayes. Ce bateau étoit construit de ma-

Communication Contract

filere qu'il devoit s'ouvrir : mais ce moven n'avant pu réuffir, & s'étant fauvée à la nage jusqu'à sa maison de campagne, elle y fut affashnée la même nuit. Elle fut enterrée par ses Domestiques, près du chemin de Mifene, & de la maifon de Néron, qui étoit sur la hauteur. Le tombeau est une partie de bâtimens en forme de demi-cercle, avec une galerie tout au tour; la voûte est repartie en compartimens de stuc, plus longue que large; les sculptures en bas - reliefs font assez bien conservés. L'entrée est presque fermée par les terres qui couvrent le pavé & l'endroit où étoit placée l'urne. Il y a des inscriptions qu'il est très - difficile de lire , à cause de l'obscurité du souterrein & de la fumée des flambeaux que les conducteurs y apportent, & qui forme une suie qui couvre les bas-reliefs. Les Paylans qui font voir ceslieux, les dégradent toujours de plus en plus, afinde leur donner un plus grand air d'antiquité ; ils ne voient pas qu'à force de les dégrader, ils les détruiront entiérement.

AIGUBELLE, AQUABELDA, penite Ville de Savoieş fituée fur le tortent d'Arc; son nom est formé du mot Aigue, Aqua, Eau, & du mot Bella; Belle: Ce mot Aigue, en François, s'est conservé dans les Provinces méridionales, où il a pris naislance. Ainfa on trouve en Provence & en Languedoc, Aiguesmottes, Aigues-wiver, hautes Aigues, &c. On dit dans la Guienne, le Languedoc, la Provence & lo Bearn, Aigue pour Eau, qui est proprement François, au lieu qu'Aigue est véritablement Gaulois. Le nom d'Aix, que plusticur y'Ulles des Gaules ont confervé, à cause de leurs Eaux minérales est dérivé

du mot Aigue.

En 1742 , les Espagnols prirent Aiguebelle, après deux heures d'un feu continuel. On fair beaucoup de soie à Aigue-belle. Les eaux claires & limpides de l'Arc qui arrosent cette y'ille, y répandent une fraicheux délicieuse pendant l'été.

AIRE LA-VILLE, Bourg de Savoie, qui dépendoir autrefois de la France. Un petit district, que les

Duc de Savoie s'étoit réservé, lorsqu'il céda la Bresse & le Pays de Gex à la France, en 1602, fut échangé en 1760, & cédé à la France pour Airela Ville . Sevilel . & quelques autres petits lieux qui étoient en decà du Rhône.

AIX. AOUE GRATIANE, petite Ville de Savoie proprement dite, fituée auprès des montagnes entre Chambery , Annecy & Rumilli. Ses Eaux minérales, dont le fond est d'alun & de soufre, sont très connues & ses Bains chauds sont très - salutaires. On ne sait pas au juste l'étymologie de Grasianæ, qu'on donne à ses Eaux; on croit que les Bains d'Aix sont l'ouvrage des Romains & qu'ils n'ont pris le nom d'Aquæ Gratianæ', que parce que l'Empereur Gratien les fit rétablir.

AJACCIO, Ville & une des Jurisdictions de Corse 2 au midi de cette Isle. Il y a un Evêque, un Châteat fur la Mer, un Golfe & un Mouillage affez bon qui

peut tenir lieu de Port.

ALATRI, petite Ville de la Campagne de Rome: avec Evêché. Alatri est bien située, & n'est pas éloi-

gnée de Veroli, Segno & Ferrentino.

ALBANE, petite Riviere qui passe à Chambery? Elle est formée par une cascade naturelle, qu'on voit à environ une lieue avant d'arriver à Chambery. Cette cascade, quoique peu considérable par son volume est très-agréable, à cause de la limpidité de l'eau. qui vient de la montagne de la Crote & d'autres montagnes voifines. Elle tombe perpendiculairement de plus de cent vingt pieds de haut; elle est éblouiffante, lorsqu'elle est argentée par les rayons du soleil.

ALBANI, (Palais) à Rome, près des quatre fontaines. On a fait servir à quelques meubles de décoration de ce Palais de très-beaux morceaux de l'Anriquité : les chambranles sont des marbres antiques très - précieux. Parmi les morceaux nombreux de sculpture que renferme ce Palais, on remarque une groupe de Théiée & du Minautore, une Diane d'Ephele, plus grande que nature; un Pan qui montre à jouer de la flute, un Apollon plus grand que nature, quantité. tuantité de bustes antiques, un Apollon; une Faunc en bronze, & plusieurs autres morceaux. Il y a une très belle & très-nombreuse collection de tableaux & de desseins, une galerie peinte par Paul de Plaisance. des voûtes peintes par Nicolas de Gli Abacci. Parmi les tableaux, on diftingue une tête d'Ecce Homo de Leonardo Vinci, trois têtes du Guide, la mort de la Sainte-Vierge, de Carlo Maratte, une Sainte-Famille, du même, des études d'André Sanchi, une Vierge, de Raphaël, & ce qu'il y a de plus précieux , l'esquisse coloriée & originale du célebre tableau de la Transfiguration de oe grand Peintre, aussi fraiche & auffi bien conservée que si elle sortoit de ses mains, une Judith, tenant la sête d'Holopherne, du Caravage, un S. Janvier de Solimene; une suite de desseins des Peintres les plus célebres, des Carraches, de Polidore, de l'Espagnolet, de Lanfranc, &c. Il y a dans le même Palais une Bibliotheque de plus de vingt-cinq mille volumes, raffemblés avec beaucoup de gout, par M. le Cardinal Albani. La Villa Albani contient des choses encore plus remarquables. Cette Maison de campagne, hors de la porte Salara, a été bâtie sur les desseins même du célébre Cardinal Alexandre Albani, seconde par Carlo Marchioni -Architecte. Des colonnes de granit d'Egypte soutiennent le portique du rez-de-chaussée, orné de belles statues, dont les piedestals sont chargés de bas-reliefs très-précieux & antiques. Parmi ces statues, on remarque celle de Domitien, la seule de cet Empereur qui se soit conservée entiere. Au milieu de ceite colonnade, est un vestibule rempli de statues, de basrelief & d'inscriptions; dans la Chapelle qui est à côté, sont de très-beaux morceaux, & sur tout un tombeau de granit rouge, qui forme l'autel. Vis-à-vis du portique dont nous avons parlé, on voit en perfpectives deux petits temples, dans l'un desquels est la statue de Rome triomphante. Le plafond du sallon d'en haut est peint par Meinss qui a représenté Apollon au milieu des Muses sur le Parnasse : le Peintre a fait des figures principales des portraits connus. Co Tome I.

fallon est orné de bas-reliefs très-estimes : de beaux pilastres, qui séparent les fenêtres, revêtus de Mofaiques modernes. On voit dans ce Palais un Antinous en relief, de grandeur naturelle, tenant une guirlande à la main, & très-bien conservé; de peti-tes figures Gecques & Romaines, de biorze; un vale antique de Porphyre très grand, avec une tête de Médule, qui paroît avoir servi de bassin à quelque fontaine; au fond du jardin, dans une galerie ouverte en demi-ovale à l'antique, on voit une grande quansité de statues , d'urnes , d'idoles Egyptiennes. On ne finiroit point, si l'on entroit dans les détails de tous les morceaux que renferme cette maifon , qui peut donner une idée des maisons de campagne des anciens Romains. Rien n'y est oublié ; au dessous des terrasses dans des falles souterraines , on trouve des statues de fleuves, avec de grandes urnes de marbre, qui servent de fontaines; dans le jardin, au milieu d'un parterre , est un bassin élevé d'un pied & demi, au milieu duquel quaire figures portent fur leur dos un autre baffin de granit, de forme circulaire & applatie. Il y a dans les bosquets plus de deux cens statues, des baffins, des falles vouvées. un temple de Jupiter , & mille autres objets dignes de la curiolité des Savans.

ALBANO, Albamm. Ville de la Campagne de Rome, ayant titre de Principanté, avec un Evéché, fitude fur le Lac de Caftel-Gandolfo, dont-elle eft voifine. Elle tire son nom de l'ancienne Ville d'Albej, et est très ancienne elle-même; on la fair rémonter au temps de Néron; on dit qu'elle fur bâtic à l'occaffon d'un camp Présorien, qui étoit auprès, par des Marchands & des Vivandiers, qui fournissent camp ou cafernes; elle fut détruite par les Papes, dans le temps qu'ils étoient en guerre avec les habitants de Tulculum. Les Romains, attrês par les agrémens de fa fituation, y rebâtirent des maisons de campagne; & aujourd'hui tous les Seigneurs de Rome y ont des vignes & des jardins, où ils passent la belle faison: c'est le terreir qui produit le meilleur via

Il reste à Albano plusieurs monumens antiques ; un mausolée, dépouillé de tout ornement, que le peuple croit être le tombeau d'Ascagne, fils d'Enée; un autre mausolée avec cinq pyramides, dont deux, encore bien confervées, sont revêtues d'un côré de pierre piperine, a fait croire que c'étoit le tombeau des Horaces; mais on conjecture que c'est celui de Pompée, dont les cendres furent portées d'Egypte à fa femme Cornelle, qui les plaça, dit Plutarque, dans sa maison d'Albanum. C'est au pied de la montagne d'Albano que l'Empereur Domitien avoit fait banr un vaste Palais, où il donnoit des combats de gladiateurs, des jeux scéniques, & où il rassembloit les gens de Lettres ; on y voit encore des réservoirs qui fournissent abondamment d'eau pour l'usage du Palais.

On voir aux Capucins d'Albano une crêche du Bernin : c'est de la terrasse des Capucins qu'on jouit de la vue du Lago Castello ou lac de Castel Gandolfo, qui a sept à huit milles de circuit, entouré de montagnes. On a découvert fur les bords du lac deux nymphées ou falles ornées de statues de Nymphes.

Il croît aux environs d'Albano un champignon fore délicat & d'un goût très agréable, à tête ronde , & qui a quelques fois un pied de diamettre ; il est réservé pour la table des Princes: un droit seigneurial oblige les habitans , dès qu'ils en apperçoivent quelqu'un , de le garder nuit & jour juiqu'à fa parfaite maturité.

ALBE , Alba , on ALBA POMPEIA , Ville d'Italie ; dans le Montferrat , sur la rive droite du Tanaro. Cette petite Ville est la patrie du Pape Innocent I : elle for cedée au Duc de Savoie, en 1631 , pour la paix du Quierasque. Elle a un Evêché suffragant de Milan; elle est la Capitale d'une petite Province à l'occident du Montferrat, traversée par le Tanaro. La Ville d'Albe eft à la droite de ce fleuve: on croit qu'elle a été fondée par Pompée, dont elle a retenur le nom ; elle a été beaucoup plus confidérable qu'elle ne l'est "aujourd'hui,

ALBE: Voyer ALBANO.

ALBENGUA, Albengue, petite Ville dans l'Etat de Genes, fur la Méditerrande. La plaine y est rès-bien cultivée, & répond au foin du cultivatour; les environs font couvers d'oliviers, on y recueille une très-grande quantié de chanvre, cependant l'air y est mal -fain, ce qu'on peut attribuer aux eaux stagnantes & croupitlantes qui font nécessaires pour rouir le chanvre. Vis-à-vis de la Ville est la petite lite d'Albengue. L'Evêché d'Albengua est fous la Métropole de Genes.

ALDOBRANDINI, (Villa) située dans la partie la plus élevée du Mont-Quirinal. C'est une maison de campagne des plus agréables, par sa situation, par fes jardins, par ses plantations & par ses eaux. Toute la face principale du Palais est ornée de plusieurs bas-reliefs antiques de la plus grande beauté; mais ce qu'il y a de plus précieux, est le morceau connu fous le nom de Noce Aldobrandine: c'est une grande fresque, trouvée dans les ruines, les uns disent des Thermes de Titus, les autres d'une maison de Mécenas, sous le Pontificat de Clement XIII, de la Maison Aldobrandi. Ce tableau antique est dans un petit sallon à une des extrémités du jardin. Il est très-célebre; on l'a copié, on l'a gravé en taille douce, sur la pierre, en terre, & de toutes manieres : les plus grands Peintres l'ont étudié, & s'en sont servi. La mariée est affise sur un lit , une femme semble l'infgruire ; l'époux est assis au pied du lit , couronné de pampres; vis-à-vis de la mariée, est une femme qui verse des parfums dans un vase ; de l'autre côté est une femme qui joue de la lyre, & deux femmes qui brûlent des parfums ; dans un coin sont des matrones autour d'un vase de purification. Cette peinture est fort décolorée ; l'élégance & la correction du dessein ne laissent rien à defirer ; on croit qu'elle est plus ancienne que les peintures trouvées à Herculanum . & qu'elle a été faite par des Artifles Grecs : on en juge par le défaut de perspective & par la vérité frappante de l'expression.

Les bassins de ce jardin auroient besoin de quelques réparations. Cette Maison de campagne appartient au Prince Pamphile, & est ordinairement occupée par l'Ambassadeur de France lorsqu'il va à Frescati en Villegiaure.

ALERIA, Ville & une des Jurisdictions de Corse: Cette Ville est peu considérable, mais son territoire est naturellement fertile. Elle est le Siege d'un Evêque.

ALESSANO, Alexanum, petite Ville Episcopale du Royaume de Naples, dans la Terte d'Otrante, près du Cap de Sancta-Maria di Leuca.

ALEXANDRIE DE LA PAILLE, Alexandria Statiellorum, Ville Episcopale & Capitale du Pays Alexandrin, sur le Tanaro, bâtie en 1178 par les habitans de Milan , de Crémone & de Plaisance , attachés au parti du Pape Alexandre III , contre l'Empereur Fréderic Barberousse. Son surnom de la Paille vient dit-on, de ce que les premiers murs furent construits à la hâte avec de la paille & du bois, mêlés avec de la terre glaife. Les Gibellins, par dérifion, la nommerent Alexandrie de la Paille; mais telle qu'elle étoit lorsque l'Empereur vint y mettre le siege, elle fit une si belle defense, qu'après six mois de l'attaque la plus opiniatre, il se vit forcé de lever la fiege. Elle a é é plufieurs fois affiégée. Ses fortifications font peu de chose, mais sa citadelle est confidérable; le Roi de Sardaigne l'entretient avec foin : la garnison est de cinq Régimens d'Infanterie & d'un détachement de Cavalerie. La Ville est séparée par le Tanaro, que l'on traverse sur un pont de bois. On compte dans Alexandrie environ douze mille habitans. Le bâtiment le plus considérable est l'Hôtelde-Ville, sur la grande Place, à côté de la Cathédrale. Cette Ville est fort commerçante: Lyon, Geneve, quelques Villes de la Suisse & d'Allemagne y envoient des bijouteries & des étoffes, qui le portent dans le reste de l'Italie, d'où ils recoivent en échange des cotons, des soies & d'autres marchandises du Levant. Alexandrie a produit de grands hommes, & entr'autres George Marula.

. ມ ງ

Depuis Alexandrie, & dans tout ce qui joint la plaine de Lombardie, chaque champ, pré ou vigne eft enclos d'un fossé plein d'eau, d'une haie vive, ou sont plantés de grands arbres, & sur-tout des peupliers & des mûries. Cette méthode met les terres à couvert de la sécheresse, des inondations, & procure au propriétaire de chaque sonds tout le bois dont il a béoion pour son usage.

L'Alexandrin est composé de Bosco, Bourg célebre par la naissance de Pie V., Monte Castello, Casfelato & Lezi. Il est en grande partie environné par

le Montferrat.

ALGAGLIOLA, petite Ville de Corse, dans la Jurisdiction de Balagna, au nord-ouest de l'Isse. Algagliola en est le lieu le plus considérable: elle est située sur

la Mer.

ALGHER, Algui, Alghieri, Ville de Sardaigne; fur la côte occidentale de l'Îtle , entre Salfari & Bofa. Le port en est très-bon. Le corail qu'on pêche sur fes côtes, est le plus estimé de tous ceux de la Médierrander. & c'est peut-être à causo de cela que cette

Ville s'appelloit anciennement Corax.

ALICATE, Alicata, Ville de la Vallée de Asto ; en Sicile, entre les embouchures de la riviere de Salfoi. Cette Ville est renommée par ses bons vins & par les grains qu'on y charge. Le Mont d'Alicate, qui est auprès de cette Ville, lui a donné son nom. C'est sur cette Montagne qu'étoit autrefois le Chàreau de Dzedalion & le Taureau de Phalaris.

ALIFI, petite Ville au nord de Naples, avec un

Evêche, dont la Métropole est Benevent.

ALISIO, peitte Ville de l'Isse de Corse, dans la jurisdiction de Capo-Corse, dans la partie septentrionale de l'Isse.

ALIS, petite Ville de l'Isle de Sardaigne, avec Evêché: c'est le seul Evêché suffragant d'Orislagni, l'un des trois Archevêchés de cette Isle.

ALLINO, petite Ville dans la Marche Trevisane ;

ALPES, Montagnes qui séparent Kitalie de la France

de la Savoie, de la Suisse & de l'Allemagne. Il faut distinguer les Alpes de l'Apennin, qui traversent l'Italie du Nord-Ouest au Sud-Est.

ALTAMURA, ou ALTAVILLA, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Terre de Bari, au pied de l'Apennin. Elle a tirre de Principauté.

ALERMONTE, petite Ville du Royaume de Naples; dans la Calabre Citérieure. On trouve aux environs de cette Ville beaucoup de Mines d'or, & d'argent & de fer.

ALTIERI. (Palais à Rome) c'est un grand Bâtiment fur la place du Jesu, bati fur les desseins de Jean-Antoine Rossy le jeune. Il y a deux grandes cours, dont l'une entourée d'une belle colonade, fait honneur à l'Architecte. Il y a dans le Palais nombre d'excellentes Peintures. Une basaille du Bourguignon; J. C. au tombeau de Vanddik; le Portrait du Titien, peint par lui-même. Une tête d'Ecce Homo, par le Guide; une Cléopatre du même. La Fable de Térée, & le mauvais riche à sable, du Calabrefe. Une descente de J. C. au Tombeau; un S. Sebastien mort; à qui deux femmes arrachent respectueusement ses fléches, du Schidone. Deux vieux Jurisconsultes tenant chacun un livre ouvert, & disputant sur le texte de la loi, par l'E'pagnolet; le Jugement de Paris. de l'A'bane; une femme devant une table chargée de fleurs & de fruits, de Carle Maratte; une Visitation , de Borroci ; plusieurs Tableaux de Salvator Rofa; une Marine & un Paysage, de Claude Lorrain. Un enfant peint par le Titien, transporté d'une toile sur l'autre. Les morceaux de sculpture n'y sont pas auffi nombreux. On y voit plusieurs figures académiques de Siuc, par le Bernin ; une iêre de Severe ; deux Venus, un Silene; un Prisonnier trouvé vers le Théatre de Pompée; une Rome triomphante, de verd antique; une Urne cinéraire d'albatre Oriental; deux colonnes de porphyre.

Il y a beaucoup d'autres tableaux qu'il seroit trop long de détailler, tels que les quatre Sailons, du Guide, Yenus & Mats, de Paul Veronese; le Mac-

~ \*

Coul

facre des Innocens, du Poussin; des Vierges du Corrége, du Parinesan, une Charité Romaine, du

Guerchin . &c.

ALTINO & CONCORDIA. Lorsque les Barbares du Nord inonderent l'Italie, les Habitans d'Altino & de Concordia, Villes très-anciennes dans les Lagunes, se retirerent dans les Isles de Torcello, Murano, Mazorbo & Burano situées aujourd'hui au Nord-est de Venise, & dans celles de Constanziaco. d'Hamiano, & Lido-Maggiore, qui ont été détruites par les eaux. Il ne reite plus qu'une tour de l'ancienne Ville d'Altino.

AMALFI ou MALFI, Ville de la Principauté Citérieure au Royaume de Naples, sur le Golfe de Salerne avec un Archeveché. Elle appartient à la Maison de Piccolomini, & elle fut érigée en Duché, en faveur d'Octavio Piccolomini, un des plus grands Capitaines du dernier fiecle. Le Corps de Saint André, Apôtre, repose dans une des Eglises de cette Ville. Ce qui a donné à cette Ville sa plus grande célébrité, c'est d'avoir été la Patrie de Jean de Goya, qui inventa la Boussole vers l'an 2300. Amalh est un des endroits les plus délicieux de l'Italie , par la fertilité de son terrein & par la délicatesse de ses fruits. C'est à Amalsi qu'on trouva en 1135, les Pandectes Florentines, ainsi appellées. parce qu'elles furent portées d'abord à Pife, ensuite Florence

AMANTEA, Ville de la Calabre Citérieure, sur la Méditerranée, dans une position assez agréable.

AMATRICE, Ville de l'Abruzze Ultérieure au Royaume de Naples, à la source du Dronto, & peu éloignée d'Aquila. Elle étoit appellée indifférem-

ment , Amatriciun , ou Amatria.

AMILIA , AMERRIA OU AMERINA , Ville Episcopale d'Italie, dans le Duché de Spolette, avec un Evêché, qui ne releve que du Pape. C'étoit la Patrie de Sextus Rofcius (Amerinus), un des plus célebres Comédiens de l'Antiquité, que Ciceron défendit, Cette Ville eft fur une montagne entre le

Tibre & la Nera. Son terrein est fertile, & fa fituation agréable.

AMITERNE , Ville de l'Abruzze Ultérieure , au Royaume de Naples. Elle fut autrefois affez confidérable; mais elle n'offre plus que des ruines. Amiterne fut le lieu de la naissance de Saluste l'Historien.

AMOLA, , petite Ville du Duché d'Urbin , dans les

Etats de Venise.

AMPHITHÉATRES, Édifices destinés aux différens jeux ou spectacles publics dans l'Antiquiré. Ca qui nous reste de ces superbes monumens, est ce qu'il y a de plus capable de nous donner une idée de la magnificence Romaine. Le Colifée de Rome est le plus grand de tous. Voyez Colisée. Et après cet amphithéatre, on peut regarder comme le plus beau celui de Vérone. Voyez Amphithéatre de Vérone. Plusieurs Historiens ont confondu le mot Théatre avec celui d'Amphithéaire Voici ce que dit à ce sujet Philandre de Chastillon. Le luxe a joint un Théatre à l'autre, & a fait un lieu des deux, que l'on a depuis appellé Amphithéatre. Suivant un autre Auteur Latin , Duobus Theatris juntis coeptum est adificari Amphitheatrum. Avant que les Amphithéatres eussent lieu . on célébroit tous les jeux dans le Cirque ; mais ces jeux n'étoient pas, à beaucoup près, aussi brillans qu'ils le furent lorsque les Amphithéatres eurent été construits. Ces édifices contribuerent par leur décoration, à donner plus d'éclat aux spectacles.

L'Amphithéatre étoit un espace un peu ovale, distribué en trois parties principales. La premiere étoit la plus baffe, & fe nommoit l'arene, à cause du sable dont élle étoit couverte, pour recevoir le fang qui s'y répandoit dans les combats des gladiateurs ou des animaux, ou pour empêcher que les combattans, ou ceux qui disputoient le prix à la course, foit à pied ou à cheval , ne glissassent. La seconde partie étoit l'enceinte de cette arene; eile comprenoit le grand corps de bâtiment, & autour étoient les degrés sur lesquels le Peuple s'asseyoir. La troisieme, qui étoit la partie la plus nécessaire, étoit destinée

pour garder diverfes especes d'animaux, les chevaux pour les courses & pour les falles, & les bêtes féroces, pour combattre contre des arhêtetes ou contre des criminels, condamnés à mort. L'enceinte pouvoit contenir soixante ou quatre-vingt mille personmes. De ces superbes édifices, il ne nous reste plus

que quelques ruines.

Outre le Coliée, il y a eu à Rome d'autres Amphiteatres, On voir les refles d'un, à côté de l'Egliée de fainte Croix de Jérufa'em. Il est de brique, d'environ qua-ante toités de diametres ce qui détruit l'opinion que c'étoit l'Amphithéatre. de Statilius Taurus, qui étoit de marbre, de struct dans le Champ de Mars. On croit que cet Amphithéatre étoit l'Amphithéatre divoit l'Amphithéatre divoit l'amphithéatre Leglens, ou l'on exerçoit les so'dats à combattre différens animaux. Ce qui reste, consiste en des arcades entre l'esquelles sont des colonnes coi athiennes, avec leur ensablement, le tout bâti de brique.

les fuivans.

L'Amphithéatre de la Ville de Capoue est femblable, tant pour le plan, que pour la forme au Colitée de Rome, mais beaucoup moins grandig il est ovale, & peut avoir cent cinquante pieds de long fur quatre-ving-dix de large. Cet édifice est divité en ciun ga'eries, dont trois fervenn à communiquer à cous les eschiers qui aboutissen aus gradins. Il y avoit quatre grandes portes, plus considérables que elles du Colitée de Rome. Il reste encore des parties de corridors, mais le tout ensemble est enteré. La rampe, fur laquelle positent les gradius, descend

jusqu'à terre; & l'arene n'offre plus qu'un pré labouré. Quand à la sculpture & à l'architecture, M. Cochin, dans son Voyage d'Italie, dit qu'elles sont très-lourdes,

On a observé le nom de Colosseo à l'Amphithéatre de Pouzol, parce qu'il étoit aussi grand que celui de Rome, Il est extrêmement ruiné; l'arene est aujourd'hui un jardin de deux cens cinquante pieds de long. On y voit encore les portiques qui servoient d'entrée, & qui regnoient sous les gradins, & les caves où l'on renfermoit les bêtes. Au devant de chaque pilier, il y a une pierre creufée pour recevoir l'eau que l'on donnoit à boire aux animaux renfermés. On a fait dans l'un de ces édifices une Chapelle en l'honneur de saint Janvier & saint Procule, qui, dit-on, furent exposés aux bêtes dans cet Amphithéatre. On y lit dans l'inscription, que saint Janvier ayant été exposé à des ours affamés, ces animaux se mirent à genoux devant lui . & que le tyran Timothée fut obligé de lui faire couper la tête.

On voit encore les restes d'un Amphithéatre à Caffino , parmi les ruines de l'ancien Cafinum , petite Ville fur le penchant du Mont-Cassin. Cet Amphithéatre a environ huit cens vingt pieds de circonférence ; l'arene a deux cens pieds de longueur dans œuvre; les gradins sont entiérement détruits; la hauteur des murailles est de cinquante sept pieds. It y avoit cinq grandes portes de vingt-fix pieds de haut fur treize de large. Il y a des restes des aqueducs qui conduisoient l'eau pour les naumachies, & les loges des bêtes destinées pour les combats. Les murs, qui sont de briques en losanges, sont surmontés de grosses pierres en saillie, traversées de trous pour porter les mâts des tentes, dont on couvroit les Spectateurs pour les défendre du soleil ou de la pluie. Affez près de cet Amphithéatre . on voit les restes du Théatre, de forme demi circulaire; ce ne sont que des débris informes.

On a découvert une partie de l'Amphithéatre de

Portici; mais on n'en peut tirer que des lumieres'

AMPHITHÉATRE DE VÉRONE, qu'on v appelle l'Arena, est de tous les monumens de l'ancienne Italie un des plus confidérables & des mieux conservés. La partie insérieure est encore dans son entier , de même que les corridors. Il est d'une forme ovale, a extérieurement quatre cens foixantequatre pieds de long & trois cens soixante-sept. de large. & n'est inférieur qu'au Colisée. L'arene, ou espace vuide du milieu, a deux cens vingt-cinq sur cens trente trois pieds; il regne tout autour de l'arene quarante cinq rangées de gradins de marbre, de dix-huit pouces de hauseur fur vingt-fix de profondeur : ils pouvoient consenir vingt-deux mille spectateurs assis. Les Magistrats ont fait réparer les gradins, que le temps avoit ruinés. A la solicitation du Marquis Scipion Maffei, l'édifice est réparé, & sert mêmeà donner des fêtes & des spectacles. Aux extrémités du grand axe de la figure elliptique qu'a ce monument, font deux portes, dont chacune a audessus une plate-forme ou tribune de vingt pieds sur dix, fermée par une baluftrade. Il s'est conservé quatre rangs d'iffues ou vomitoires , par où les spectateurs entroient & fortoient. L'enceinte extérieure a été détruite presqu'en entier; elle s'élevoit beaucoup plus haut que les gradins, & servoit de couronnement à l'intérieur, qui étoit terminé par une colonade qui régnoit autour. Dans le temps des spectacles, l'Amphithéatre étoit couvert par des toiles; la corniche qui couronnoit l'ouvrage, étoit percée de grands trous quarres, par on passoient les cabestans, au moyen desquels on tendoit les cordes qui soutenoient les soiles. Cetre partie extérieure, ayant été dégradée pour employer ailleurs les matériaux, on ne peut plus y donner des spectacles que lorsqu'il n'y a rien à craindre du temps. On y fait des courfes de masques dans le temps du Garnaval; on y donne que que fois des combats d'animaux; on y tire des feux d'artifice. Le coup d'œil de ce monument,

-----

lorsqu'on y entre, est imposant; les Théatres modernes, sur-tout ceux de Paris, sont quelque chose de bien mesquin en comparation; que seroit-ce encore, si on ne l'eut bien dépouillé de son enceinte extérieure & de son coronnement.

L'Amphithéatre de Nîmes ressemble beaucoup à

celui de Vérone.

ANAGNI, Agnania, petite Ville de l'Etat de l'Eglite, à douze lieues de Rome & à trente de Naples, autrélois fort riche, & maintenant pauvre & préque fans habitans; ce qu'une tradition fausse de propulaire attribue à l'excommunication lancée contre cette Ville par Boniface VIII.

ANCISA, perite Ville de la Toscane, célebre

Pétrarque.

ANCONE, Ville ancienne & Capitale de la Marche d'Ancone, dans les Etats du Pape, est bâtie sur le penchant d'un Promontoire qui s'avance dans la mer. C'est un des plus beaux ports de mer & des plus fréquentés d'Italie. Les Syracusains, fuyant la tyrannie de Denys, la fonderent; elle prit son nom d'Ancon, de la courbure ou anse que fait le Cap. Les Romais y établirent la station de leur flotte contre les Illyriens; c'est la premiere sois qu'il soit fait mention d'Ancone par les Historiens Romains, qui placent cette époque deux cens vingt-fept ans après sa fondation. César y mit une garnison après le passage du Rubicon. Trajan fit travailler à son port : il existe encore de ses ouvrages. Les Goths firent de grands dégâts dans la Ville basse. Narsès la répara; elle fut ravagée par les Sarrasins dans le dixieme fiecle : elle appartient depuis long-temps aux Papes, Pie II. commença la restauration de son port, que ses successeurs ont continuée. Son commerce étoit tombé; mais il se releve tous les jours. En faveur du commerce, toutes les Nations & toutes les Religions y font tolérées, pourvû qu'elles ni fassent point d'exercice public : ce qui augmente tous les jours la population qu'on fait monter à

Town

vingt-deux mille ames. Cette tolérance est annoncée dans une inscription qu'on lit sur une des portes de la Ville.

Alma fides, proceres, vestram qua condidit Urbem; Gaudet in hoc, socia vire pace loco.

La Ville de Venise souffre un peu du commerce à Ancone, qui est pour l'exportation en bleds, laines les soies: c'est un entrepôt très considérable.

La Cathédrale n'a rien de remarquable, A la Bourfe ou Loge des Marchands, il v a de belles statues. & fur-tout celles de la Religion, la Foi, l'Espérance & la Charité. Le Palais de l'Hôtel-de-Ville est d'une belle architecture gothique. L'Eglise de saint Dominique fera une des plus belles d'Italie, quand tout sera fini. Devant cette Eglise, est la statue de Clément XII, levant la main pour donner la bénédiction ; au dedans est un tableau de la Vierge au pied de la Croix , avec S. Jean & S. Dominique, Dans l'Eglise de San Francesco della Scola, est un tableau très-mutilé , du Titien , représentant la Vierge , tenant l'Enfant Jesus , entre deux Religieux de l'Ordre de S. François. Dans l'Eglise de Ste Palatie, un tableau du Guerchin ; la Sainte encense Dieu , & un 'Ange lui montre le Ciel, qui reçoit son offrande. On voit sur le mole les restes d'un très bel arc de triomphe de marbre, érigé, en 112, à l'Empereur Traian. Il étoit décoré de beaucoup de statues & d'autres ornemens en bronze : mais tout a été enlevé. Cet arc est un des mieux conservés de l'Italie. Voyer ARCS DE TRIOMPHE. Il y a un fecond arc assez près de celui-là : il est moderne, & semble être une continuation du premier ; il est de Xanviselli, qui a bâti aussi le Lazaret dans la mer. à peu de distance du port, sur un plan pantagone, entouré d'une terrasse. Au milieu de la Cour, est une Chapelle en forme de lanterne, foutenue par une colonade très-agréable. Il y a de très beaux tableaux, La Citadelle qui est au-dessus de la Ville,

Comment of Links

Bu couchant; la commande, ainsi que le port. Les rues d'Ancone (ont éroites, & les bâtimens peu considérables; ils sont en biques & en une pierre blanche, qui est sort tendre. Le sexe y est bau. Ancone est fort réputée pour la Blancherie de la cire. On trouve quantité d'antiques, en souillant dans le territoire d'Ancone.

ANCONE, (Marche d') Pays au Nord-Eft & le long du Golfe de Venife, borné par le Duché d'Urbin, l'Ombrie & l'Abruzze Ulérieure. Ce Payseft rès-ferille; il produit fur-tout du lin, du chanvre & de la très-belle cire. La franchife dont le port d'Ancone jouit, y attire un grand commerce. Les Villes contenues dans la Marche, font Fermo, Archevêché, Yefi, Recanati, Afcoli, Maurata, Evêcthe, ainfi que Tolentino, Lorette, Camerino, Monte Alto, Safloferato, Fabriano, Polverigo, Ofinio; fes autres Villes Gont Dignano Viella, Monte Hoito Arquata, Ofifia & Riya.

ANDES, aujourd'hui Pictola, Village à deux. lieues de Mantoue. Ceft, divon, la Patrie de Virgüle. Les Ducs de Mantoue y avoient fait bâir la Virgiliana, belle Maifon de plaifance, détruite dans la guerre de 1701. Il ne refte à Piftola aucun monument qui défigne que le plus grand Poète de l'Ita-

lie ait pris naissance dans ce lieu.

ANDORNO, un des principaux Bourgs qui composent la petite Province de Biele, dans la Seigneurie de Verceil, en Piémont. Les autres sont Pie di Cavallo, Trivier Saint Damiano, Cavaglia & Livorno.

ANDRI, Andria, Ville assez considérable au Royaume de Naples, dans la Terre de Bari; elle est stude dans une plaine & dans un terrein serile & agréable. Il y a une très belle manusacture de saiance.

"ANGE, (Saint) forte Ville au Royaume de Naples, dans la Capitanate, fur le Mont Gargan, proche de Manfredonia & de la mer. Il y a encore d'ux autres Villes de ce nom, l'une dans la Principaute Utiérieure au Royaume de Naples, l'autre-

dans le Duché d'Urbin. Il y a deux Châteaux de et même nom, celui de Rome, Castel Saint-Angelo qui n'est pas excessivement fort, & l'autre à Malte, qui passe pour être imprénable. La Forteresse de Saint-Ange de Naples, qui est à trois lieues de Manfredonia , s'appelle aussi Monte San - Michieli. L'Archevêque de Siponto réside dans la Ville; elle est renommée par une très-belle Grotte, taillée dans le roc. Le nom de Mont Saint-Michel a été donné 23 Mont Gargano, dont il est parlé dans Horace & Virgile, à cause d'une Eglise bâtie en l'honneur de faint Michel, au sommet de la montagne, sur laquelle, suivant une tradition, S. Michel se rendit visible, comme il apparut aussi à saint Grégoire le Grand.

Angierra, Angleria, petite Ville du Duché de Milan, fur le bord oriental du Lac Majeur, vis-àvis Arone, est la Capitale du Comté d'Anghierra, éigé en 1397 par les Visconti, & dont les possesseurs ont figuré dans les affaires de la Lombardie. Cette Ville, qui est aujourd'hui sur le bord du Lac, à l'endroit où le Tésin en fort, en étoit autrefois éloignée d'un mille.

ANGLONE, ANGLONA, AGNONE, au Royaume de Naples, a été autrefois Ville épiscopale; ce n'est plus aujourd'hui qu'une Eglife & un Château dans la Basilicaie, à quelques lieues de Tursi, où son Evêché a été transféré.

ANGRONE, une des quatre Vallées habitées par les Vaudois ou Barbets, dans la Province de Pignerol. Les autres trois Vallées sont Saint-Martin, la Perouse & Luzerne.

ANGUILLARA, petite Ville de l'Etat de l'Eglise; dans le patrimoine de S. Pierre, sur le Lac Bracciano, vers l'endroit où l'Arone sort de ce Lac, près

de Rome. Il y a encore un Bourg, du même nom, dans

l'Etat de Venise, dans le Padouan, sur l'Adige, au Nord de Rovigo. Annecy, Ville affez confidérable du Duché de

Savoie .

Savoie; dans le Genevois. C'est à Annecy que l'Erêque de Geneve fait fa résidence, depuis que l'ierre de la Baume, alors Evêque, sur obligé d'en sortir avec son Clergé. Cette Ville est rès-agréable; presque routes les maisons sont bâties un des arcades; en sorte qu'on peut la parcourir d'un bout à l'autre; toujours à couvert. On conserve, dans l'Egissé de la Visitation, le Corps de saint François de Sales. Annecy est susée des Montagnes, près du Lac du même nom, à sept lieues de Geneve, & a neuf N. de Chambery.

ANONE, Anonium, Fort d'Italie, au Duché de Milan, sur le Tanaro, entre Asti & Casal. Il a estuyé disférens sieges, tant de la part des François, que du Duc de Savoie; il a été pris & tepris alternativement plusseurs sois par ces deux Puissancess, Ensin, en 1706, le Duc de Savoie le prit, & ce

Fort loi appartient depuis ce temps.

ANTRÉ DE LA SIBYLLE: il est strate
au milieu du Lac Averne. Quoique l'entrée en soit
embarrasse par quantité de terres amoncélées, se
qu'il faille y descendre à environ vingt pas de
prosondeur, on peut y reconnoirte une très grande
partie de la description qu'en a fait Virgile. Ma
l'Abbé Richard lui a trouvé une si grande ressemblance avec la Grotte du Paussippe, qu'il croit
qu'elle a été creusse autres pos pour une communication de Cumes au Lac d'Averne: elle n'a
plus que deux cens pas de prosondeur, à cause
d'un eboulement de terre qui la termine. Voyre
AVERNE.

AOSTE, AOUSTE, (la Vallée d') Augusta Selufforum, Augusta Pratoria , est fisuée au pied der Alpes, dans le Piémont. La Vallée d'Aouste renferme le Duché du même nom, remarquable par les anciens & beaux monumens qui y sant encore conservés en parise : on y voit entrautres un Arc de triomphe, érigé par Auguste. Cette Vallée a douzé lieues d'écendue: elle est reès-abondante est fruits & en pâturages. Cest la patrie de saim Anselme, Arc Tome I. chevêque de Cantorbery: elle est sur la Doire. Un fair remoter la fondation de la Ville d'Aouste à l'Empereur Auguste. D'autres prétendent que cette Ville est plus ancienne, & qu'Auguste y envoya une Colonie Romaine. On voir dans un de se sauxbourgs un Arc de triomphe, élevé à la gloire de cet Empereur. L'Evéché d'Aouste releve de l'Archevéché de Tareniasse: on trouve dans la Vallée, le Bourg de Cornaggiore, jadis Cutis Major, où les Romains avoient un Tribunal pour la Justice, Morgeaz. Avise, villes ranche Chaisllon, Monjouet; autresois Monsjoris, Bard, Saint-Martin, Donas, où est un chemin taillé dans le roc, qu'on prétend avoir été fait par Annibal.

APPENNIN, chaîne de montagnes qui partage [l'arlie dans toute fa longueur, depuis les Alpes jufqu'à l'extrémité la plus méridionale du Royaume de Naples; prefique toutes les rivieres qui arrofent l'Italie tirent leur fource de ces montagnes, qu'on peut regarder comme le tréfor de l'Italie: fournissant not à la fois à ses habitans, de l'eau, des carrieres admirables pour les marbres & les pierres précieuses

qu'on en tire tous les jours.

APOLLINAIRE, (Sainte) Eglic des Camaldules, ente Claffe & Ravenne, bătie par l'Empereur Justinien: c'est tout ce qui reste d'une Ville
dont il est parle dans les anciens Historiens. Il y
avoit un port, mais la mer s'est retirée. L'Eglic
est rès-belle. Vingt-quatre colonnes de marbre gris
veine la foutiennent: on croit qu'elles furent apportées de Constantinople. Il y a autour de l'Eglic de
beaux tombeaux, avec des Gualpures & des inscirptions Gothiques. On y voit le tombeau de Théodoric, de porphyre, de huit pieds de long sur quatre
de hauteur; il étoit sur la coupole de la rotonde
qu'Amalasonte avoit érigée à Théodoric son pere: il
fuit abattu par une bombe en 1512.

AQUEDUCS DE ROME. Voyez Fon-TAINES. Aqua Felice, aqua Paola, &c. Il faut distinguer des fontaines qui sont un des plus grands

embellissemens de Rome, les antiques & superbes canaux qui y conduisent les eaux. Ces canaux furent imaginés pour amener à Rome les eaux des sources éloignées. Le premier, ce fut Appius Claudius. qui l'an 442 de la République, y conduisit l'eau d'une foniaine qui étoit sur le chemin de Preneste . à sept milles de Rome. Cet Aqueduc, après avoir parcouru cet espace immense, passoit par-dessus la porte Capenne, aujourd'hui porte Saint-Sébastien, ensuite entre l'Aventin & le Mont Cœlius, & aboutiffoit au lieu ou place où est sainte Marie Egyptienne. L'aqua Martia avoit sa source dans les montagnes des Samnites; l'Aqueduc qui la menoit à Rome, avoit plus de six cens milles : il étoit porté pendant un espace de neuf milles sur des grands arcs, & suivoit ensuite son niveau dans la terre. Cet immense Aqueduc fut construit par Q. Marcius Rex, Il reste encore plusieurs de ces arcs vers le Mont Esquilin, & de grandes parties de l'Aqueduc: l'eau qui y couloit tombe dans le Téveronnes. L'aqua Virginé, la meilleure qu'on boive aujourd'hui à Rome, & qui se degorge par la belle fontaine de Trevi a sa source à Colonna, à deux lieux de Frascati; elle forme austi la fontaine de la Place d'Espagne. Agrippa fit venir cette eau dans un baffin qui étoit à la sête du Champ de Mars; les deux Aqueducs qui la distribuent dans Rome, sont les mêmes que ceux qu'Agrippa fic construire : à ceux-la, se joint celui qui traverse la Campagne de Rome, & que Pie V fit réparer. On l'appelle Eau vierge, parce que ce fut une jeune fille qui en découvrit la source à des Soldats Romains : mais c'est au haut du Janicule , près de Saint-Pierre in Montorio qu'est la grande fontaine que Paul V fit construire. Ces eaux viennent du Lac Bracciano, qu'on appelloit Lacus Sabbatinus. qui étoit à trente-cinq milles de Rome. Voyer FONTAINES. Il y a des restes de plusieurs autres Aqueducs anciens.

AQUILA, Ville de Naples, dans l'Abruzze Ulté:

rieure sur la riviere de Pyschara, à vingt-deux lieues au N. E. de Rome. Cette Ville sut presqu'entierement détruite, en 1701, par un tremblement de terre, qui sit périr plus de deux mille personnes. Elle en éprouva encore un très-considérable le 12 Octobre 1762, & un Village, appellé Poggio Picenza, qui est auprès de cette Ville, sur écralé presqu'en entier.

AQUILÉE, Aquileia, Ville très-ancienne dans le Frioul. Elle a été si célebre, qu'on l'a appellée pendant long-temps la seconde Rome; mais elle a éprouvé le fort des Erats les plus florissans. En 452, Attila la faccagea, & en 500 les Lombards la rui-nerent de fond en comble. Lors de leur invasion. le Patriarche d'Aquilée, avec son Clergé, & les principaux Citoyens, se refugierent dans l'Isle de Grado : & l'ancienne Udine est aujourd'hui la nouvelle Aquilée. Son Patriarche avoit les plus belles prérogatives : il y a eu de grandes disputes sur le droit de Patronat ; il y en avoit eu anciennement entre le Pape & la République de Vénise. En dernier lieu . la République & la Cour de Vienne . prétendoit avoir également le droit de nommer le Patriarche; mais, en 1751, il a été convenu, par voie de conciliation, que le Patriarchat demeureroit éteint, & que les pays foumis à l'ancien Patriarche , seroient divisés en deux Evêchés , l'un à Goris, pour les terres dépendantes de l'Impératrice Reine , l'autre à Udine , pour celles de la nomination de la République. Il a été convenu que chaque Puissance nommeroit l'Evêque de son Obédience. M. de Chavigni, Ambassadeur de France à Venise, a contribué à cet accommodement, & le Roi s'est rendu garant du Traité.

AQUINO OU ÂQUINUM, Aquia, petite Ville dans le Royaume de Naples & dans la Terre de La-bour, auprès du torrent de Melfe, près de Capoue, Elle fut ruinée par l'Empereur Conrard & réduite à un Village d'environ trente-cioq maisons. Aquin eff la Patrie du Poëte Juvenal, de l'Empereur Passen-

Demo-Lings

nius Neger, & du célebre Docteur de l'Eglise; faint Thomas, à qui le surnom d'Aquin est resté, pour le distinguer de saint Thomas l'Apôtre.

ARASSI, petite Ville marchande, près de la mer, dans l'Etat de Gênes ; elle est fort connue par le beau corail qu'on pêche dans les environs. On recueille dans son territoire du vin muscat, qui

ARBE, Arba, Isle des Vénitiens, dans le Golse Adriatique, sur la Côte de la Morlaquie, entre les Isles de Vegia & de Pago. Arbe, près des Côtes de la Dalmatie, est sa Capitale.

ARC ou ARCHE, Riviere qui se joint à l'Isere ; à quelques lieues de Montmelian, au-dessous d'Aigue belle ; c'est sur-tout sur ses bords qu'on voit les habitans presque tous avec des goîtres d'une grosfeur énorme : ce que l'on attribue aux eaux qui ne sont que de la neige fondue, Cette incommodité afflige une grande partie de la Maurienne. Ces goîtres, & la quantité de personnes contresaites, qu'on appelle nains, parce qu'ils ont des têtes très-grosses, des jambes & des cuisses torses & courbes; le corps épais, sont une preuve que l'eau de neige est très-mal saine. Les Lapons ressemblent affez aux nains de la Maurienne & de la Lombardie, à l'exception que leur vue n'étant pas continuellement affectée par la blancheur de la neige, ceux-ci ne la perdent pas.

ARCADES, (Académie des ) à Rome. C'est une des plus célebres & des plus étendues de l'Eusope. Elle fut établie pour ramener le goût simple & naturel dans la Poésse, que les Italiens avoient perdu de vue : elle doit son origine à quelques jeunes gens que Leonio rassembloit, pour cultiver ensemble le goût des Anciens. Ils s'assembloient à la campagne, dans des lieux écartés, pour y être plus tranquilles, & s'y livrer avec plus de liberté à leur passion pour la Poésie. Ils soumettoient aux lumieres les uns des autres les pieces qu'ils compofoient & qu'ils lisoient dans leurs petites assemblées.

La Reine Christine de Suede, qui formoit dans son Palais des affemblées littéraires , voulut y attirer la petite Société, & leur fit offrir ses jardins; elle chargea le Cardinal Azzolini de cette négociation, mais la Reine mourut. Son projet donna de la réputation aux assemblées ou plutôt aux promenades de Leonio & de fes amis. Ils s'exerçoient fur - tout à la Poésse Pastorale. Un jour qu'ils lisoient une Pastorale d'un des Associés, sur le bord du Tibre, dans une prairie, le charme de la Poésie, la beauté de la piece , le lieu où ils étoient , les jetta dans l'admiration : l'un d'eux , dans un moment d'enthousiasme, s'écria qu'il lui sembloit être dans l'Arcadie. Crefcembeni applaudit à cette idée, qu'il trouva vraie & agréable : elle lui fit naître le projet d'une Académie fous le nom d'Arcadie & de Bergers. Leonio , à qui il fit part de ce plan , l'approuva. Ils le rédigerent par écrit ; & dans la premiere assemblée, composée de quatorze personnes, ils lurent le projet de l'union pastorale. Tout fut approuvé & presqu'exécuté en même temps, Chacun prit le nom d'un Berger. Crescembeni sut Alphésible, le Cardinal de Tournon, qui alors étoit l'Abbe Maillard, fut Nice, ainfi des autres. Alphéfibée fut déclaré Directeur de l'union pastorale, fous le titre de Cuflode dell'Arcadia. Ils appellerent le lieu de l'affemblée Bofco Parrhafio. Les Bergers étoient errans; ils n'eurent point d'endroit fixe depuis 1690, époque de leur union, jusqu'en 1726 . que Jean V , Roi de Portugal , qui acheta le jardin où l'Académie s'affemble encore, fur le Janicule , y fit bâtir le théatre champêtre , qui a pris le nom de Bosco Parrhasio. Il sut décoré par Ant. Canevari , Architecte Romain , de palissades , qui forment des scenes. Les sieges sont de gazons, & la perspective représente en grand la flute à sept trous du Dieu Pan. Le temps des séances n'est point marqué; les Académiciens, sous le nom de Bergers , y récitent les vers qu'ils ont composés a ou y lifent ceux que les Bergers absens y envoient. En 1750; le Pape fit restaurer ce jardin; & le Roi Joseph l'a fait embellir encore en 1760. Lorsque l'Arcadie fut établie sur le Janicule , les Bergers se distribuerent les campagnes que chacun habiteroit, à condition de n'en être que l'administrateur, & que la propriété en demeureroit à l'Arcadie. Il est dit dans les Lettres qu'on donne aux Récipiendaires, que la pleine assemblée de la République Littéraire , la plena adunanza d'ella nostra Republica Litteraria, ayant égard aux vertus rares, aux bonnes mœurs de.... déclare Berger Arcade (avec le nom pastoral tiré au fort), & le droit & l'honneur de venir réciter vers ou pieces de sa composition dans le Bosco Parrhasio; & qu'après un an on pourra demander une Campagne à habiter. Au bout de cette année, on affigne cette Campagne, dont le Berger Arcade doit porter le nom à la suite de celui de Berger. Ces Lettres sont signées du Custode général, scellées de la flute à sept trous, avec ces mots, Gli Arcadi , dans une couronne formée de deux branches d'olivier & de pin ; au bas est le sceau particulier du Custode.

Les regles qu'ils s'imposerent n'eurent pour but que le beau simple & naturel, dont ils tâcherent de ne pas s'écarter dans leurs Ouvrages, évitant le luxe & le faux brillant qui avoient hâté la décadence de la République des Lettres, comme ils sont la perce des Etats politiques. Ces regles bien difcutées, furent approuvées & confirmées le 20 Mai 1696, dans une affemblée tenue aux Jardins Farnese, sur le Mont Palatin, & gravées ensuite sur le marbre, par les soins du Duc de Parme, Arcade fous le nom de Carifio.

Les affemblées devinrent fort nombreuses: on y lisoit une grande quantité d'excellentes pieces. Maufredi fit un choix des meilleures, & le premier Recueil fut publié en 1708. Il en a paru plus de vingt volumes, depuis ce temps, sans compter des

Recueils particuliers de pieces lues dans des affemblées tenues pour certaines occasions. On a publié aussi les vies de quelques illustres Arcades ; & le lieu des affemblées est orné d'inscriptions en style lapidaire. On a imprimé, en 1764, à Rome, la féance qui fut tenue pour la réception de l'Empereur actuel , qui étoit alors Roi des Romains.

L'Arcadie de Rome a beaucoup de Colonies dans le reste de l'Italie: on en compte cinquante-huit. Il y a près de deux mille personnes associées à cette Académie : il n'y a guere de personnes de mérite qui n'aient desiré d'être Arcades. On voit sur le catalogue de cette nombreuse Association poétique les noms des Rois, des Souverains Pontifes, des Princes, des Cardinaux, & de la plupart des Gens de Lettres de l'Europe.

ARCETRI, petit Village près de Florence, qui n'a d'autre célébrité que d'avoir été le lieu que l'Inquisition assigna pour prison à Galilée, lorsque, pour la seconde fois, il sortit des fers de ce Tribunal, pour avoir soutenu que c'étoit la terre, & non le soleil, qui tournoit sur son axe, & qui avoit un double mouvement, au moven duquel il expliquoit l'inégalité des jours & des nuits, les saifons & les phénomenes de la Physique générale & des corps célestes.

ARCO., Arcus, petite Ville dans le Trentin ; auprès de la riviere de Sarca. Elle est sous la protection de la maison d'Autriche : les François la prirent en 1703 . & l'abandonnerent presqu'aufli-tôt :

la situation est riante & agréable.

ARCOUA, Village à quatre lieues de Padoue, du côté d'Efte, est célebre par le tombeau de Pé-

trarque, qui y mourut en 1374.

ARCS DE TRIOMPHE, Monumens érigés à Rome aux Generaux & aux Empereurs, qui avoient. remporté des victoires fignalées, & qui par leurs exploits, avoient mérité les honneurs du triomphe: l'Architecture & la Sculpture réunirent leurs efforts pour embellir ces Arcs Comme le triom-

phe étoit pour les Romains le comble de la gloire; on ne négligeoit rien pour le rendre éclatant. Nous ne répéterons point ici ce qu'on trouve dans une foule d'Auteurs, sur la marche triomphale. La Porte Capenne , aujourd'hui Saint-Sebastien , sur la Via Appia, étoit celle par où le Triomphateur devoit arriver, pour se rendre au Capitole : on l'appelloit la Porte Triomphale. Le triomphe étoit plus ou moins pompeux, suivant les circonstances : mais foit que les Vainqueurs se fussent rendus recommandables par de plus belles actions, foit que la flatterie des Peuples eut intérêt d'augmenter la gloire des Triomphateurs, l'on dreffoit à grands frais des Arcs de triomphe, quis devoient immortalifer ceux à qui on les élevoit. Les révolutions que l'Italie a effuyées, les ont presque tous renvertés : il n'en reste pas de parfaitement entiers. Voici ce qui en a échappé à la barbarie & au temps. On remarquera que quelques uns de ces monumens, confacrés aux vertus militaires ont été quelquefois accordés, auoique rarement, à la Puissance, par l'adulation. Nous commencerons par ceux qui furent érigés à Rome, & nous parlerons ensuite de quelques Arcs, de triomphe qu'on trouve dans le reste de l'Italie : ceux-ci font en petit nombre.

ARCO DI CONSTANTINO; c'eft de tous les Ares de triomphe colui qui teit le mieux confervé: il n'eft pas éloigné du Colifée. Il est formé de trois portes, une grande & deux peites; huit colonnes cannelées outiennent huit figures; this pour les colonnes et de marbre blanc, les colonnes font de junc antique. Ce monument est orné, de vingt bas-reliefs, dont la plupar; repréferent des expéditions de Tajan; es qui a fait conjecturer qu'on réel fervi d'un des Arcs qui étoient à la Flace Trajane; d'autant que tout ce qui est rélatif à cet Empereur, & qui parôti avoir éré fait de fon temps, et d'une excellente fuilpurer, au fieu que la partie inférieure, qui a été faite da semps de Confantin, se reflent basaccoup de la semps de Confantin, se reflent basaccoup de la

décadence des Arts : on sent sur-tout dans ce monument la différence de la sculpture des deux âges. Le Cardinal Léopold de Médicis, fit enlever une des huit figures des Daces, & les têtes des fept autres, pour en orner les Galeries de Florence. Les Papes, Clément XII & Benoît XIV, les ont fait restaurer , & cet Arc est à présent aussi entier que quand il a été bâti, à l'exception de quelques bas-reliefs, dont la sculpture a été un peu endommagée : c'est dommage que le quartier où il est fitué foit fi défert.

ARC DE DOLABELLA, on l'appelle aussi L'ARC DES CONSULS, il est méconnoissable. Dans un de ses débris, on lit le nom de Dolabella. Il est

vers Saint-Etienne-le-rond.

ARC DE DRUSUS; c'est aujourd'hui la Porte Saint-Sebastien : elle est à peu-près à l'endroit où étoit autrefois la Porte Capenne, où commencoit la Via Appia. Cet Arc est fort dégradé; il est formé d'une arcade avec une colonne de marbre de chaque côté: on voit les restes d'un fronton audessus de l'entablement. Il y avoit un revêtement de marbre qui a été enlevé

ARCO DI GALIENO, Il est situé au pied du Mont Esquilin, où Galien avoit ses jardins. Suivant l'inscription, Marc Aurele le fit élever à cet Empereur; on conjecture que ce fut vers l'an 260. Il est bâti de belles pierres de Tivoli, mais l'architecture en est médiocre : il n'en reste que la partie du milieu, avec un pilastre Corinthien de chaque côté : la Place qui l'environne s'appelle il Macello d'egli Christiani , boucherie des Chrétiens parce qu'il y en eut beaucoup de martyrisés.

ARCO DI GIANO. L'Arc de Janus est au pied du Palatin, près de Saint-George, élevé pour mettre à couvert le Peuple dans les Marchés publics, tels qu'on en voyoit plusieurs à Rome, dans les temps anciens. Il est de forme quarrée : à chaque face est une arcade. Il est décoré d'un soubassement presqu'enterré jusqu'à la corniche ; il est



pariagé par deux rangs de niches, qui étoient féparées par de petites colonnes isolées. Cet Arc est presque détruit, & ne conserve rien de remarquable. On appelloit ces Arcs, ou especés de portiques, Jani: ils servoient de lieux d'assemblée aux Marchands & aux Banquiers.

ARC D'OCTAVIE: il étoit dans le même quartier; c'est plutôt un porrique élevé par Auguste, sous le nom de sa sœur : ce qui en reste, dénote sa magnificence; ce sont quelques Arcades soutenues par des colonnes de marbre d'ordre Corinthien.

ARC DE SEPTIME SÉVERE ou DES ORFEVRES. Il est auprès de celui de Janus, dans la partie septentrionale du Forum, du côté du Capitole. Il est très bien conservé : il est tout de marbre blanc, & composé de trois portes, entre lesquelles sont quatre belles colonnes, cannelées ; les bas mliefs font très-beaux, c'est dominage que ce monument soit à moitié enterré. Dans l'attique, qui est très-bonne, il y a une inscription à l'honneur de Severe , à qui les Orfevres & les Marchands de . bétail le firent ériger, & le dédierent. Il y est représenté dans les bas-relief, avec sa femme Julia Pia & Antonin Caracalla : la face principale est ornée de trophées militaires. Ce qui reste de plus entier , font des victoires ou renommées ailées , qui font à la naissance des Arcs. Il y avoit autrefois au-dessus un char triomphal, attelé de six chevaux de front. & portant les statues de Sévere & de fes deux fils , Caracalla & Geta ; quatre Soldats Romains, deux à pied & deux à cheval, accompagnoient le char.

ARC DE TIBERE. (1') Il fut élevé à cet Empereur lorsque Germanicus eut effacé la honte de Varus; il étoit à la descente du Capitole : il

n'en reste que de foibles vestiges.

ARC DE TITUS, ARCO DI TITO; il est à l'extrémité du Forum Romonum: il sut érigé à Titus, après sa conquête de la Palestine. Son Triomphe, le plus brillant des trois cens qu'il y

avoit eu jusqu'à lui depuis la fondation de Rome; est représenté dans un des beaux bas-reliefs, qui décorent cet Arc. Ce Prince est dans le char triomphal, précédé des Licteurs, & accompagné du Senat & de l'armée. Derriere le Triomphateur, eft une Victoire debout, tenant d'une main la couronne qu'elle lui met fur la tête, & de l'autre une palme de Judée; Rome triomphante est assise sur le devant du char, tenant les rênes des chevaux qu'elle conduit. Ce bas-relief est très beau & très-estimé : il est dans l'arcade. Dans le bas-relief, qui en fait le pendant, sont représentés les Candelabres à sept branches, la Table des pains de proposition, & plusieurs autres ornemens & dépouilles du Temple de Jérusalem. Les Juifs ne voient cet Arc qu'avec horreur; ils ne peuvent y passer, & ils ont obtenu la permission de s'ouvrir un passage à côté de cet Arc pour aller dans le quartier du Colifée. Ces reliefs ont beaucoup fouffert, & en général l'Arc de Titus est fort délabré.

Voilà les principaux Arcs de triomphe dont il reste des vestiges à Rome; ceux qu'on voit dans le reste de l'Italie, dont quelques-uns sont moder-

nes , font:

A Suze, en Piemont, on y voit un Arc de triomphe, renfermé dans les jardins du Châreau, formé de gros blocs de marbre orné de colonnes Corinthiennes cannelées, consistant en un seul arc; les deux colonnes supportent un entablement, dans la frise duquel il y a une marche de sacrifice. Les uns prétendent qu'il fut élevé à Auguste, les autres à Tibere : tous se fondent sur deux inscriptions; qui favorisent l'un & l'autre parti. Quoi qu'il en foit, ce monument est fort dégradé : mais il paroît être du beau temps de l'architecture Romaine. Il y a dans la frise un bas-relief , où l'on distingue encore un autel antique, des Sacrificateurs, & tous les appareils d'un facrifice. C'est le seul monument de cette espece qui reste dans le Piemont & dans la Lombardie.

ug my, Go

A Ancone, fur la jettée du port, à l'entrée du mole, est l'Arc de triomphe de Trajan, de marbre blanc, érigé l'an 112 par le Sénat à cet Empereur, à Plotine sa femme & à Martiana sa sœur. Ce fut en reconnoissance des réparations qu'il avoit faites au port d'Ancone , à ses propres dépens. Il étoit décoré d'un grand nombre de statues de bronze de trophées & d'autres ouvrages. La solidité de ce monument, dont les blocs sont si bien liés qu'ils ne paroissent faire qu'un seul corps, a beaucoup contribué à sa conservation : l'architecture en est très - fimple. Il reste quatre belles colonnes d'ordre Corinthien, fur des piedestaux, avec une attique. Il domine sur la mer, & forme de ce côté un très-beau point de vue. Il y a assez près de cet Arc de triomphe un autre Arc moderne sur les desseins de Vanvitelli , estimé.

A Fann, Ville de l'Etat Eccléfiaftique, on voitles reftes d'un Arc de triomphe, érigé à Conftantin. Ce n'est plus qu'une porre de marbre blanc, à côté de laquelle il y en avoit deux autres; le bas de la porre paroit être du temps d'Auguste, par l'élégance avec laquelle elle est faire; le haur, qui a été bâti ou restauré dans un temps où les Arts tendoient vers leur décadence, est de mauvais goût. On montre à Fann le dessin de cet Arc, tel n'all.

étoit dans sa magnificence.

A Rimini , autre Ville de l'Etat Eccléfiaftique ; on trouve en entrant un Arc très-ancien, qui fert de porte à la Ville, érigé à Augufte ; il est décoré de deux colonnes s'upportant un fronton, avec un reste d'inscription ; il est de pierre blanche des Apenmins , & restemble affec au marbre, dont elle a la dureté & le poli : la porte est très-large, & fait supposer que ce monument étoit très-beau. Il y reste encore deux médaillors , qui rensement deux rétes qu'on croit être celtes de Jupier & de Junon. On fair que le Rubicon n'est pas l'objeté de l'unini , peut-érre est ce au passage de cette riviere qui décida du sord Rome, que ce monument s'ut érigé par Augustle.

A Cumer; l'Arco Felice est un gros massif de brique sort ruiné, percé d'une porte rustique de dixhuir pieds de largeur, le mur ou massif est à plus de soixante de hauteur: on croit qu'il faisoit partie des murs de Cumes. Ce morceau n'est précieux que

parce qu'il paroit fort antique.

A Verone, on trouve trois Arcs de triomphe. L'un , qu'on appelle la Porta di Borfari , est un Arc , qui , suivant l'inscription , paroît avoir été élevé à l'Empereur Galien, vers l'an 250. Il v a deux arcades avec deux frontons ; il paroît joint à un ancien mur de la Ville ; il se ressent beaucoup du mauvais goût qui s'étoit introduit dans les Arts; il n'a aucune des belles proportions de l'Antique. Le second, qu'on appelle Porta del foro Judiciale, est d'un meilleur goût ; il est décoré de colonnes d'ordre composite, cannelées & d'une attique au dessus de trois percés. Le troisieme est un grand Arc appellé Porta di Gavii, ou Arco di Vitruvio. Il fut élevé en l'honneur de la famille de Gavius , & fut fait par Vitruve lui-même. Le nom de cet Artiste fait son plus grand mérite : mais il est bien au-dessous de la réputation de Vitruve. Il est vrai qu'il n'en refte que les ceintres de l'Arc & deux colonnes cannelées sans chapitaux.

Les Modernes ont imités ces belles conftructions des Anciens. Nous ne parlerons que des trois

fuivantes.

A Noples, l'Arc de triomphe d'Alphonfe fut érigé lorsque ce Roi y fit son entrée; il est en marbre blanc, orné de belles statues: c'est un ouvrage du Cavalier Pitros marino, de Milan. Cet Are est dans le Château neus, et dans le goût antique & trèsbeau, mais dans un endroit trop resteré. Il est de marbre, les statues sont des cavaliers arnés de routes pieces; il porte est de broutes pieces; la porte est est de broutes pieces; la porte est de broutes pieces; la les de la la l'actenia.

A Vicence, en sortant par la Porte de la Madons

"del Monte," est un 'Arc décoré de quarte colonnes d'ordre Corinthien, portant une petite attique, audessus est le lion ailé de faint Marc, & de chaque côte les staues de J. C. & de faint Vincent. Cet Arc est de Palladio: il ser de porte à un escalier de deux cens quatre-vingt-dix marches, qui conduit à Notre Dame du Mont.

A Florence, le plus moderne, est le bel Arc de triomphe érigé en l'honneur de François de Lorraine, Empereur, Grand Duc de Toscane, lorsqu'il fit son entrée à Florence, en 1739. Il est d'une très-belle geonstruction en pierres du pays ; sur le fronton est la flaue équettre de ce Prince en bronze, ainsi que quelques autres statues qui couvonnent le fronton. Les portes en sont fermées avec des chaines, pour empêcher les voitures d'y passer, quoiqu'il soit de la plus grande solidité : on le trouve sur le chemin de Bologne à Florence, cinq cens pas environ hors de la Potre Saint-Gal. Cet Arc est fort estimé, & mérire de l'être il est tout-à-fait dans le bon goût de l'Antique.

ARDEA, petite Ville dans les Etats de l'Eglice, peu confidérable.

ARENA, (Saint-Pierre d') est le plus beau Fauxbourg de Gênes, entre la mer & la montagne de la Côte. C'est un des plus beaux quartiers de Gênes, mais qui a l'inconvénient du reste de la Uille; c'est-à-dire que les rues en son trop étroites: elles n'ont de largeur qu'autant qu'il en faut, pour qu'une voiure passe aissement. D'ailleurs, il y a dans ce Fauxbourg de très-beaux Palais, & les maifons y son généralement bien bâties; il est trèsgrand, ce qui le fait paroitre dépeuplé: son plus bel aspect est du côté de la mer.

AREZZO, Ville de la To(cane, dans le Florentin; avec Evêché fuffragant de Florence, fur une éminence au pied de l'aquelle coule le Tibre. Certe Ville est trè-ancienne, elle étoit une des douze principales des Etrusques. Sylla, ayant désait les Etrusques, chasila d'Arezzo teus les habitans, & repeupla

cette Ville de différens Peuples d'Italie. Arezzo étoit une des principales Manufactures Etrusques. Les Goths détruisirent ses murs: l'Evêque Gui de Pietramala les rétablit. Les Aretins se distinguerent dans les guerres des Guelfes & des Gibelins. Le frere de Pietramala, qui lui succéda, ayant été moins heureux, vendit Arezzo aux Florentins. Cet Evêque s'appelloit Pietro Sanone. Arezzo, eft très-bien pavee; le Loggio, qui est sur la Place, est un très-beau bâtiment, élevé sur les desseins du Vasari : la Place est entourée d'un beau portique. Il y a des tableaux de cet Artifte dans les Eglises d'Arezzo, entr'autres un repas d'Affuerus & un Gonfalon, fur lequel est peint, d'un côté saint Roch, & de l'autre une Peste. Arezzo a donné le jour à Mécene, à Pétrarque à Pierre & à Gui Aretin, l'un connu par ses Satyres & par fes écrits obscenes , l'autre Benedictin célebre, pour avoir été l'inventeur de la maniere de noter la Musique ; Leonardo Aretin , Historien & Secrétaire de la République de Florence; Césalpin , qui le premier eut une idée de la circulation du fang, & jetta les fondemens de la Botanique, en divisant les plantes par classes ; Rhedi , autre Médecin très célebre ; le Pape Jules III , & le trop célebre Concino Concini ou Maréchal d'Ancre; Francesco Albergotti , &c. ont illustré Arczzo , leur Patrie.

ARGENIA, petite Ville du Ferrarois, au-dessous de Ferrare, dans l'Etat de l'Eglise; elle est peu considérable, ainsi que Belriguardo, Stellano & Mi-

gliarino, qui sont sur la même ligne.

ARGENTIERE, Ville de Savoie, dans la Maurienne, sur la riviere de l'Arche, célebre par ses

ARIANO, petite Ville dans la Principauté Ultérieure de Naples, avec un Evêché sufragant de Bénévent. Cette Ville a ses Comtes particuliers; elle est située sur une hauteur, & affez bien sortifiée, à six lieues E. de Bénévent.

ARIANO, Bourg dans le Ferrarois, dans la par-

Demon Gray

tie de l'Etat Ecclésiastique, sur une branche du Pêzqu'on appelle le Pô d'Ariano. La Polesine d'Ariano est le Pays circonvossin. Il est à trois lieues S. d'Acdria, & neus N. E. de Ferrare.

ARNO, sleuve qui descend de l'Apennin, traverse la Toscane, & divise Florence en deux parties inégales. Il est redoutable par ses inondations

subites & considérables.

Ce fleuwe a, près de Florence, foixante-dix rôir fos de largeur. Après avoir traverfé cette Capitale, il va se jetter au-dessous de Pise, dans la mer de Toscane. C'est la Chiana qui caus se son de Pérouse, les eaux d'une multituite de montagnes, le porte moitié dans le Tibre & moitié dans l'Arno. Du temps de l'Empereur Tibrere, les Romains vou-loient porter toutes les eaux dans l'Arno; mais les représentations des Toscans empécherent ce projet; on se contenta de faire dans la fuite une grande chausse d'une montagne à l'autre, oui ne laisse qu'une ouverture du côté du Tibre pour les eaux de la Chiana.

ARONE, Arona, Ville du Piemont, sur le bord occidental du Lac Majeur, à mi-côse, avec titre de Principauté; appartenant à la Maison Borromei. Les Maisons , l'Eglise & le Séminaire sont d'une trèsbonne architecture. Arone, comme on l'a dit, eft à mi côte; on voit fur une efplanade faite exprès . fur la croupe de la montagne, la flatue coloffale de faint Charles , de cuivre battu. Elle a foixante pieds de hauteur, fans y comprendre le piédestal plusieurs personnes peuvent se placer dans la tête. C'est sur cette montagne qu'étoit le tombéau du Saint , avant qu'on transferat fes Reliques à Milan : elle s'appelle encore Monte di Carlo. On fait grand cas en Italie & en Piémont des vins d'Arone. Le Pays des environs est un des plus agréables & des plus fertiles de la Lombardie.

ARPINO, Ville très-ancienne des Volsques, contrue dans le temps des Romains, par la dénominé; Tome L. D

- y Grego

zion di Arpinumi Elle eft fituée au Royaume de Na ples, dans la Terre de Labour & dans le voifinage de la Campagne de Rome.

ARQUA. Voyez ARCQUA. AROUA, Ville du Tortonnois, dans le Duché de Savoie; elle est au midi de Tortone, ainsi que Castel Nuovo , Sarravalle & Pietra-Biffera.

ARQUATA, petite Ville de l'Etat de l'Eglise, dans

la Marche d'Ancone.

ARROTINO, ou L'AIGUISEUR, Statue fort célebre qu'on voit dans la Galerie de Florence; elle représente un homme entiérement nud; dans une attitude gênée, presqu'accroupi, tenant de la main gauche un couteau, le corps un peu penché en avant, posé sur une pierre, & appuyé par deux doigts de la main gauche ; il a la tête tournée & ne regarde ni la pierre ni le couteau ; il paroît atgentif fans finesse, & son air eft groffier. La tête est de la vérité la plus frappante & traitée de la meilleure maniere. Cette antique a donné lieu à plusieurs cr. ectures. Les uns ont prétendu qu'elle avoit été érigée par ordre du Sénat à un Aiguifeur , qui failant femblant d'être tout entier à fon ouvrage ; écouta le plan de la conjuration de Catifina: ce fait est dementi par Saluste, qui affure que Curion, ami du Conspirateur, découvrit tout Fulvia, qui en fit part à Ciceron. D'autres présendent que c'est Milicus qui décéla la conspiration de son Maitre contre Néron. Une troisieme opinion veut que ce soit l'augure Attis Nœvius prêt à couper un rocher avec un rasoir en presence de Tarquin l'ancien. Quoi qu'il en soit, cette Statue paroît d'une grande antiquité.

ARSIGNANO. Voyez ARZIGNANO. ARVE, (1') Arva, une des principales Rivicres de Savoie, Elle arrose la partie septentrionale du Duché, & se jette dans le Rhône un peu au-def-

fous de Geneve.

ARZIGNANO, Bourg affez confidérable dans le Vicentin , entouré de pâturages fertiles ; austi ee Bourg est-il fort renommé par ses lanes très-belles & d'une excellente qualiré, & par le commerce qui s'en fait à ARZIGNANO.

Ascoll, Afeulum Picenum, Ville dans l'Etat de l'Eglife, fort ancienne & bien peuplée. Elle est dans la Marche d'Ancone, sur une inontagne au bas de laquelle passe la Riviere de Dronto. Ascoli est la

patrie du Pape Nicolas IV.

ASCOLI, di San-Triano, autre petite Ville aur Royaume de Naples, dans la Capitanate, avec un Evèché fuffragant de Bérévent. Elle est située sur une montagne, dans une position assez auratageuse, à onze lieues Nord-Ouest de Cerenza.

ASIMARA, ou Zanara; c'est la plus considérable de toutes les lifes qui font jointes à celles de Sardaigne. Elle a dix lieues de tour. Les montagnes dont elle est couverte, font remplies de fangliers, de cerfs, de bustes & de faucons fort estimés. Elle appartient à la Ville de Safari. En 1400, les Génois perditent une bataille navale considérable contre les Arragonois, près d'Afinary.

Asinello, Ville de la Vallée de Démona, au Royaume de Sicile, un peu loin de la Mer, dans les terres ainsi que Mistreia, Monie-Albano & Francavilla.

ASTI, ou AST, Asta Pompeia, Ville dans le Monterrat, Capitale du Comté d'Afti, ou Astefan, située sur le Tanaco, à cinq liueus de Turin. Depuis 1746 elle appartient au Roi de Sardaigne, Le quartier de la Ville où (not les Palais des Gentilshommes est bien bais & mal peuplé; le reste de la Ville est tritte; les rues y sont étroites; le Peuple pauvre. Il y a des, fortisfications; le vieux Château tombe en rjuine. Elle a un Evêque sustraçant de Milan.

ASOLO, Afulum, Afulum, Ville de l'Etat Vénitien, dans le territoire de Trevigny, sur une monlagne, près de la source du Musonne, entre Padoue & Feltri.

ASPREMONT, Ville de Savoie, fur le Lac du Bourget, Le Duc de Savoie la fit fortifier en 1742;
D 2

Samuel Green

mais malgré ces fortifications , l'armée combinée del François & des Espagnols s'en rendit maîtresse.

Assiette, fameux passage à quelque distance du Plain du Mont Cenis, que le Chevalier de Belleisle entreprit de forcer en 1747, contre les troupes Piemontoifes, qui occupoient les montagnes, qui, du du côté du Piémont, paroissent inaccessibles à tout effort humain, & qui font plus inabordables encore du côté où les François avoient formé leur attaque. On auroit de la peine à croire, en voyant cette chaîne de montagnes, qu'on air, formé le projet d'y

conduire des troupes. Voyez BRUNETTE.

Assisi , Affifium , Ailite , Ville Episcopale de l'Etat Ecclésiastique, dans l'Ombrie, au Duché de Spolette, de trois à quatre mille ames, contient huit Paroisses, huit Couvens de Religieuses & quatre de Religieux Elle est située sur la montagne d'Asi, d'où elle a pris son nom. Elle est célebre pour avoir donné le jour à S. François, Fondateur de l'Ordre le plus nombreux qu'il y ait jamais eu, fans autre patrimoine qu'une pauvreté absolue. Le facro Convento qui eft à Affife, eft le chef-lieu de tout l'Ordre de S. François, Ce Couvent appartient aux Cordeliers de la grand'Manche, ou Freres Mineurs Conventuels. Ils font quarre-vingt. Il y a trois Eglifes bâties l'une sur l'autre. L'Office Divin se fait dans celle du milieu; saint François est enterré dans la plus basse; on n'y entre point; on va peu dans la plus haute. Ces Eglises & le Cloître sont décorés de belles Peintures de Cimabué. de Giotto, de Pierre Cavallino, Giottino, Barrocci, &c. Ces Cordeliers, Ordre particulier de Franciscains, a son Général à Rome; ils ont plufieurs Couvens en Iralie, en Espagne, en Allemagne, mais peu en France: le plus nombreux & le plus beau est celui de Toulouse. La Chiefanove desservie par les Recollers second Ordre de Franciscains, dont le Général est alternativement Espagnol & Italien . & a aussi les Cordeliers de l'Observance dans fon Generalat, est une très-belle Eglise batie

dans le lieu même où étoit la maison paternelle de faint François. L'Eglise des Religieuses de sainte Claire, du même Ordre, est très ancienne & trèsornée. Celle de faint Antoine des Perc. du Tiers-Odre de S. François, doit être vue par les Etrangers. Il est singulier qu'à Affise, qui est une Ville pauvre & déserte, il y ait douze Maisons trèspeuplées de Religieux Mendians; mais la plus belle de toutes est la Portioncule, parce qu'elle fut, pendant long-temps, la feule portion d'héritage que S. François eût laissé à ses enfans ; le Couvent , qui est de cent quarante Cordeliers Observantins, est bâti dans l'endroit même où mourut faint François: l'Eglise appellée Notre-Dame des Anges, est trèsbelle & très-décorée. Les pélerinages qui se faisoient à cette Eglise sont incroyables; on y a vu jusqu'à cent mille ames à la fois

ASTURA, Riviere qui a donné fon nom au petit Bourg d'Aftura, fitué sur le chemin de Rome à Naples, à l'endroit où Cicéron finit fes jours , on y voit les ruines d'un vieux Château qui appartient aux Frangipani, dans lequel l'infortuné Connain , dernier Duc de Souabe, poursuivi par les troupes

d'Anjou, fut pris & ramené à Naples.

ASYLES DES EGLISES. Dans la Savoie, en Italie 2 & dans quelques autres Etats de la Chrétienté, les Eglifes ont le privilege d'être une fauve garde contre les Loix pour tous les feclérats qui peavent s'y réfugier; pourvu qu'ils ne dépaffent pas le parvis: ils peuvent vivre en toute affurance dans l'impunité; ils s'y confluifent des barques, & y reçoivent les aumônes des Moines & des perfonnes qu'une charité mal entendue porre à cette fauffe générôtité. Ce droit d'Afile est la fource de mille crimes. Cet abus eft très-ancier.

ATENE ou ATHENE, Bourg du Royaume de Naples, dans la principauté tupérieure, proche du Negro. Athene n'avoit autrefois qu'un Evêché elle a aujourd'hui titre de Principauté.

ATRI, petite Ville dans l'Abruzze ultérieure, au

D

Royaume de Naples, avec un Evêché suffragant du Saint-Siège, Cette Ville, qui a titre de Duché. appartient à la Maison d'Aquaviva; elle est située pres de la Mer, fur une montagne escarpée.

ATTELLES étoit une Ville très-ancienne , batie à un mille d'Averse, dans l'endroit même où est aujourd'hui San-Arpino ; quelques - uns ont cru que c'étoit à Attelles que les Comédies Attellanes prirent naissance : ils se trompent ce sur à Attella . Ville

de Toscane. Vovez AVERSA.

AUBERGES, à Malte, sont les Palais où les Chevaliers qui v réfident font nourris en commun chacun felon la Langue ou fa Nation. Contubernium Patrium Melitenfe; ainfi l'on dit: l'Auberge de France. l'Auberge de Provence, &c. pour défigner la Nation des Chevaliers. Voyez le P. Heliot fur la maniere dont les Chevaliers doivent se comporter dans ces

Auberges, à l'article MALTE.

AUDIENCE DU PAPE. Ceux qui veulent être admis à l'Andience du S. Pere, doivent être présentés par le Maître de la Chambre, qui annonce & introduit le Présenté dans la Chambre . fans épée, canne, ni chapeau; après trois génuflexions, la premiere sur le seuil de la porte, la seconde au milieu de la Chambre, la troisieme près du fauteuil, on s'incline pour baifer la croix qui est sur la mule droite du Pape, mais ordinairement il présente la main , qu'on baise ; le Maestro di Camera se retire, & lorsque le Pape le juge à propos. il donne la bénédiction au Présenté, & le Maître de Chambre en introduit un fecond.

AUDITEURS DE ROTE. La Rote est une Jurisdiction que les Papes ont établie pour se décharger de l'embarras de juger les Procès. On appelle Auditeurs à Rome, ce que nous appellons Juges en France. Ainfi l'Auditeur de la Chambre Apostolique est le Juge de la Cour Romaine, & son autorité s'étend au spirituel, sur toute sorte de Prélats, Princes, &c. Le Gouverneur de Rome a son Auditeur. les Cardinaux qui président à quelque Congrégation

önt leurs Auditeurs. Les grandes affaires qui fe traitent à Rome, font confèces aux Auditeurs de Rore;
qui en font les Commissaires nés. Ils font douze en
tout. Le Roi de France a droit d'en nommer un,
le Roi d'Espagne en nomme deux, un pour la Cattille, & un pour l'Arragon: les neus aurres sont
nommés par le Pape; ces Auditeurs, qui sont tous
Prélats, jouissent Rome d'une très-grande considération, & tiennent un rang distingué. Ils font leux
rapport dans les Congrégations nommées par le
Pape, pour decider souverainement des affaires dont
s font chargés; ils y ont voix délibérative.
AVELLINO, petite Ville un Royaume de Naples;

AVELLINO, petite Ville au Royaume de Naples; dans la Principaute úletieure, au Sud de Bônévent. Cette Ville, qui a le titre de Principaute éffuya en 1684 un tremblement de tetre qui la ruina prefqu'à moitié. Entre cette Ville & Bênévent, sont les four-ches Caudines, son l'armée Romaine, affiégée par les Samnites, fut obligée de paffer sous le joug, avec les deux Consuls qui la commandoient. On nomme aujourd'hui cet endroit VAL DI GAROANO.

AVERNE, (le Lac d') à un quart de lieue de Baies, aux environs du Golfe de Pouzzols, dans le Royaume de Naples, est une espece de bassin rond de trois cens toises de diametre ; il est bordé de hautes montagnes hérissées autrefois de forêts épaisses & sombres, qui donnoient à ce vallon une ombre éternelle. On y sacrifioit aux Dieux infernaux. C'est là qu'Enée sacrifia sur un Autel formé des premieres pierres qu'il y trouva. L'horreur habitoit dans cette retraite obscure ; les oiseaux ne voloient point au-dessus, peut-être à cause de ses eaux sulfureuses qui s'exhaloient du Lac. Aujourd'hui on ne reconnoît que le fond de toutes ces choses. Le Lac ne rend plus de vapeurs malfaisantes, il est poissonneux & on y trouve beaucoup d'oiseaux de riviere. Il y a toute apparence qu'on a dégarni les forêts qui couvroient les montagnes voifines; que du temps de Virgile des éruptions avoient occasionné des suisseaux de soufre qui le jettant dans le Lac,

*)* 4

en avoient détruit les poissons que l'air étoit infessé de ces vapeurs qui se son dissipées. Les eaux de l'Avenne sont belles & fraiches, sa prosondeur est de quatre cens preds. Sur le bord de l'Avenne au Nord, on trouve les vestiges d'un temple qu'on dit avoir été consacré à Apollon; il rette encore la moitié de l'édifice : on y voit de grandes niches cachées fous terre; c'est vis-à-vis de ce temple; que ser une colline voissine du Lac est la fameuse caverne, que les Anciens ont dit avoir été habitée par la Spoille de Cumpes. Noye CUMES.

AVERSA, Viile du Royaume de Naples dans la Terre de Labour, entre Naples & Capoue. Elle fut célebre chez les Romains sous le nom d'Auella , par les bons mots, les plaisanteries des habitans, par leurs spectacles obscenes & par leurs débauches, Elle fut ruinée par les Barbares & rétablie par les Normands, qui, sous la conduite de Guiscard, leur Duc, camperent à Attella; il augmenta cette Ville, & lui donna le nom d'Aversa, mot qui signifie contraire, opposée, ennemie, pour l'opposer à Naples, & y attirer les Napolitains. Charles d'Anjou , Roi de Naples , détruisit Aversa, qui s'étoit révoltée ; elle fut bientot rebâtie. Ce fut dans le Château d'Aversa, qu'Adreasso, Roi de Naples, fils de Charles II Roi de Hongrie, fut étranglé sous le regne de la Reine Jeanne premiere, la femme. Aversa est à un mille de l'ancienne Attelle . qui étoit à l'endroit où est aujourd'hui San-Arpino. On prétend one ce n'est point dans cette Attella; mais dans la fille du même nom, en Toscane, que les Comédies ou Fables Attellanes ont pris naissance, Averse est située dans une plaine délicieuse, au bout d'une grande avenue qui conduit jusqu'à Naples; elle est petite, mais bien batie; son Eveché est le plus riche du Royaume; la principale rue qui la traverse est belle , large & décorée de beaux bâtimens. D'Averse à Naples, il y a huit milles, dont trois au moins se font ou dans les Fauxbourg de la Capitale, ou dans les Villages qui y riennent, Aversa eft la patrie de Luc Rozzi,

Avezzano, Village de l'Abruzze ultérieure au Royaume de Naples. Il est près du Lac Celano; Avezzano est l'ancien Alpha Bucellus, Ville célebre des Marfes.

AUGUSTA, ou AGOSTA, Ville dans la Vallée de Noto, au Royaume de Sicile, avec un excellent Port; elle eft fituée au Nord de Saragoça. Agola étoit d'une grande utilité pour le commerce de la Sicile; mais en 1693, elle fut presqu'entièrement abimée par un tremblement de terre.

AVISE, petite Ville sur la Doria, dans le Duché

d'Aouste.

AVOGADORS. Ce sont à Venise des Magistrats, dont le ministere répond à celui des Gens du Roi en France, quoiqu'un peu différent : ils sont chargés de l'instruction des affaires, & parlent les premiers; dans les affaires criminelles, ils font les fonctions d'accufateurs, ils portent les causes dans le Tribunal qu'ils jugent à propos. Ils peuvent s'opposer à tout Jugement dans lequel ils croient les Loix blessées. Ils sont chargés de leur manutention, aussi peuvent-ils faire suspendre l'exécution des Loix promulguées par le grand Conseil, en demandant qu'on les examine de nouveau. Quand quelqu'un est pourvu d'une Charge, les Avogadors peuvent s'opposer à sa reception, & proposer les reproches qu'ils ont à faire aux Récipiendaires. Ils ont encore une infinité de prérogatives : ils ont part à tout ce qui se fait dans les grands Tribunaux. Ils sont seize mois en exercice. Ils portent en hiver la robe violette à manches Ducales, avec le chaperon de drap rouge. En été, celle de camelot moire noir; ils portent la robe rouge quand ils entrent au grand Conseil.

AUPS, un des cinq Bailliages qui composent le Chablais; les autres sont Tonnon, EVIAN, TER-

NIER & GAILLARD, Voyez CHABLAIS.

## B

BACCANO, Village à quinze mille de Ronciglione, dans le Patrimoine de S. Pierre, près du Lac Baccano, d'où fort le ruilfeau de Cremera, célebre par la défaire de Fabius, dans la guerre de Rome contre les Véiens.

BAGNARA, Ville maritime au Royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, près de Palma. BAGNERA, petite Ville dans le Patrimoine de S. Pierre, à deux lieues d'Orviette. Cette Ville n'eff remarquable que pour avoir été le lieu de la naîf-

sance de S. Bonaventure.

BAIES, Ville & Contrée qui occupe la partie occidentale du Golfe de Pouzzol. Ces lieux ont été fort célébrés, par les Anciens, & méritoient de l'être. Les eaux qu'on venoit y prendre en avoient fait le séjour des plaisirs & de la volupté. Les semmes les plus galantes & les plus à la mode y venoient paffer l'automne. Il n'y avoit pas de Romain, un peu riche, qui ne voulût y avoir une maison. Le terrein n'y suffisant pas, on y suppléa par des terrasses l'une fur l'autre. La côte est entiérement couverte de ruines magnifiques ; la mer, qui a gagné de ce côté, en cache une grande partie, & le terrein qui s'éboule continuellement , empêche qu'on ne faffe des fouilles, où l'on pourroit trouver des monumens très-précieux. Marius, Sylla, Pompée, César, Néron & les principaux Romains y avoient des Palais. C'étoit un des lieux les plus délicieux de ces Pays enchantés; malgré les dévastations des temps, des Barbares & des tremblemens de terre, la nature y paroît dans toute sa force & sa beauté; il y régne, comme au temps de Virgile, un prinsemps éternel : l'hiver n'y fait jamais sentir ses rigueurs. Cependant, outre l'aspect des ruines, l'air y est devenu empesté par les marécages, les lacs,



bu l'on fait rouir le chanvre & le lin , & les mofettes que les tremblemens de terre y ont produires. L'Armée Françoise y périt presqu'en entier, sous Charles VIII & Louis XII. Ce Pays, autrefois fe délicieux, où les Penelopes devenoient des Hélenes, suivant l'expression de Martial, est presque désert, & n'est habité que par quelques paysans groffiers & paresseux. La terte y est si fertile, qu'elle produit presque par-tout sans culture, & que les plus petits foins la rendent prodigue. On prétend qu'il n'y a pas d'endroit dans l'Italie où l'on trouvât plus de monumens, fi l'on vouloit y fouiller. Varon, Tacite, Séneque, parlent d'une infinité de Palais, où la débauche avoit choisi son asyle. C'est à Baies que fe forma le célebre Triumvirat de César, de Lepide , & d'Antoine : Adrien y finit fes jours. Un des Palais le mieux confervé, est celui de Pison, qui ne voulut pas consentir à l'assassinat de Néron, qui fut dans ce Palais, pour ne pas bleffer le refpect qu'on devoit sux Dieux hospitaliers,

Le Golfe de Baies, est entouré d'un côteau en quart de cercle, finissant dans la mer. Ce côteau est convert d'arbres & d'arbustes toujours verds. mêlés à de belles ruines. Dans le bas du vallon, & près de la mer, on voit quelques Temples antiques d'une très-belle forme : il y en a trois furtout qui sont assez bien conservés. Celui qu'on croit être de Mercure, appellé Truglio, est, comme les deux autres, dans un endroit si marécageux, que l'on est obligé de s'y faire porter sur les épaules des Mariniers On entre dans ce Temple par une des trois voûtes ruinées qu'on trouve avant d'y arriver; on descend dans une grande rotonde de brique, qui prend jour par le milieu de la voûte, comme le Panthéon à Rome. Le Temple de Vénus fut, dit-on, confacré par César à Venus Genitrix. à Venus mere. La coupole, les petites chambres des côtés & les bains des Ministres, subsistent encore, On voit au-dessous plusieurs chambres ornées de flucs & de bas-reliefs , qu'on croit avoir été deftinées à la débauche, mais qui pouvoient l'être 2 fervir d'algle aux époux qui alloint invoquer la Désfie pour avoir des enfans : quelques dévotions à certains de nos Sains femblent autoriter ette opinion. Si les Bourgs de Daphné ont dans la fuite fervi de retraite à la prolitotion, leur inflitution primitive étoit confacrée à l'Hymen, qui défire la reproduction. Il est à préfumer que toute Religion a été faine dans son origine. Le Temple de Diane Lucifer est le troitieme; on l'a attribué aussi Abeptune: la voûte de celui-ci est tombée.

Le Château de Baies, situé sur le Cap, & bâti sous le Vice-Roi Pierre de Tolede, est une place médiocre du côté de terre, mais très-bonne pour

la défense de la Plage.

Il paroit, par la continuité des ruines, que l'ancienne Ville de Baies occupoit tout le terrein qui est depuis la pointe où est Bail le Fort ou Chareau de Baies, jusqu'aux bains de Trivoll. Baies n'est plus rien aujourd'hui qu'un tas de ruines. & un méchant Bourg situé au tond du Gosse de Pouzzol.

BALAGNA, Ville & Jurisdiction de Corse, au Nord-Ouest de l'Isse: la seconde Ville de cette

Jurisdiction est Algagliola.

BANQUE DE SAINT-GEORGE, (la) Cara di San Georgio, est une Compagnie établie à Gênes pour la sûreté du Commerce; elle a plus de dix millions de revenu, & paie des intérêts considérables. La République, dans ses besoins pressans lui a aliéné une partie de ses revenus. Elle a ses Magistrais. fes Loix, ses Assemblées; c'est une espèce de République particuliere, dont les Membres sont les Actionnaires. Elle jouit d'une plus grande liberié que la Compagnie des Indes, formée en France, en Hollande & en Angleterre. En 1746, la Banque. dans les circonfiances où l'Erat fe trouvoir, congribua pour plus de dix-huit millions de France : elle fit des emprunts considérables, qui ont été acquittés. Comme il est permis aux Nobles de commercer, ils ont des fonds dans les principales Villes de l'Europe, & font la banque. Les actions ne produisent que trois pour cent.

En 1751, la Banque de Gênes étoit presqu'entièrement tombée ; mais les personnes les mieux intentionnées pour l'Etat fournirent entr'elles une somme considérable, & parvinrent, avec la protection du Confeil, à la rétablir dans tout son crédit. Le Sénat. toujours attentif à répondre aux vues des bons Citoyens, concourut à son rétablissement. Le commerce qui est le soutien de la Ville & de la République, y étoit trop intéressé pour que le Sénat ne prit pas les précautions nécessaires pour appuyer cette Compagnie, & la mettre à poriée de satisfaire à tous ses engagemens. Le Gouvernement, ne consentant que la Banque fit des emprunts, établit pour vingt ans une capitation, dont le produit est destiné au remboursement; il arrêta de plus, pour la sûreté des intéresses, de leur abandonner l'impôt de la gabelle & d'autres droits. Chacun est libre de s'intéresser dans cette Banque. Tous les ans il se tire dans la maison de la Compagnie, une Loterie en faveur des intéresses. aux actions. Le Sénat nomme tous les ans un Procurateur pour veiller à l'administration de cette Banque. Il nomme aussi huit Protecteurs & d'autres Officiers. Ce sont eux qui prennent soin de faire entrer dans les coffres de la Banque le produit des impôts cédés, & d'en faire la répartition entre les créanciers de la République, à proportion des intérêts de chacun; ils ont auffi le pouvoir de juger souverainement les procès civils & criminels qui surviennent à ce sujet. Cette Banque est d'une grande ressource pour la République, dans les circonstances critiques.

La maifon où le tient la Banque de Sain-Googe; et de la principale ett revêue d'une ancienne bosserie, avec des bancs, des bureaux & des sieges pour les Magistrats, décorée de Sratues & d'Interpetions relatives aux affaires de l'Eart, auxquelles la Banque a pris part. La Logia di Banchi, ett une grand'alle publique, où s'alsemblent les Marchands

& autres.

D. Crawle

BANQUE DU SAINT-ESPRIT; grand básiment & Rome, dépendant de l'Hôpital du Saint-Esprit: c'étoit autrefois le Palais de la Monnoie, qui a été tranfporté près des jardins du Belvedere. La Banque du Saint-Esprit est un dépòt que l'Hôpital garanfit; on y répond des fonds qui y font dépolés. L'architecture de ce Palais est du Bramante.

BARBERINI, ( Palais ) à Rome. Ce Palais fut conftruit sous le Pontificat d'Urbin VIII, de la Maison des Ba barins : aufli tous les Arts femblent-ils s'être réunis pour l'embellir. L'architecture est presqu'en entier du Bernin. Les plus habiles Artistes vivoient dans le remps que ce Palais fut bâti, & Urbin les protégoit, Auffi y voit-on d'excellens morceaux de Raphaël, des Carraches , du Guide , de Pierre de Cortonne , d'Andrea Sacchi, de Perugin, de Carle Marate, &c. une quantité de statues , vales , reliefs , mosaïques ; bronzes, camées, buftes antiques & modernes, dont le quart suffiroit pour faire une des plus belles collections. On y voit la Magdeleine du Guide, tableau qu'on regarde comme le chefd'œuvre de ce Peintre & qui dans ce genre, ne le cede qu'à la Magdeleine de le Brun, des Carmelites de Paris. On y admire la voûte de la grand'salle du premier étage, où Pierre de Cortonne a représenté l'Apothéose d'Urbin Vill, rableau qui mit cet Arifte au-deffus de tous les Peintres de son temps; la mort de Germanicus, par le Poussin, qui, dans cet ouvrage, s'est mis au-deffus de Timante, dans ce qu'on nous raconte de son tableau du sacrifice d'Iphigénie; un jeune homme qui perd fon argent contre des filous; la Maîtrefie de Raphaël , peinte par lui-même ; une grande Vénus du Titien; une copie de la transfiguration de Raphaël, par Carle Napolitain, qu'on a voulu vendre foixante quinze mille livres; un Saint-Sébastien . de Lanfranc; une Vierge, de Perugin; un Hérodias, du Titien; un Satyre malade, couché fur le dos &c fouffrant, par le même; une Sainte-Famille, du Parmefan. Parmi les sculptures, on distingue deux bustes (Marius & de Sylla ; deux rêtes, l'une d'Alexan,



3.

Same Googl

dre, l'autre d'Antigone; le buste du Cardinal Barberin , par Bernin ; un autre bufte d'une jeune fille par le même ; une mosaïque antique représentant l'enlevement d'Europe ; le Faune qui dort, statue Grecque très estimée ; une Vénus endormie , de grandeur naturelle; Adonis blessé & mourant; le Consul Brutus, avec fes deux fils ; la statue d'un Esclave, qui mange le bras d'un homme, rare par sa singularité.

Les richesses de ce Palais sont immenses,

La Villa ou Giardino Barberini, qu'on appelle aussi le Bastion de Barberin , derriere la Colonnade de faint Pierre, eft fitue fur l'emplacement du Palatiolum. C'étoit un petit Palais ou Maison de Néron, d'où ce monstre regardoit les spectacles du Cirque de Caius, & s'abreuvoit du fang des Chrétiens qui couloit par son ordre. Il y a dans la Villa Barberini des peintures de grand prix , des vases d'albatre , des baffins de faïance, que Raphaël faifoit peindre par, fes Eleves : on y remarque un vase antique d'agate : on prétend que ce vale est d'environ dix pouces de haut & de fix de diametre dans sa partie ventrue qui s'est rencontré formé par la nature , à peu près comme il est. Il y a une chose importante & trèsfinguliere à favoir , c'est que toutes les figures qu'on v voit de bas-relief sont d'un blanc parfait 4 attendu que le fond & la masse du vase en général est d'un noir de jais parfait : on croit que les figures du basrelief que ce vase représente, sont les prétendues amours de Jupiter avec Olimpie, mere d'Alexandre. Les jardins en sont très-bien distribués , & la vuer en est séduisante.

BARBERINO , Barberinum , petite Ville d'Italie & fept lieues de Florence, au pied de l'Appennin, sur la rive de Sieve. Cette Ville a donné son nom à la

famille célebre des Barberins,

BARBETS, nom des Habitans de plusieurs Vallées du Piémont, de celle de Lucerne, d'Angrone, de Pérouze & S. Martin.

BARD , Bourg dans le Duché d'Aouste , sur le

Doria, désendu par un fort-

BARDI; sur la riviere du Zéno; au Duclié de Plaisance, avec un Châreau fort, où l'on renferme les Prisonniers d'Etat.

BARDONANCHE, une des trois Vallées qui ont été unies à la Province de Suze, lorsque la France les céda à la Maison de Savoie en 1713. Voyez OULX & SESONE.

BARCO, (plaine de) qu'on rencontre en fortant de Pavie. On voit à droite les restes d'un grand Parc des Ducs de Milan, qui fut construit par Jean Galeas Visconti, pour y enfermer des bêtes fauves. Le mur de cloture dont une partie subfifte encore, avoit vingt milles du tour. Ce Parc est célebre par la perte de la bataille dans laquelle le trop brave François I fut fait prisonnier, le 24 Février 1525 . par les Troupes de l'Empereur Charles V, commandées par le Connérable de Bourbon. Ce Monarque fut conduit à la fameuse Chartreuse de Pavie, qui passe pour la plus belle du monde, & qu'on trouve à trois mille du Parc.

BARI, (la Province de ) au Royaume de Naples; fait partie de la Pouille; elle est borfiée par le Golfe de Venise, la Capitanate, la Basilicate & la Terre de Lecce. Cette Province est extrêmement fertile en huile, amandes & en fafran, Il y a une Histoire de Bari en Italien , par un Jesuite nomme Barfe , in-4°.

à Naples, en 1637.

BARI, grande Ville & Capitale de la Province de Bari, avec un Archevêché & un port confidérable. & de très bonnes fortifications. C'est dans cette Ville que s'est tenu un Concile célebre sous Urbin II, pour la réunion des Grecs à l'Eglise Latine. On y couronnoit autresois les Rois de Naples & de Sicile. La Ville de Bari est située sur le Golfe de Venise, à huit lieues E. de Trani & quatre N. F., de Bisonto. Les Evêchés suffragans de l'Archevêché de Bari; sont Bitonto, Giovenazzo, Ruvo, Conversano, Minorbino, Bitello, Polignano, Lavello, Molfeta, Monopoli, Catato en Dalmatie. Les autres Villes de cette Province , font Trani , Archeveché , dont les suffragans BAS font Bileglia & Andria ; Barlette ; Canola

Principauté de Callemare.

BARLETA, Barlete, petite Ville au Royaume de Maples, dans la Province de Bari, avec une Placé forte. Elle est le lieu de la résidence de l'Archevêque de Nazareth. Barlete est grande, mais peu peuplée relativement à sa grandeur. Au S. O. de cette Ville près de l'Olanto, étôt la célebre Ville de Cannes, auprès de laquelle Annibal remporta une Visloir et complette contre les Romains, & dont il sut si peu profiter.

BARRAUT. (Fort) C'est la derniere Place du Dauphiné, bâtie sur le bord de l'Isere, au pied de la montagne, hors de la portée du canon de Montmelian, & dominant tout le cours de la riviere. Dès qu'on a passé le Fort Barraut, on perd de vue le Dauphiné & la Citadelle de Montmelian se présente

tout de fuite.

BASCHI, encien Château de la Province d'Orriette; appartenant à une famille célebre de cette Ville, dont une branche s'est établie en France: M. le Comte de Baschi, Ambassadeur de France à Venise, en 1765, se M."le Marquis d'Aubais, établi en Provence, connu par son goût pour les Sciences & les Beaux

Arts, forment cette branche.

BASILCATE, (1a) Lucania, Province confidérable au Royaume de Naples, est située le long du Golse de Trente, bornée par la Capitanate, la Calabre citérieure, les Provinces de Bari & d'Orrante: Ceremza en est la Capitale. Cette Province, quoique déstre; est néammoins abondante en tout ce qui est nécessire la vie; mais les bêtes venimeuses y font fort à craindre. Les Villes principales, après Cerenza, sont Venosa, Tricario, Ponteza, Ferendina, &c.

BASILIQUES de Rome, ou EGLISES STATIONNAITES, Ce som les plus anciennes Eglises de cette Capitale du Monde Chrétien, Quoique l'Eglise de faint Pierra du Vatican n'ait pas l'avantage de l'ancienneté, elle est néanmoins regardée comme la premiere. Les prinsipales Basiliques sont :

Saint Jean de Latran , qui tient le premier rang

Daniel Line

entre les Eglifes Stationnaires. Les Papes la regardient comme leur Cathédrale; après qu'ils sont élus; ils vont en prendre possession : celt aujourd hui une des plus magnisques Eglifes de Rome. Elle renserume beaucoup de reliques; cest là que sont les ches de S. Pierre & S. Paul enchasses ans deux bustes d'argent. A côte de l'Eglife, est un Cloire très-ancien & fort curieux, par des inscriptions très-nombreuses en Gree & en Lain. On y fair remarquer une co-lonne de marbre, qui se fendit dit-on, lors de la mort de J. C. & une chaise antique de perphyre, que les Antiquaires appellent sella fletoragia.

La Bassissue de Sainte Marie Majeure est regardée comme la teconde Stationaire. Cette Eglife et de la plus grande magnificence. Ser deux Chapelles "Sixines & Pauline, ont peuv-érre les plus riches qu'il y air en Italie. L'une fut bâtie par Sixte V , dont on voit le tombeau ; l'autre par Paul V. On dis qu'elle a coûté cinq millions de France. Cette Ebliée

renferme plusieurs tombeaux des Papes.

La Bassilique de Sainte Croix est bâtie dans l'endroit même où étoit le Palais de sainte Helene, mere de Constantin. Cette Eglise est desservie par des Reli-

gieux appellés de Sainte-Croix.

Le Baflique de Saint Schaffien n'a rien d'extraordinaire. Le corps du Saint elt repréfenté en marbre, de grandeur naturelle. Il y a une très-belle Chapelle, de la famille Albani. Les Catacombes font au-dessous de cette Egistie. Voyer CATACOMBES.

Le Basilique de Saint Laucent fut bâtie sur le Mont Viminal, par Constantin. Le corps du saint Marryr est sous l'autel. On y sait voir une pierre teinte de son sang; on y montre dans une Chapelle fouterraine, l'endocit où il sut exposé sur le gril.

La Bassique de Saint Paul paroit au dehors trèsgothique, & n'annonce rien de curieux: c'est ce qui fait qu'on est encore plus frappé, lorsqu'en enrrant dans cette Eglise, on voit quatre-vings colonnes de marbre blanc d'une seule piece & de la plusgrande persettion, qui soutiennent les voûtes, & ful forment cinq ness extrêmement larges. Les portes de cette Egise sont de bronze: on dit qu'elles ont été faites à Constantinople. Le Vendredi Saint, on y découvre le Crucifix, qui, dit-on parla à fainte

Brigite.

BASSANO, petite Ville du Padouan, sur la Brenta, est à huir lieues au-dessus de Padoue, & à six de Vicence. Elle est célèbre par une Imprimerie, dans laquelle Raymundini fait aller cinquante Presse, alle pour celle des Estampes. Il entretient des Papeteries, des Fonderies, des Manusaldures de papier doré, & tout ce qui a quelque rapport à la Librairie. Cet Imprimeur occupe, dit-on, quinze à dix-huit cens personnes. Cette Ville a donné le jour au célèbre Peintre Bassan, au Tyran Ezzalin, à Lazzaro Buon emico, à Alde-Manusce. Il y a encore une très-belle Fabrique de soie. Le vin qu'on recueille aux environs de Bassano, a de la réputation.

BASSIGNANA, Village dans le Duché de Milan, au confluent du Pô & du Tanaro, remarquable par la bataille qui s'y donna le 25 Novembre 1745

la bataille qui s'y donna le 25 Novembre 1745.

BASTIA, BASTIE, (la) Ville & Capitale de l'Isse. de Corfe, fort grande & fort peuplée. Elle est défendue par un port muni de bonnes fortifications. Le Palais Episcopal est un édifice remarquable. Cette Ville a été souvent le centre & le point de réunion des révoltes & des conspirations des Corses contre leurs vainqueurs. Les rebelles s'en étant emparés en 1745, les Génois les en chafferent peu de temps après. Les François ont voulu y porter leurs usages & leur politesse; on y établit une Académie de Belles-Lettres: tout cela n'avoit fait que languir ; enfin, depuis que les François se sont rendus maitres de la Corle, ils travaillent à y établir, avec l'Agriculture & le Commerce, les Arts utiles & agréables. Bastia est situé sur la partie orientale de la Côte, à trois lieues E. de San-Fiorenzo, L'Evêque de Mariana y fait sa résidence.

BATAGLIA, petite Ville dans le Padouan,

BAULI, petit canton entre Baies & Mifene, proche du tombeau d'Agrippine. C'est là que les Anciens croyoient qu'Hercule avoit abordé en revenant d'Espagne, après avoir défait le tyran Geryon. On dit que Bauli a pris son nom des étables qu'il y éleva; on dit encore qu'il ouvrit un chemin jusqu'au Lac Averne, qui fut appelle via Herculea. Au bas du Village de Bauli, on voit un port tel encore que le décrit Tacite, lorsqu'il parle de la réception que Néron y fit à sa mere Agrippine, lorsqu'elle vint de Rome pour affister aux fêtes qu'on devoit y célébrer. A gauche du port, est le tombeau d'Agriopine, tel aussi que Tacite l'a décrit. Voyer AGRIP-PINE. Bauli est environné de tombeaux & de cimetieres antiques, dont quelques - uns sont décorés de bas - reliefs très - bien confervés, de peintures & de dorures. De chaque côté du chemin qui conduit à Bauli, sont des voûtes de douze à quinze pieds de longueur fur dix de largeur, remplies de niches de même grandeur, où l'on mettoit les urnes cinéraires, Il paroît qu'il y avoit des voûtes destinées à cerraines familles.

BEAUFORT, Mandement du Genevois. Voyez GENEVOIS.

BEAUGE, un des neuf Mandemens de la Savoie propre. Voyez SAVOIE.

BEAUME. (la) Voyez GENEVOIS, dont elle est

BEL-CASTRO , Billi-Caftum, Ville Epifcopale au Royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure, fur une montagne, à quatre lieues de San-Severino. BELGERATI, Village fur le Lac Majeur, à gauche du Lac dans l'endroir où il et dans la plus grande largeur, & au-deflus duquel on jouit de la plus belle vue, ayant le Milanois & les Suifles au levant,

les Alpes au couchant, & les Isses Borromées. BELGIOST, Marquista appatrenant à la Maison de Barbiano, dans le Milanois. Le Château est bâti partie à l'antique & partie à la moderne. L'architecture de la seçade du côté du jardin est moderne, & sort ikche; les jardins font très-beaux, & fort bien ornés. Le Paye est agréable, chaque piece de terre est
entourée de haies vives, de fosses remplis d'eau, &
maires, du pied desquels s'elevent des plans de vignes, ce qui forme des portiques continuels: ces planeations font un jardin de toute cette partie de l'Italie,
qui est très-couverre, quoiqu'elle n'ait ni bois ni forêts.
BELGRADO, petite Ville dans le Frioul, de l'Etate

de Venise; le Château en est bien fortisse.

BELLINO, petite Ville dans la Polésine, dans l'Etat
de Venise; cet endroit est très-fréquenté par une

de Venise; cet endroit est très-fréquenté par une infinité de Pélerins, qui vont visiter le tombeau de faint Bellin.

BELLUNO, Bellunum, Ville Epifcopale & Capitale du Bellunois, dans l'Etat de Venife, fur la riviere de Piave; c'est la partie de Piatrianus Boçani, & du celeber Titien Vacelli, an des plus grands Peintres d'Italie. Le Bellunois est dans la Marche Treviane, fort abondant en mines de fer. Georgie Piloni, Docteur Bellunois, a fait l'Histoire de ce petit Pays; elle a été publée in 4°. à Venife, en 1607. Quoique Belluno foit une petite Ville, elle est trè-agréable; son Eyéché est fustrigant d'Aquilée. Le Bellunois et trei-abondant en ler; il a une grande forde de feize milles de long, qui sert à entretenir ses forges. Les principaux lieux de ce Pays font Coldo, Bourg considérable, Castello , Castello di Ponte, Agoro, Castello-Agordino, Censenighe

BELMONTE, BEAUMONT, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, avec tire de Principauté. Elle eft défendue par un très-bon Chateau, bâti fur une montagne. On trouve dans les montagnes voifines de très-beau marbre. Belmonte appartent à une branche de la Maifon de Pignatelli

depuis 1722.

BELRIGUARDO, Bourg dans le Ferrarois. Voyez FERRAROIS. BELVEDERE, mot Italien, qui fignifie un endroit élévé, où la vue n'est point bornée, d'où l'on dé-

Ез

couvre beaucoup de pays, & d'où l'horizon est fort, éloigné dans tous les points. Les Italiens ont grande, attention dans leurs polais, dans leurs maitons de campagne, de se ménager des Belevedere. Il y a près de la mer de Toicane, au Royaume de Naples, dans la Calabre citerieure, un très-beau Château qui porte ce nom, à cause de sa situation & de ses beaux points de vue.

BELYEDERE, (le) à Rome, est un appartement du Palais du Vaican. Il est fitué dans un endroit fort élevé, dont la vue est rrè-belle, & qui domine fur toute la Ville. Les l'apes occupoient ordinairement et appartement, lorsqu'ill demeureigne au Vattaen. Les jaidins en sont trés-agréables; écst dans la cour du Bélvedère qu'on conserve le Lao-coon, avec ses deux enfans que deux, serpens temment enveloppés, l'Appollon, &c. Veyer VATICAN.

BESACUM; ancienné, Ville, dont on ne voir que les uuraes; fur le Lac de la Garda; que Virgile à célébre tous le nom de Benacus. Ces suines font fur la rive du Lac, à l'endroit qu'on appelle Tuf-calanum, La finazion en est très-agréable; il y avoit autrefois un très grand nembre d'inferiptions, & de femblables monumens d'antiquité, des reffes, des co-lonnes de porphyre & d'albatre; mais on n'en trouve trafeque plus de vestiges.

BENAVIDIUS. Voyer MANTUA.

BERE, Bena, petite Ville dans le Piémont, avec titre de Comté, à trois lieues S. de Queralio, rois N. de Mondovi, deux É. de Foliano; long, 25, 30 lat. 44, 29; elle fait partie de la petite Province de Foliano.

BÉRÉVERT, grande Ville dans le Royaume de Naples, Capitale de la Principauté ultérieure, avec Archevéché, Le Pape, ou l'Églife de Rome, possiéde en souveraineté le Pays de Bénévent, depuis l'an 1053. L'Empereur, Henti, Ill, dit le Noir, le céda à Léon IX, en échange de la Ville de Camberg en Franconie, dont les droits féodaux appartenient à l'Eglife. Quoique sujet aus tremblemens de terret à l'Eglife. Quoique sujet aus tremblemens de terret.

Henévent eft très-riche, mais peu peoplé. Cest la patrie du fameux Grammairen Orbitius, du Pape Grégoire VIII. Ce sut auprès de Bénévent que Charles d'Anjou, Roi de Naples, dést de tua Mainfroy, son Compétiteur, en 1266. Bénévent est dans une vallée délicieuse & très-fertile, près du constituent du Sebeto & du Calore, à douze lieues E, de Capone, & douze lieues E, de Capone, & douze lieues E, de Capone, & douze lieues E, par la puissance de les Ducs, qui se rendirent Naples tri-butaire sers l'an B20. Les Evêchés suffragans de Bénévent sont, Afoil, Telae, Sant'Agatha de Goti, Alifa, Monse Marasio, Avellino, Fricanti, Ariano, vico della Baronia, Trivento, Boiano, Bovino, Vulturata, Lavino, Termine, Lucera, Gaardia-Al-ferres; San-Seviero.

BENEDETTO, (Saint) Ville affez confidérable dans le Mantouan, à deux lieues de la Suchia, quatorze N. O. de la Mirandole, quatorze S. E. de Mantoue,

N. O. de la Mirandole, quatorze S. E. de Mantoues Bentwochto, Bentwolum, petite Ville d'Itelle, dans le Colonois, avec un Château qui la défend, Elle et à quatre lieuse N. E. de Cologne, sept & démie Sr. O, de Ferrare. Cette Ville appartient à la famille célèbre de Beniwozlió.

Duché de Reggio. Elle est sur le Pô.

Duche de Reggio. Elle ett ist ie Po.

Bergamksque, (ie) Province dans l'Etat de Venile, très-peuplèe; quoique les Habitans-paffent pour le Peuple le plus groffier & le plus balourd de l'Italie, ils sont néanmoins nès-indutrieux pour leur commerce; ils tirent un grand parti de leurs miens-de fer, de leurs beliaux, de leurs marbies & de leur pierre propre à faire des meules de moulin. Cette Province est bornée à l'orient par le Brefan, au nord par la Walteline, au conchant & au midi par lé Milanois Bergame est la Capitale de cette Province. Ses sutres Viles sont, Omo Villeninor, Louro, sur le Lac Isleo, Bourg célèbre dans le Cadepine, fur le Lac Isleo, Bourg célèbre

Lamin Line

par la naiffance d'Ambroife Calepin , Cluzone , Brandli BERGAME, Bergamo Ville d'Italie , à onze lieues de Bretcia & autant de Milan, a la même origine que Bresse & Vérone, quoique les Habitans l'attribuent à Cydnus, fils de Ligur, Roi d'Etrurie, dix huit cens ans avant J. C. Elle a effuyé les snêmes révolutions que ces deux Villes. Elle est la Capitale du Bergamasque Pays très-peuplé. Cette Ville qui n'a qu'environ une demi-lieue de long, a plus de trente mille habitans; elle seroit encore plus peupiée, si les Bergamasques, ne trouvant point à s'occuper dans leur pays, n'alloient chercher du travail dans les autres Villes d'Italie. Ils sont actifs & industrieux; leur langage est un mauvais Italien. Quoique le terrein soit sablonneux, il produit toute forte de grains , & est très-fertile ; la culture y dompte par-tout la nature qui le rend si fécond. Le pays est couvert en grande partie de vignes , de muriers . & de toutes fortes d'arbres fruitiers.

Quoique Bergame, fournisse des Arlequins à route Iltasse, elle na de Speckacles que dans les temps de Foire, pendant les huit derniers jours du moi d'Août & le. commencement de Septembre, qu'on dresse un Théarre dans le Palais du Podestat, & un dans la Foire. Le bâtiment où se tient cette Foire, n'est construit que depuis dix-huit à vingt ans; il est en plerre, content dans l'intérieur plus de six cens poutiques, & ce st précédé d'une grande place.

Ce qu'il y a de plus remarquable, sont le Palazzo Nuovo, destiné aux Conseils de Ville. Bergame contient douze Couvens de Religieux & ausant de Religieurs, douze Paroilles dans la Ville & deux glans les Faux-bourgs. La Cathédrale, il Duomo, n'a rien d'extraordinaire. Il y a plustrus rableaux de Peinnres Vénitiens; les deux plus suppoptables, sont la Martyre de sint Jean, Evéque de Bergame, par Trippoletro. & un saint Ignace, exhortant un mourant, par Schastlien Ricci. Il y a à Ssinte Marie Biajeure le Mautolée du Général Coglione; il est

Control of the Contro

repréenné à cheval au-dessus du tombeau, qui estfort élevé. Dans cette Eglise, on voir quatre rableaux en marqueterie, qu'on regarde comme ce qu'il, y a de misux dans ce geme; un tableau représenant les douze Apôtres, regardant dans le tombeau de la Vierge, attribué à Jules Romain; une Assomption, de Léandre Bassan. & trois autres du même Peintre, dans la voûte. Il y a queloues autres tableaux du Chevalier Liberi & du Jordan. Dans l'Église de Santa Grata, est le tombeau du célebre Calepin Augustin.

On voit dans le Palazzo Tersi, un tableau du Storeo; chez le Comte Sanebri, le plafond est du Jordan. Il y a dans cette Maifon quelques tableaux du Baffan, de Contarini, de Paul Veroneie, du, Titien & du Giorgion, de Mazola Il y a à Bergame plusieurs établissemens pieux , de très-beiles Manusactures d'étosses , estimées par la qualité des foies. La Ville est très commerçante. L'esprit des Bergamafques & leur adresse ont fait donner à Bergame le titre de Bergame fouila. Calepin étoit de Calepio, le Tasse étoit originaire de Bergame ; les Albani, Alberic Rossiati, Jean-Pierre Masse, le Général Coglione, le premier qui mena du canon, en campagne, étoient Bergamasques. C'est à Bergame que se sont faites les premieres tapisseries. qui ont retenu ce nom, & qu'on fait à Rouen Une maladie, commune à ce pays & à une partie du Bressan, est le goître, grosseur difforme qui vient au cou, & qu'on attribue aux caux.

BERTINORO, Ville dans la Romagne, avec un Evêché suffiagant de Ravenne; elle est située sur le sommet d'une montagne très-fertile.

BESTAGNO, petite Ville dans le Bas-Montferrat; elle n'est pas éloignée de Nice de la Paille. Voyez MONTFERRAT.

BEUIL. (Comté de ) Boglio est à l'occident de celui de Nice; il a apparteenu à la Maison Grimaldis c'est un petir Bourg dans les montagnes. On y trouve gneore le Puger, le Villard, Tornasort. Par le Traité de Turin, de 1760, entre la France & la Maison de Savoie, on a échangé divers territoires, pour régler les limites des deux Etats. Le Var, quelques montagnes & l'Esteron servent de bornes, & la France a cédé à la Savoie la Ville de Guillaumes, & quelques autres.

BEVILLAQUA, petite Ville dans le Padouan. Voyes

BISTANO, petite Ville du Florentin fort agréable. On y cultive beaucoup de lin; l'agriculture y eff fur un bon pied; les cultivateurs n'épargnent point leurs poines: ils achtent les folfes d'aifance, qu'ils nettoient, &t dont ils vont eux-mêmes répandre les matieres fur les terres, qui produifent de très-excellents fruits, de la honne huile & quantité de

muriers. Voyez ToscanE.

BIBLIOTHÉQUES. (d'Italie) Elles sont moins nombreuses en volumes que celles de France; mais elles sont très-précieuses par la quantité de rares manuscrits qu'elles renferment. Les falles de ces Bibliothéques , sont pour l'ordinaire à la suite des falles de peintures & de sculptures, & l'on est également fatisfait, foit qu'on s'applique à faire des recherches dans les livres, foit qu'on s'amufe à parcourir les différens tableaux dont elles sont ornées. Elles n'ont cependant pas le coup d'œil riche de nos bibliothéques de France. Les livres sont enfermés dans des armoires, & ne font relies qu'en parchemin . parce que le veau est fort cher en Italie. Il y en a beaucoup de reliés en maroquin rouge. Les plus belles sont celle du Vatican, celle de faint Laurent, du Palais Piri; des Médicis, à Florence; celle de Padoue, au Monastere de fainte Justine ; celle de sainte Marie, à Venise ; la Bibliothéque Ambroissenne, à Milan; celle du College de la Sapience, du College Germanique, du Palais Barberini , des Augustins à Rome ; celle de Turin ; celle de Brescia & celle de Bologne. Quelques-unes sont publiques certains jours de la semaine. Il y a encore des Bibliothéques confidérables, foit chez des Relig gieux, foit chez de riches Particuliers.

Quolque Sixte V. ait mis la Bibliothéque du Vatican dans l'êtar où elle eff aujourd'hui; c'ell-à-dire, qu'il en ait fait confirmée corner les falles, il n'en est pas moins vonfirmier confirmier de formée en grande partue par fes Prédeceffeurs. Nicolas V. vers l'an 1550 als transportenan Varican les livres que faint Hilaite, faint Zachare de Palais de Latran. Il envoya de tous côtés partue en raffembler encore. Carlos les littes de la Bibliothéque des Empereurs de Constantinople, après la printe de cette Ville

Ce fut vers 1586, que Sixte V la plaça dans fendroit où elle est encore, qu'il accrut le non-bre des volumes, & établit des fonds pour son entretien; & , pour l'augmenter encore , il y attacha des Bibliothécaires. Paul V en agrandit l'emplacement, & y ajouta les Archives. Sous Grégoire XV , este fut entichie de la Bibliothéque des Electeurs Palatins, donnée par Maximilien de Baviere. Elie s'accrut de celle des Ducs d'Urbin, de la Reine Christine & du Marquis Saponi. A mesure qu'elle augmentoit en nombre, les Papes agrandissoient le vaiiseau que devoit les contenir. Il a la figure d'un T; on catre dans une galerie partagée en deux nefs par fix gros pilastres quarrés, de deux cens quatorze pieds de longueur, sur cinquante-deux de largeur : elle sut bâtie par Sixte V. La galerie transversale some deux ailes, dont la premiere fut construire sous le Pontificat de Paul V, la seconde sous celui de Cément XII; elles ont ensemble quatre cens pas de longueur, mais elles sont décorées avec bien moins de goût ; à l'entrée , font deux flatues antiques , fains Hypolite, Evêque de Porto, premier Auteur du Cicle Patchal , & Aristide , Philosophe & Orateur Grec, qui vivoit dans le deuxieme fiecle, dans les ouvrages duquel on trouve un bel éloge de la ville de Rome. En entrant, on ne croit point voir une bibliothéque, tous les livres sont renfermés dans des atmoires ornées de très belles peintures,

d'Antoine Viviani, Paul Baglioni. La grand'salle est précédée d'une piece qui contient les Bureaux des deux Gardes & des fept Interpretes pour les principales langues de l'Europe, attachés à la Bliotheque: on y voit les portraits des Cardinaux Bibliothécaires; les dix Sybiles sont peintes sur la voûte; celle de la grand'salle est ornée d'Arabesques & de grands tableaux, représentant les principales vues de Rome. Du côté de la statue d'Aristide, on vois Dominique Fontana, offrant à Sixte V le plan de la Bibliothèque, fur les cartons de Nebbia, par Pierre Zacchetti. A droite, on voit dans huit tableaux les huit premiers Conciles Œcuméniques par Salcinbeni , Jean-Baptiste Novan , par Speranza , &c. Sur la gauche, sont peintes les Bibliothéques les plus célebres qui foient connues. A la tête est Moyse, donnant aux Lévites le livre de la Loi pour le placer dans l'Arche; ensuite la Bibliothéque d'Eidras, raffemblant les livres du Pentateuque , l'Ecole de Babylone & l'Edit de Cyrus pour la reconstruction du Temple de Jérusalem ; la bibliothéque formée à Athenes par Pisistrate, transportée en Perse par Xerxès, & rendue à Athenes par Seleucus : celle de Prolomée Philadelphe , formée par Démétrius de Phalere & par Ariftée, & qui contenoit sept cens mille volumes; celle d'Auguste, fur le Mont Palatin ; celle de S. Alexandre . Evêque de Jérusalem ; celle de S. Pamphile , formée à Césarée en Palestine, avec Eusebe, elle contenoit trente mille volumes ; enfin la Bibliothéque des Papes. Sur les Pilastres qui soutiennent la voute font peints les premiers Inventeurs des langues & des caracteres , Adam à qui l'on attribue l'invention des caracteres Hebreux; chacun de ces tableaux a une inscription ; les fils de Seth , qui graverent sur deux colonnes les principes qu'ils connoissoient des sciences, pour les sauver du feu; Abraham, inventeur des lettres Syriaques & Chaldaiques; Efdras; inventeur des lettres qui manquoient à l'Alphabet Hebreu, Mis, Mercure, Hercule, Memnon, Auteurs

Be l'écriture hiérogliphique ; Cécrops ; Cadmus & Linus, Auteurs de la langue Grecque; Phénix Roi des Dolopes, des lettres Phéniciennes; Palamedes, Pythagore, Epicharmes, Simonide, qui ajouterent à l'Alphabet Grec ; Carmenta & son fils Evandre, inventeurs des lettres Latines : l'Empereur Claude qui imagina trois lettres oubliées après sa mort : Demarate, inventeur des lettres Etrusques; Ulphilas, Evêque des Goths, les lettres Gothiques; S. Jean Chryfostome des lettres Arméniennes; S. Jérôme des Illyriennes; S. Cyrille qui a persectionné les deux Alphabers , enfin J. C. l'Alpha & l'Omega de toute connoissance. On n'auroit pas dû oublier dans ces monumens élevés à la gloire des inventeurs des lettres & des langues, les inventeurs de l'Imprimerie, Au dessus de la corniche, sont peints les principaux traits de la vie de Sixte V; dans un de ces tableaux, on voit un Lion, tenant la foudre dans une de ses griffes ; sur les trois montagnes des armoiries de Sixte, autour du Lion sont des troupeaux, & plus loin des loups qui fuient ; dans le prolongement de la falle , sont représentés onze Conciles Ecuméniques. On voit dans cette falle une colonne d'albâtre oriental blanc & tranfparent, cannelée, & un tombeau de marbre, dans lequel étoit un grand drap de toile d'Amiante. contenant des cendres, & une partie de crâne qui n'étoit pas encore con'umé. Dans les deux galeries qui sont à l'extrémité de la grand'salle, est une belle collection de vases Etrusques, d'antiques relatifs au Christianisme, de médaillons, & formée par Benoît XIV, & un très-beau médailler de trois cens cinquante médailles antiques des Empereurs.

La Bibliothéque du Vaican n'a que soisanee-dix à quarre-vingt mille volumes, dont trente ou quarante mille manuscrits en toute sorte de langues; Les Bibliothécaires n'ouvrent les armoires qu'à me-fire qu'on demande les livres qu'on veut consister; on montre aux étrangers quelques manuscrits uniques, tels qu'une Bible hébraique d'une grande an-

tiquité que les Juifs ont voulu acheter au poids de l'or : les quatre Evangiles manuscrits du neuvieme fiecle, à deux colonnes, chacune entourée d'une vignette dissérente, en très-belles couleurs & en or; un manuscrit de Térence, avec les desseins des masques de théatre qui servoient aux Acteurs . &c une partie des décorations, un Virgile du cinquieme fiecle, avec de très belles vignettes; un mapuscrit de Pline le Naturaliste du treizieme secle; un du Dante, avec les plus belles vignettes; le manuscrit original du livre de Henri VIII , Roi d'Angleterre contre Luther; des livres écrits for l'écorce du Papyrus d'Egypte; les lettres de Henri VIII à Anne de Boulen ; des manuscrits & des livres Chinois, Samaritains ; l'Evangile écrit de la main de Saint Jérôme & quelques manuscrits de Luther.

Au-dessous de la Bibliothéque, est l'arsenal, construit par Urbin VIII, augmenté par Benoît XIV . contenant de quoi armer vingt mille Cavaliers & quarante mille fantassins. Le Corridor de plein pied à la Bibliothéque où se tient le Conclave, conduit à l'appartement du Belvedere. Il y a une des galeries qui communique du Vatican au Château Saint Ange, où les Papes peuvent se retirer sans être vus. Voyez VATICAN.

Il y a encore plusieurs autres Bibliothéques à Rome. La Bibliothéque Angélique appartient au Couvent des Augustins. Le nom d'Angélique lui vient d'Angelo Rocca de Camerino , qui en fit présent au Couvent : elle a ésé augmentée par Luc Olstenio, & fort enrichie par l'acquisition de la Bibliothéque du Cardinal Paffionei, qui a couié cent soixante mille livres, c'est une des plus belles Bibliothéques de Rome; elle est publique le matin, pendant cinq jours de la semaine.

La B bliothéque de Sainte Marie fur la Minerve. apparienante aux Dominicains, a été fort augmentée par le Cardinal Cazanate, Napolitain, homme très-favant dans les Belles-Lettres , qui y fit présent

Se vingt mille volumes, & laifla des revenus confidérables pour l'entretien & l'augmentation de cette belle collection: elle est austi nombrense que celle du Vatican; mais elle n'a pas autant de manuferits; quoiquil y en ait de fort précieux, parmi lequels est un Senéque sur vein, du fixieme fiecle, un recueil en douze volumes in-folio de plantes collèes sur le papier: la flatue du Cardinal au fond, vis-à-vis de la porte, est un des beaux ouvrages de Legros.

La Bibliothéque du College Romain, qui appartenoit aux Jéulites, et très-confidèrable; depuis qu'elle a été fondée par M. Coccino, Ambalfajeur de Rote, elle s'est confidérablement augmentée. Tout auprès est le Cabinet ou Museum du célebre Pere Kirker, auquel on a joint celui du Marquis Grégoire-Alexandre Capone; il est rempli d'une infinité d'antiques, de médailles d'or d'agrent & de bronze, de curiotiés de l'histoire naturelle, de machines, & sic

La Bibliothéque du College de la Sapience est très-belle, & riche dans toutes les ciences dont cette Université s'occupe. Elle su fondée par Alexandre VII, qui en sir bâtir l'Eglise; il y établit ea même temps le jardin de Botanique. Cette Bibliothéque est ouverte tous les jours, excepté les Fêtes & les Dimanches.

La Bibliothéque du Palais Barberin, sut formée par le Cardinal Barberini; elle contient plus de foisante mille volumes, & une très grande quantité de manuscrits. Outre ces Bibliothèques, il y en a encore plusques autres à Rome qui sont publiques, telles que celles de la Propagande; des Princes Corfini; des Minimes de la Trinité du Mont, &c. Les autres principales Bibliothèques d'Italie sont:

A Florence, la Bibliothéque de Saint-Laurent, 3 appellée Bibliotheca Mecico-Laurentiana, est dans une très-helle galerie, bâtie par Michel-Ange, terant à l'Eglife Saint Laurent. Elle a cent quarante pieds de longueur, sur trente-trois de l'argeur, & vingt eine de hauteur. Les manuscrits qui y sont en grand nombre, dans toutes les langues anciennes & modernes , y sont rangés & enchaînés sur des pupitres; on en compte trois mille, dont plusieurs uniques, & de la plus haute antiquité; ils font tous rélies & couverts de toiles. L'escalier qui y conduit est de la plus grande beauté.

La Bibliothéque du Palais Piti à Florence, contient environ trente cinq mille volumes. Il y a peu de manuscrits anciens; ils ont été transportés à la Bibliothèque de Saint-Laurent. Il y en a de modernes très précieux, entr'autres, la relation abrégée des voyages de Cosme III , en Espagne, en Angleterre, en Hollande, en France & en Italie, avec les vues dessinées de tous les endroits où il s'est arrêté. C'est dans la salle qui précede cette Bibliothéque où s'affembloit l'Académie del Cimento ou de l'Expérience.

La Bibliothéque Magliabecchi à Florence est dans 'la Fabrica d'Egli Uffici, bâtiment construit du temps de Come I, par le Vasari, où les différens Ma-gistrats de la Ville se rassemblent; cette Bibliothéque a été formée par Antonio Magliabecchi Bibliothécaire du Grand Duc, qui la laissa par testament à la Ville, avec des fonds pour son entretien. Il y a des livres très-rares & d'excellens manuscrits, entr'autres, l'Harmonicon Céleste de Viette. Elle est publique.

Il y a encore à Florence une très-belle Bibliothéque des Maracelli , celle de Médecine à l'Hôpital de Santa Maria-Nuova, établie par l'Empereur dans laquelle on trouve les meilleurs livres de Médecine ; elle est auffi publique. La Bibliothèque des Franciscains de Sainte Croix, dans laquelle, parmi les livres rares & les manuscrits, on conserve précieusement le manuscrit original des Œuvres de S. Bonaventure.

A Rologne , la Bibliotheque de l'Institut est une des plus riches & des plus nombreuses de l'Italie. Voyer INSTITUT DE BOLOGNE. Outre cette Bibliotheque, qui est ouverte tous les jours, excepte le

mergredt, it ya encore?

La Billotheque des Barnabites de faint Sauvéuri elle content pluffeuré manultris Hébreux, Grecs & Latins, parmi-lequest l'Art myffque des Philofophes, 'dédié à l'Empéreur Théodole; par Hélidore; 'amnacien manufert de Ladinse, fur velin, du fepitieme fiecle ; les Métamorphofes d'Ovide, &cc. La 'Bhilotheque des Dominicains est fort nombreufe. If y'a un manuferit qu'on régarde comme une des chôrs les plus préciuets; c'ell le Pentatesque; que l'on dit être écrit par Eldras lui-même en ca-râlters Hébraïques fur des peaux de veau, rattat-chiées 'enfemble; quoiqu'il foit impossible de tonfurer cette antiquié, il passificit déjà pour très-ancien;

il y a plus de quatre ou cinq cens ans.

A Venife, la Bibliotheque de Saint - Mare eft dans les Procuraries ; vis à vis du Palais ; dans un très beau baiment fur les desfeins de Santsovin : il est fore décoré ; il y à de très beaux buftes & flatues antiques Grecs, dont des plus estimés font la Leda &c la ffatue de l'Abondance qui font aux deux côtés de la porte: le Silence & l'Agrippine, femme de Germanicus; le Plafond du veftibule a été peint par le Titien. Certe Bibliotheque eft riche en livres & il y a de très bons manuferits ; parmi lesquels on fair grand cas de manuscrit de Consideratione Det, attide la Bibliothèque de Photius; mais ce qu'on y garde avec plus de foin , est la finte des manufcrits fur l'Hiltoire de Venife . composée par des Auteurs contemporains & du pays, rangée par ordre de dates. Les Gardes de la Bibliothéque ne laissent voir les manuscrits qu'avec les plus grandes précautions. Il y a des fonds destinés pour l'entretient de la Bibliothéque. Outre celle-là, îl y a entore à Venife celle des Benedichins de faint George; celle des Pilani, & quelques autres très-riches & très-nombreuses, sois en livres, foit en manuscrits. Celle de la République doit fon origine au don que Petrarque & le Cardi-Tome 1.

sel Bassarion lui firent de leurs livres. Ce dernier avoit acheté de tous côtés des manuscrits à très-

haut pris.

A Milan, la Bibliothéque Ambrosienne fut commencée par faint Charles & continuée par Fréderia Borromée son neveu, & par deux Cardinaux de la même famille. Ni les uns, ni les autres n'ont vouln qu'elle portat leur nom; elle est dédiée à saint Ambroife. Ils envoyerent en Europe , dans le Levant . en Asie, rassembler tous les manuscrits qu'on pourroit acquérir. Il y en a de Coptes, d'Arabes, de Syriaques, de Perfans & beaucoup de Grecs & de Latins. Un manuscrit Grec, de partie de l'Ancien Testament, fur très-beau velin, du septieme siecle; les Histoires de Xénophon fur foie ; plusieurs manuscrits fur foie, de différens Auteurs, fur l'art de faire de l'or ; plusieurs beaux manuscrits des Poëtes Grecs ; l'Histoire des Juifs de Joseph, en Latin, &c. On y conserve précieusement un livre in-4°. de deffeins de Géométrie & de Méchanique, de la propre main. de Léonard de Vinci. Toute l'égriture qui est Italienne. est de droite à gauche, de forte qu'il faut un miroir pour la lire

A Padoux, la Bibliothéque du Couvent de finte. Justine, des Benédicins du Mont Cassin, est trèsbelle, foit pour les livres, les manuscris; foit pour la beauté du vaisseur de la manuscris; foit pour la beauté du vaisseur de la manuscris; Elle est ornée de lauit belles colonnes canelées de marbre blanc; de dune colonnade de bois verni, qui soutient une galerie. Le nombre de volumes est d'environ dirabuit mille.

A Breffs, c'est le Cardinal Quirini qui a commencé la bibliotheque publique, qui est à côté de la Cathédrale; elle est deja considérable. Elle est dans un retsbeau bătiment, dans lequel on voit une salle, où ce savant Prélat avoit rassemblé beaucoup de machie, nes pour les expériences Physiques.

A Turin, il y a plusieurs Bibliothéques particulieres, celle de l'Univerité est publique; elle est composée de plus de trente mille volumes, & d'excellens manuscrits, parmi lesquels il y en a un de quipze granda,

Volumes de plantes , peintes d'après nature. Cette Bibliothéque est ouverte tous les jours main & foir. Il v en a une autre au Séminaire, qui est auffi publique ; ainfi que celle de M. le Comte de Garail , dui a eu la générofité d'ouvrir la fienne au Public.

. Breoque, Bourg à trois milles de Milan devenu célebre par la bataille que les François y perdirent fous le commandement du Maréchal de Lautrec, en 1922, contre les Troupes de l'Empire, qui profiterent des murmures & du découragement de l'armée Françoise, provenant du défaut de paie, occasionné par des intrigues de Cour , dont Lautrer & l'inforsune Samblançai furent les victimes innocentes. Voyer MILANEZ.

BIETA , Gaunellum , jolie Ville du Piemont , dans le Canavois. Elle est fort riche & peuplée. Il s'y faie de fréquens pélerinages, à cause d'une image miraculeuse de la sainte Vierge , qui est très-renommée. Biera est la Capirale d'une perite Province du même nom ; elle n'a que des Bourgs. Les principaux fant: Pie di Cavallo, Trivier, Andormo , S. Da-1 miano , Cavaglia , Livorno. Biera est à droite de la Cerva , & fair partie de la Seigneurie de Verceil. Voyer VERCEIL.

BINARU, petite Ville dans le Duché de Milan ? entre cette Ville & Pavie. Elle n'a de remarquable qu'un Château qui eft de toute beaute & tres-fort. Bisaccia, très-jolie Ville dans la Principauté uliérieure, au Royaume de Naples , avec un Evêché fuffragant de Conza , à fix lieues N. E de Conza . & cinq & demie S. E. d'Ariano, long. 33, lat. 41, 3-

BISEGLIA , Vigilia , Ville affez peuplée eu Royaume de Naples, dans la Terre de Bari, avec un Evêché suffragant de Trani ; proche le Golfe de Venise, à trois lieues de Trani, long. 34, 19, lat. 41, 18. Voyer BARL

BISIONANO, Bisunianum, Ville très-agréable au Royaume de Naples, dans la Calabre citérieure avec un bon Fort & un Eveche fuffragant de Rofsano, mais exempt de sa Jurisdiction. Elle donne le

sitre de Peinea à la Maison de SannSevenho. Cetto-Ville es fituéa sur une montagne, près de la rivierra de Bactone, la sept liques N. E. de Colepza, la first S, O., de Rodsony, cinquartes trois S. E., de Naples, BITELLO, pagite, Ville au Royavante de Naples, des

la Terp dei Bari-l, avec un Eveché fuffragant de Bari-BITORNO, Ville affer confiderable an Royaume de-Naples, dans la Frovince de Bari-avec un Eveché fuffragant de Bari, Ceft aux environs de cette Ville que les Imrpériaux futeris battus , on 1734; par les Elpagnols; quecommandoir le Gefréral Monte-Maior. En eté compençal: fut fut fait Duc de Bironto, afin qu'il plut sjouter à fon nomcolui de la, hasaille qu'il. avoit s'gapiére, contime fairfoient les Romains. Bironto eft fituée dans une plainetrès-bella, «tre-fertile à, tross) ileuer S., du Golfé de

Venife, & guarre, lieues S. O. de Bari.

Bonnto, "Bohinn-Ville d'Italie, dans le Milanez.). Son tertitoire est fiute près des soniteres du Dunhére de Parmo-lis Reine de Hongrie le éda au Roi der. France, par le l'Espiéde. Wormens, conclu en 1745-18. Bobblo 2 qui, est la Capitale ya un Evdehh fuffugame (de Gânes: Elle a paparateui-meacefflicement à la Mai-fon, des Maldépine, «à selle de Vermi & à squelques.) autres. L'Abbaye de Bobblo , dont l'édifice 'papariet dere des fiedes les plus mealles de l'Eghite, est rès-celère ; elle fur fandés parés. Colomban. Cette Villeme de de l'un fandés parés. Colomban. Cette Villeme de du la la l'Espiée, est rès-celère ; elle dus fandés parés. Colomban. Cette Villeme de l'un fandés parés. Colomban. Cette Villeme de l'un fandés parés. Colomban. Cette Villeme de l'un fandés parés d'outropés de l'abbaye. Le la Parie. Le pays d'Outropés de den Bobbio, et la partie métrionnel de l'averie, espirais.

Bondin, Jacdin public, le iplus beaut & le imuccione qu'il yeur à l'Elorence. Il let dans la policion la plus agréable. Les bofques en font très-biens diffribuer, quoique de l'a manière la plus imputible & i la plus imputible de la plus imp

BOCCAPADULI, (Palais) à Rome, Ce Palais n'au

cien de frappant, par, fon architechuse; mais il dolt attirer, les amazours, Tpar kes pennuter (o'il enferme. On .y. voit les .facrameas du Pouffia, auffi effimés que les facramen, du mêmp, qui appariement à M. le Duc d'Qliejan, è un fluitiemes subleau de même grandeur, repré entant le baprême de faint Jean, hoit, subleaux du Guerchin ; le retour de l'Enfant prodigue; Moyle frappans le rocher, ôcc. Dallia tenant Samfon endormi fur fes; genoux, de Romanelli; les trois Parques, du même; une de-gollation de S. Jean, il Antoine Carache, ôcc.

BOCCATAGIO, peut Bourg dans la Vallée de Bisgnano, dans l'Etar de Gênes, sur le bord du Gelse de la Spezzia, est fort renommé pour les bonnes écre-

viffes qu'on y pêche.

BOCCHETTA, (Montagne de la ) dans l'Erat de Gênes, est une des plus hautes de celles qui forment l'Apennin. Sa température est très rigoureuse. Quoique le chemin qui la traverse, depuis Campo Marone , foit étroit , il est très-praticable , sur-tout pour les bêtes de somme, qui sont les voitures dont on se fert en Italie pour porter les provisions & les marchandises. On voit sur cette Montagne des marronniers, des paturages, des friches, des terres pour la plus grande partie incultes & défertes , & quelques Mailons ou Fiefs des Nobles Génois. Du plus haut de la Bocchetta, partent deux sources qui forment deux ruisseaux ; l'un se jeue dans la mer de Gênes; l'autre passe à Voltaggio ; Sarravelle , se jette dans le Po. On trouve fur ces ruiffeaux quelques moulins & quelques ufines; mais le défaut de culture & de population empêche qu'on ne tire de la plus grande partie du terrein, le parti qu'on pourroit en tirer.

BOCINO, Bucino, perite Ville du Royaume de Naples, dans la Principauté cirérieure, proche le confluent des rivieres de Selo & de Negro.

Boglio, pente Ville dans le Duché de Savoie, fur la riviere, Tinea, & fur les frontieres de Provence, avec un Bourg nommé aufili Boglio qui en est le chef-lieu. Poyer BEULA.

.

BOIANO, petite Ville au Royaume de Naples, dans le Comié de Molife, avec un Evêché. Cette Ville . qui a titre de Duché, est située au pied de l'Apennin, près de la riviere de Tilerno, à quatre lieues S. de Molite, & dix huit N. E. de Naples.

BOLCA, Village firué fur les confins du Véronnois & du Vicentin. Il est fort élevé; la montagne sur laquelle est fituée l'Eglife paroiffiale, paroit avoir éprouvé des volcans. On trouve à un mille un côteau dont les pierres se levent par dalles, sur lesquelles on trouve des empreintes de poissons. Ces dalles ressemblent à l'ardoife blanche; mais elles font plus dures & plus compactes; leur épaisseur est de quatre à cinq lignes à un pouce. Quand on lépare les feuilles, on difgingue l'espece de poissons à leur empreinte. Dans quelques-unes on diftingue des poissons mêlés avec des plantes. Il y en a de petits et de gres, & quelquefois ensemble sur les mêmes dalles. Plusieurs Savans on: decrit ces poissons. Voyez Musæum, Moseardi, SCHEUHZER, MUSEUM COLECOLARI, VALISNIERI,

MAFFEI , &c. BULOGNE, Bononia, grande & très-belle Ville : Capitale du Bolonois , avec Archevêché , est la seconde Ville da l'Etat Eccléfiaftique. On l'appelle en Italien Bolonia la Graffa, Elle est fituée au pied de l'Apennin fur le Rheno. Bologne est très ancienne; Caton dit qu'elle fut appellée Felfina, du nom de Felfinus fon Fandateur, auquel succéda Bonus, qui lui donna le nom de Bononia. D'autres font venir fon nom des Gaulois Boiens, qui après avoir chassé les Toscans. s'y établirent & l'appellerent Boiona. Polybe, Pline, Tite Live, Silvius Italicus, Strabon, Tacite, Ciceron, Dion , Caffius , parlent de Bologne. Elle a effuyé plusieurs révolutions. Ce fut en 1513, que Bologne le donna pour jamais au Pape, à condition qu'il n'y auroit jamais ni fisc ni citadelle. Outre le Légat que le Pape y envoie pour gouverner, il y a une Compagnie de Sénateurs, dont le Chef s'appelle Gonfalonnier, qu'on échange tous les deux mois. Le Concordat de François I & de Léon X, fut con: clu à Bologne en 1515. Charles-Quint y fut couronné Empereur par Clément VII, en 1530.

Emperat par demi-lieu de diamettre; elle est divisée en quarte quartiers; on y ventre par doute portes qui abounissen à autant de rues très-belles; les bàsimens sont de pierres de tailles ou de briques recouvertes de briques, foutents de chaque côté de portiques à arcades couvertes, esevés au-dessus du niveau de la rue; de forte qu'on parcont toute la Ville à couvert des injures du temps; à pited-sec & à l'abri des voiures. Ces portiques font d'une grande commodité, mais ils empêchent qu'on jouisse de la vue des mailons, & ôtent une partie des agrémens qu'auroit cette Ville. Ces portiques, communs en Italie, & les faillies des mailons dans d'autres pays, furent imaginés avant l'invention des voitures; les Riches y ont gagné, mais le peuple y a bien perdu.

Das une petite place qui est au milieu de la grand'rue; on voit deux tours bâties de briques; l'une est appellée la tour de Gli Afinelli, bâtie en 1107, haute de trois cens sept pieds de Paris, sans compre la coupole; l'autre est la cour Garifanda; elle n'à que cent quarante-quarre pieds de hauteur; elle est renversée à moité & penchée comme celle de Fife. La premiere est inclinée de trois demi-pieds, & l'autre l'est de huit pieds deux pouces. Cette inclination est est frayante la vue.

Bologne n'a qu'une fimple muraille de briques, sans fossés ni fortifications; c'est une des conditions qu'elle a exigée en se donnant au Pape.

Le Palais public, Palazzo publico, est occupé par le Légat, le Vice-Légat, le Gonfalonnier & Ite ancients. Ce bàtiment a son entrée sur la grande place; c'est le Palais de la Seigneurie, où son les distèrens Tribunaux de Justice. Il est près-grand; son architecture n'a rien d'extraordinaire. On voir sur la porte deux statues, l'une de Boniface VII, l'autre de Grégoire XVII; c'ellecie d' d'Alexandre Mingone. Au-dessu du grand escalier est un buste de Benoit XIV, par J. B. Bologosini, fort estimé. Ce Palais concinent dans s'es distiferen appartemens, deux sableaux de Donato Creit, représen-

1/2-

rant, l'un Mercure présentant à Junon la tête d'Argus; & l'autre. Mercure présentant à Venus la pomme qu'il a recue de Paris; Samíon foulant aux pieds un Philiftin, & fe défaltérant de l'eau qui coule de la mâchoire d'âne dont il est armé, par le Guide; un autre, par le même, représenrant la Vierge, l'Enfant Jesus sur un arc-en-ciel, & les Bolonnois en prieres, faint Jean dans le désert, par Raphaël, un S. Jérôme, par Simon Palaro; la Statue du Pape Paul III; quantité de peintures à fresque, par les plus grands Maitres , représentant divers événemens arrivés à Bologne. Vis-à-vis la porte d'entrée est la Fontaine du Géant, décorée par Jean de Bologne; elle n'a pas autant d'apparence que de mérite; c'est un grouppe immense d'enfans tenant des dauphins qui jettent de l'eau dans de grandes coquilles ; de Sirenes qui pressent leur sein, de masques, de dauphins, le tout surmonté d'un Neptune de bronze, de taille héroïque.

Bologne est une des Villes les plus riches d'Italie en tableaux & en statues; il y a environ deux cens Eglises; il n'y en a aucune qui n'ait quelque peinture sare, On' a appellé Bologne le Cabinet, des Peintures d'Italie.

Dans la Cathédrale, qui est d'un très-bon goût d'Architecture, agrandie par les foins de Benoît XIV, & décorée par le Torregiani, on voit une Annonciation à fresque de Louis Carrache. À coré de cette Egilie est le Mont de Prété, Poyr MONT DE PIETÉ.

Dans l'Eglife Collégiale de fainte Petroné, d'Architechure Gordunge, du Francelchini, on voit une Vierge, placée fur un croiffant, tenant l'Enfant entre fes brea, fainte Petrone est à les genoux; un tableau de S. Roch, du Rusconi; la statue du Cardinal Aldobrandin, & la statue de S. Antoine de Padoue, par le Sanfavino. C'est dans la Nef de cette Eglife que M. Cassina trace que méridienne, où sont marqués les lieux du Zossagne. A siant Sauveur, on voit une Assomption, d'Augustina Carrache; une Nativité, du Tarini; le Sauveur portant ta Croix, du Guide; sant Jean-Baputie à gemoux devant Zacharie, de Benevento Tisto: dans l'Eglife du stain Paul des Barnabires, dune, belle Architecture, deux statues, l'une de saint Paul, & l'autre du Bourg

reau prêt à le décoller, de l'Algardi; un Paradis, de Louis Catrache! dans l'Eghie du Corpus Domini, la Resurrection , d'Annibal Carrache ; la mort de saint Joseph , affifté de la Vierge & de Jesus adolescent : à fainte Agnès ; le martyre de la Sainte , par le Dominiquin ; tableau très-précieux ; une adoration des Rois , par Francia; à faint Antoine, la rencontre d'Abraham & de Melchisedech , de Léon de Spada ; saint Antoine, de Louis Carrache; une Annonciation & une descente de Croix, de Tiarini : dans la belle Eglise de saint Dominique, la Chapelle des Reliques du Saint, mort dans cette Maison en 1221; l'Ange qui est à côté de l'Autel, de Michel-Ange . & plusieurs statues de grands Mairres : on voie dans l'Eglife le fameux tableau du Maffacre des Innocens, du Guide; S. Thomas d'Aquin ecrivant fur l'Euchariftie, du Guerchin; plusieurs tableaux des Carraches, de Francischini, de Tiarini; le tombeau d'Eusio, Roi de Sardaigne, fait prisonnier & mort à Bologne ; une très-belle Bibliothéque, trèsornée & riche, est une des plus belles curiofités de cette maifon. A faint Jean , in monte , la fainte Cecile , de Raphael, avec faint Paul, fainte Magdeleine, faint Augustin & faint Jean ; le ravissement de sainte Cecile, qui écoute un concert d'Anges, est frappant ; un tableau du martyre de faint Laurent, de Francischini; faint Jerome & faint Joseph , du Guerchin ; Notre-Dame du Rosaire, du Dominiquin. L'Eglise de saint Etienne est formée de fept petites Eglises basses, d'une architecture fimple & ancienne; celle du milieu a éie un Temple d'Isis, c'est une rotonde soutenue par de belles colonnes de marbre. Dans la Madona di Galce ria des Peres de l'Oratoire, un Saint-Philippe de Néri, en extafe, du Guerchin; l'enfant Jesus debout entre la Vierge & faint Joseph , regardant les instrumens de sa Passion, que lui présentent des Anges; faint Thomas, touchant les plaies de Jesus-Christ, de Therefa Muratori; une Annociation, d'Annibal Carrache : un Saint-André Gorfini , du Guide , & plufieurs tableaux du Guerchin & de l'Albane ; un Ecces Homo, & Pilate lavant fes mains, d'Annibal Carra-

che: à faint Barthélemi , une Nativité ; d'Augustig Carrache. Il seroit trop long de détailler tous les tableaux qu'on trouve à Bologne. Les principaux, done il refte à parler, font une Circoncision, du Guerchin. dans l'Eglise de Jesus & Marie. L'Eglise des Mendiana en offre une grande quantité de rares; un Saint-Joseph. que les Anges amenent aux pieds de la fainte Vierge pour lui demander pardon de sa jalousie, du Tarini; un tableau fort estimé, du Cavedone, représentant faint Alo & fainte Petrone adorant l'Enfant Jesus : une Mere de pitié du Guide; un Job, du même; la Résurrection d'un mort, de Pasinelli ; la Religion trionphante, de Torelli. A la Madonna del Piombo, S. André étendu fur la Croix , S. Barthélemi , S. Charles . fainte Lucie & fainte Appollonie, par Frederico Bencovich, Vénitien. A l'Oratoire, la Naissance de la Vierge , de l'Albane. Dans l'Eglise des Servites , faint André adorant sa Croix, de l'Albane. A faint Benoît l'Enfant Jesus épousant fainte Marguerite, de Louis Maffari.

Outre les tableaux qu'on voit dans les Eglises, les Palais en renferment beaucoup. Le chef-d'œuvre du Guide, qui représente S. Pierre pleurant, est dans le Palais Sampiera: on le regarde comme le tableau le plus parfait de l'Italie. Il y a auffi plusieurs morceaux des Carraches. Dans le Palais Zambeccari, on voit parmi un grand nombre d'autres tableaux , la Judith , coupant la tete d'Holopherne, par Michel Ange ; Icare attachant les ailes à son file du même ; une Sainte Famille , du Titien ; S. François , du Guide , &c. Dans le Palais Ranazzi , l'enlévement d'Hélene , par Luc Jordano. Dans le Palais Tanari, une Affomption, du Guerchin, &c. Dans le Palais Ranazzi, un tableau de Raphael. représentant la Vierge, & sainte Elisabeth en prieres dans le temps que Jesus donne la bénédiction à faint Jean, &c. Au Palais Monti , le martyre de faint Etienne & le massacre des Innocens, de Salvator Rosa, &c. Dans les Palais Magnani & Favi, beaucoup de tableaux des Carraches & de l'Albane, &c. &c.

De toute l'Italie, Bologne eft la Ville où les Cou-

vents sont les plus riches & les mieux bâtis; aussi dit-on en Proverbe:

Roma per i Preti, è Bologna per i Monachi.

L'Académie, qu'on appelle l'Inftituto, ou la Specule, est un Palais magnisque, divisé en différentes salles, les unes remplies de curiosités naturelles, les autres remplies d'instrumens, de machines, &c. Voyez INSTITUT.

On doit à l'Ecole de Bologne, ou Lombarde, les chef-d'œuvres de l'art qu'on y trouve en si grande

quantité. Voyez ECOLE DE BOLOGNE.

Outre l'Inflitut, cene Ville a encore une autre Académie très célebre pour l'étude du Doit; son Univerfire est une des meilleures d'Italie. Elle fut fondée en 425 par l'Empereur Théodose, augmentée par Charlemagne & Lothaire. Elle fut inftimée pour l'enfeignement de toutes les sciences : les factions des Guelfes & des Gibelins lui causerent un préjudice considérable. Le Carme Pierre Thomas, ne à Sarlas en Perigord, Evêque de Palti en Sicile, é:ant venu à Bologne pour terminer les affaires de Vitconti & du Pape, contribua au rétablissement de l'Université. Ozorio, Jean André, Azon, Barthole, Accurle y ont enfeigné, le Moine Gratien y compila son Decret ; Giégoire IX lui adressa le livre des Décrétales; Boniface VIII, le Sexte : & Jean XII les Clementines. Le bâtiment des Ecoles est vaste, orné de peintures à fresque. Le théaare Anatomique est très bien dispose & renferme d'excellentes statues en bois. Il y en a deux d'Ercole Lelli, qui représentent deux hommes écorchés, qu'on regarde comme des chef-d'œuvres. On peut venir masque aux démostrations ce qui est très-commode pour les femmes.

Le théarte public de Bologne, car il y en a de particuliers, est un des plus beaux & des plus vastes qu'il y ait en Italie; il a été bait sur les dessens de Bibiena; il est à cinq rangs de Loges; l'architecture en est assernoble; l'avant-cence est formée par des colonnes cannelées d'ordre composite, très-riche; les bases & leschapitaux en sont dorés, ainsi que les pilastres qui séparant les Loges; le Parterre est entouré de bancs en Amphithéarre : Il ast moins régulier ; & moins solide que le grand théatre de Parme. Le fond du théatre s'ouvre sur len terte-pleis ; qui peut servir à alonger la perspective , ou à saite entrer les grandes machines ;

animaux, &c. ... 5

Les Arts (ont fort cultivés à Bologne; l'indufrie y ett (spre no.vargès; fon grand commerce et hen foierie dès 1,341, on avoit perfectionné les touts à filer & à organifier la foie. On punit de mort, comme traîtres, deux Ouvriers qui porterent zilleurs cette invention. Bologne ett renommée: pour les Bateuris d'or, pour fes chârques de papier & de carres à jouer; pour ses macaroni, Savonneires fines, Cervelats, Mottadelles, Fleurs arnificielles y Fleurs moulées na cire; Liqueurs fines; Confiures, &c. La pierre phofphorique de Dologne ett fort connue.

Bologne est encore serule en grands Musiciens. Les Bolonois aiment beaucoup le spectacle; mais, comme dans les autres Villes d'Italie, aux Opéra; on n'écoute

que les ariettes.

Leur caractere est franc, libre & enjoué/; bone amis, & ememis irréconciliables. Ils sont habillés à la françoile, à quelque différence près. Les femmes y font generalement jolies & plus agréables que belles. Le peuble est doux & tranquille, peu foucieux de fa fortune ; caractere affez general des Villes où les arts font cultivés. Les descendans des grands Artistes y sons aufft pauvres que leurs peres. Anne Manfolini , veuve du relebre Ercole Lalli , Anatomifte & Sculpteur , grande Astifte elle-même, vit dans la plus grande médiocrité. Les Bolonois vivent frugalement & fans fafte. BOLONOIS, il Bulognefe; on Legation de Bologne, a environ vingt lieues de long fur douze de large; c'eft mie des parties de l'Italie comprises dans l'Etat du Pape : elle est bornée au Nord par le Ferrarois; au Midi par la Toscane ; à l'Orient par la Romagne, qui est aufli de l'Etat Ecclesiastique; & au Couchant par l'Erat de Modene.

Le Bolonois aft gouverné par un Cardinal Légat

de par un Vice-Légat. Ils ne peuvent rien décides fans l'ayis de deux Anciens ou Sénatours qui les accompagaent. Le Judice y et exercée au nom du Souverain par un Auditeur. Le Gorfalonier & les Anciens, que font tour pris de familles Particiennes, font la polite y jugent, en premiera. Inflance, & ont la manutention des établiègemens, La République donc le Ché eff, les Gorfalonier; entertent un Ambalfadeur à Rome. L'haebit des Magiltras et à peu près l'àbit dez, anciens. Romains s'am cerfelex terminé par un juponi ou tond-nelet, & ont dessa anciens de la distance de la d

lourgeie no Barigehorat no sante and premed Les eaux du Rhene ont une qualité particuliere pour la preparation des foies. La campagne des environs de Bologue est de la plus grande fervilité & de l'aspect le plus riant i mais les inondacions du Pô rendent les terres marbengeules & gatent ce beau pays ; pluficurs familles en one oié rainées. On a effayé muniement de doffecher des marais; il est à craindre que ce pays . fur tout du côté de Ferrare , ne devienne inhabitable, Les endroits que les eaux n'ont point gâtés, font abondants & fertiles. Les Bolonois vantent la falubrisé du l climat : la gale , qu'on attribue au trop fréquent ufaite des viandes laides , well fore commune. Les eaux ly font meilleures que dans le refle de la Lombardie. Le Bolonois produit de ressbons raifins " le raifin du Paradis & celui d'Angola, affez femblables à nos chaffelas, mais plus délicats. Les melons y font d'un goût excellent. Les chantres, les olives, le tabac y font d'une très bonne qualitée Les principaux lieux du Bolonois font le fort Urbano , Castel-Franco , Budrio ; Bentivoglio , Crespellano , Vergato , Pianaro , Mon-

BOLSENE (Ville & Lac de) dans les Etats du Paper & dans la Province d'Orwietts On croit que la Ville de Bollene a viet la Capitalle des anciens Volfiques e elle- est célebre, aujouid hui par le miracle de l'Hossie qui parut enfanglantée aprés la Confécration; mirat cle opéré en préfence d'un Prêtre incrédule, qui rejettoit la préfence réelle. Urbin IV, témoin de ce miracle, infituua dès ce jour la Fête du Saint Sactement, Le Lac de Bolfene, fur le bord dauquel cette Ville est bûte, a environ trente mille de tour; il est trè-poiffonneux, les eaux en font trè-belles & il est préque tonjours couvert de Pècheurs; fes ston s'élevent quelquéons & font agirés comme caux de la mér. Il é dégorge dans une petite riviere appellée la Marta, qui, après avoir passe à Constat, va le jetter dans la mer. Au milieu du Lac, sont deux peuires siles, l'une est appellée la Martan, & l'autre Passens. Chacuae de ces des ses habes à se une Egiste.

BONDANELLE, Village ou Hameau, qu'on trouve

fur la route de Ferrare à Bologne,

BONFACTO, B mijars, penite Ville de l'Ille de Corfe; de la côte au chelà des monts, proche de l'Îlle de Sardaigne; cette Ville eft belle, marchande & affez bien peuplée; les fortifications y font bonnes: elle eft aquinze lisees d'Ajaccio; il y a suprès un détroit espa quinze lisees d'Ajaccio; il y a suprès un détroit espaquinge de Bonfacto. On pêche besucoup de corrai aux environs, Bonfacto a dans fa dépendance. Pares l'ecché; c'att une des Juridictions de Corfe, qui s'etend de l'Est au Und.

BONNE , Voyer FAUSSIGNY.

BONNEVAL, Voyet TARENTAISE, MAURIENNE. BONNEVILLE, Koyet FAUSSIGNT.

BORGHESE, (Palais à Rome) qu'on appelle Cente à balo Borghei, parce qu'il a la forme Wion clavecin...
Cest un des plus beaux & des plus riches de Rome.
Il a été bait fuccessivement sur les desseines de Marin Lunghi, de Flaminio Ponzio & d'Antoine Baristi. La cour, qui est grande, est entourée de deux étages i d'arcades portes sur cent. colonnes de grante; sur l'Artique des arcades sont beaucoup de statues. On compte dans ce Palais jusqu'à mille septe cents Tableaux originaux des meilleurs Maitres; Diane & ses Nymphes à la chasse, du Dominiquin; su sallon ensistèment grant de tableaux, du Taiten; seux Vesus

Couchée ; Leda ; Io ; &c. Pfiché decouvrant l'amour endormi , de Paul Veronese ; le Cardinal Borgia & Machiavel, de Raphaël, que plusieurs croient du Titien ; de ce dernier , deux Femmes , l'une nue & affife fur une baignoire, l'autre appuyée, & l'Amour qui sate si le bain est chaud; une Vierge & Saime Catherine recevant l'anneau de Jefus, du Parmefan; une adoration des Bergers, du Bassan; les Élémens, de l'Albane : une fainte Cécile , du Correge ; les trois Graces qui bandent les yeux de l'Amour, du Titien; le fameux tableau du Maître d'Ecole, du même; une Tentation de S. Antoine, d'Annibal Carrache : le defsein de la bataille de Constamin, par Raphael, exéenté à fresque au Vatican, par Jules Romain; la Vierge : le Jesus & S. Jean , par André del Sarto. Ce qui est le plus intéressam dans cette belle collection : c'est qu'il y a des tableaux de tous les ages de la Peinture; & que les parcourant par ordre des temps. on a fous les yeux l'Histoire des progrès de cet Art. Il y a trois tables fingulieres de marbre blanc, provenant d'une corniche qu'on avoit sciée pour paver une chambre ; ce marbre est flexible ; on peut plier & ramener ces tables en leur état naturel. Elles ont trois pieds de long & plus d'un pouce d'épaisseur; elles se courbent par leur propre poids de près d'un pouce à quand elles ne sont appuyées que par leurs extrémités,

Quelque immenses que soiém ses détails des beautes de ce Palais, ceux de la Villà Borphese sont encore plus considérables. C'est une des plus belses maifonts de campagne de toute l'Italig: on l'appelle Villa Pinciana, parce qu'elle s'étend depuis la porte Pincia jusqu'à Muro Totro; & vers la porte du Peuple, en sorte que l'encentre de ses murailles a une sieue de tour. La porte d'entrée, ornée de bas reliefs antiques, de deux Termes saits sur les dessenses de Bernin, donné fur une allée décorée de stautes, de parterres & de sontaines jusqu'à la maison; devant la façade est une esplanade de vings-fept roifes de diametre, environnée d'une balustrade, de Traversin, avec beaucoup de vasés & de s'egge-se verdures. La avec beaucoup de vasés & de s'egg-se verdures, La

façade a cent foixante-cinq pieds de long, de l'architecture de Famingo. Elle est chargée de bas reliefs antiques, égyptiens, grecs & romains : le plus estimé de ce bas reliefs, est Currius se précipitant dans le gouffre, à cheval & tout armé. Il y a dans la maiion les plus belles statues antiques, des colonnes, des vales, des urnes de porphyre, & d'albatre oriental. Parmi les statues, on admire le Faune carellant un enfant, ou plutot Saturne carellant Jupiter ; Venus Aphrodite, fortant de l'equ avec l'Amour, bas relief grec très-précieux ; deux statues de jeunes Ministres. des Sacrifices , la tête , les bras & les jambes de bronze, le corps & les draperies de marbre; le Gadiateur qui faute en avant pour frapper fon ennemi , morceau fort connu , d'Agathias d'Ephele; un bufte de Vespasien, dont la reje antique est de porphyre; une Berenice, butte aptique d'un très-beau travail; le pendant est dans les dehors, c'est le buste de Titus; Diane, statue fort antique; les pieds , les mains & la têta de bronze, la draperie d'albatre oriental ; une Discuse de bonne aventure, de même ; plufigurs aurres morceaux antiques, Le bufte du Cardinal Scipion Borgheic, en marbre blanc, par le Bernin, qui peut fouffrir la comparaison avec l'antique ; Apollon & Daphné, groupe du même Artifte. On ne doit point oublier un Seneque de marbre poir, expirant dans un bain, non/plus qu'un Diogene.

BORGO-MANIRO. Voye, Noyarrois & MILANEZ. BORGO-SAN-DALMASIO, Voyer Cord & PLEMONT. BORGO-DI SESIA. Voyer SESIA. MILANEZ. BORGO-DI SESIA. Voyer SESIA. MILANEZ. BORGO DI SAN-SEPUCROO, Ville en Tolgane, dans le Florenin , arec un Evêché suffragant de Florence. « & un Fort affez considérable » babi cut un rocher. Cette Ville est un Fief qui ne releve que du Saint, Siege. Le Tibre prend s'a fource à peu de distance.

de là Elle est à seize lieues E. de Florence.
BORGO-FORTE, petite Ville à peu de distance de Mantoue, près du Pò, est remarquable par un superbe parc quon y voit.

BORGO FRANCO;

BORGO-FRANCO; petite Ville dans le Milanez, au Territoire de Lumeline, est très-peuplée; elle appar-

tient au Duc de Savoie.

BORGO SAN DOMNINO, petite Ville Episcopale du Duché de Plaisance sur la riviere de Stironne, qu'on a faussement cru être l'ancienne Julia Chrisopolis. Elle n'a que deux rues en équerre. Elle doit son origine à la réputation du Tombeau de saint Domnin, Officier de la Maison de l'Empereur Maximilien-Hercule. qui eut la tête coupée & fut enterré sur les bords du Stiron, en 304. Peu de temps après, son tombeau attirant les Chrétiens, on y bâtit une Eglise, autour de laquelle quelques Chrétiens batirent des maisons pour servir d'hospices à ceux qui venoient visiter le tombeau du Saint. La fituation étoit agréable & commode; peu-à peu on y fit des établissemens; le Hameau devint un Bourg, & le Bourg une Ville. Elle est à cinq lieues N. O. de Parme, huit S. E. de Plaisance. Bosa, Ville du Royaume de Sicile, dans la contrée

de Lugodori avec un Evêché suffragant de Sassari ; cette Ville, qui est fort ancienne, est défendue par un Port bien fortifié. Il y a de très-bonnes salines. Sa situation est sur le bord de la Mer, au Nord d'uner petite isle de même nom, à sept lieues S. E. d'Al-

ghieri, & onze N. d'Oristogni.

Bosa, petite Ville du Milanez, dans la Lumeline située au milieu d'un bois, est un endroit fort agréable, qui avoit ci-devant ses Marquis particuliers. C'est la patrie du Pape Pie V. Elle eft fur la riviere d'Orbe. à deux lieues E. d'Alexandrie.

Bosco, Bourg d'Alexandrie, célebre par la naif-

sance de Pie IV.

BOVA, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Calabre Ultérieure, avec un Evêché suffragant de Reggio, auprès de l'Apennin. Le peuple parle encore la langue Grecque.

BOUCHES DE BONIFACE, Détroit d'environ mille pas de large, qui sépare l'Isse de Corse de la Sardaigne, vers le Midi.

BOVINO, petite Ville au Royaume de Naples, dang Tome L

la Capitanate; avec un Evêché suffragant de Benevent; près de la rivière de Leuvaro, au pied du Mont Apennin. Elle a titre de Duché, & appartient à la Maison de Guevara, à douze lieues N. E. de Benevent.

Bourgeoisie. (à Rome) Tous les Voyageurs s'accordent à dire que cet état mitoyen entre la Noblesse & le Peuple, est ce qu'il y a de plus respectable à Rome; qu'il n'est aveuglé, ni par l'orgueil qu'affecte la premiere, ni par la paresse & la méchancheré du second. C'est dans cet ordre qu'on trouve plus de franchife, de décence, de mœurs, d'activiré, d'intelligence. Elle est composée de Gens d'affaires & de Finances, des Négocians les plus confidérables, des Banquiers, des Avocats les plus distingués, des Entrepreneurs ou Fermiers des Douanes, de quelques Prélats fortis de cet ordre, & qui y rentrent avec plaisir, quoique leur état les place au premier rang des Bénéficiers dans les grandes Eglises. C'est-là qu'on rrouve le goût des Tableaux, des Lettres & de la Mufique. non ce gout des Grands, qui n'est qu'une fantaisse qui a sa source dans la vanité, mais ce véritable goût. fondé sur l'éducation & sur des connoissances réelles; une aisance qui ne gêne point, & non le faste d'une opulence ruineule : leur fortune met fouvent les Grands à leurs pieds. C'est dans cette classe que les talens trouvent des ressources qui ne les font point rougir; c'est là que l'on respecte les Grands extérieurement, mais que l'on se rit en secret de cette hauteur insultante. d'où les Monfignori se font une obligation de ne jamais descendre. Le Peuple de Rome, comme nous l'avons dit ailleurs, est le plus mal composé de toute l'Italie , parce qu'il est tout formé d'Etrangers. Les uns y vont pour s'y livrer à la fainéantise, entrete-nue par la mendicité, dont ils se font un métier sur ; les autres pour prendre un autre métier, peut-être pire , la domesticité ; quelques-uns pour faire un petit commerce. Des que la fortune & un peu de prorection, permettent à ces gens de faire leurs enfans Prêeres, & il ne faut, pour ainsi dire, que le désirer, on eur fait prendre l'étas Eccléfiastique, & là finit la

pôthérité de tous ces fainéans; en forte qu'à chaque génération, le Peuple finit & ne se renouvelle pas toujours. Romie est un goustre où s'engloutissen les générations; & viil est des enfans qui céchappent à cea causes de dépopulation, ils trouvent dans la castration; un écueil plus simesté encore. Le dernier Pape la défenduer il et then à désirrer que les Successeurs maintiennent certe Loi, mais commer, chez la piupart de Peuples, l'intérêt des plassirs l'emporte sur les instituctions les plus fages, il teroit à désirrer que dans la Musique & sur les Théatres d'où les castrats éront bannie, on tolérât les semmes, que la décence n'y vouloir point soussiri, et qu'elle remplaçoit par le crine.

BOURGET, Ville sur le Lac du même nom, dans la Savoie propre. C'est sur ce Lac qu'est l'Abbaye de Haute - Combe, au pied du Mont du Chat; c'est dans cette Abbaye que sont les Mausolées des anciens

Comtes de Savoie.

BOUSSOLIN, petit Village de Savoie, entre Suse & Turin, près de la montagne de Faussemagne, d'où l'on tire ce beau marbre appellé Verd de Suse.

BOZA, Ville Episcopale de l'Isle de Sardaigne

l'Evêché est suffragant de Sassari.

BOZOLO, (la Principauré de ) fituée dans le Mantouan, près de la riviter d'Oglio, appartenoit ci-devant au Duc de Guaftalla; après la mort de ce Dur, elle est retournée à l'Empire, comme Fief, dépendant du Duché de Mantoue. La Ville de Bozolo, qui n'est qu'à fix lieues O. de Mantoue; fut fortifiée en 1734. FOURT SARIONETTÀ.

BRACCIANO, Duché dans le patrimoine de Saint-

Pierre, ainsi que Pagliano.

BRANCALEONE, petite Ville au Royaume de Naples dans la Calabre Ultérieure, près du Cap de Spartivento, BRANDO, Ville de Corle, l'un des trois Fies qui font au Sud de Capo Corfo: les autres font CANARO

& NONZA.

BRAUNI, Bourg du Bergemasque, l'un des plus considérables.

BRENDOLA; petite Ville dans le Vicentin. On y

Lambert Section

voit beaucoup de Belles maisons de plaisance, attender le bon air qu'on y respire; cette Ville étant située sur une montagne. Elle est très-peuplée.

BRENO, petite Ville du Bressan, située sur la ri-

viere de l'Oglio. Voyez BRESSAN.

BRENTA, Riviere de l'Etat de Venise : en suivant les Lagunes, on entre dans la Brenta pour aller à Padoue : la navigation en est agréable , par la beauté des bords de son canal ; quatre écluses en soutiennent les eaux à une hauteur toujours égale ; les yeux se promenent fur une plaine immense, variée par une înfinité de Villages & des maisons de plaisance de nobles Vénitiens, ornées de terrasses, de bosquets, de statues. La Brenta est couverte de gondoles. & de barques qui montent & descendent sans cesse. Le payfage est charmant & le terrein d'une fertilité surprenante: la nature y est dans toute sa beauté. Du moment qu'on entre dans la Brenta, on croit être dit un voyageur, dans les fauxbourgs délicieux d'Antioche & de Daphné. Tous ceux qui ont écrit sur l'Italie font la plus riante peinture de ce pays.

BRESELLO, petite Ville dans le Modénois sur le pô, à onze lieues N. O. de Modene, & quatre

lieues N. E., de Parme.

Bressan, pays entre le lac d'Ifeo, & celui de Guarda, apparenoit autrefois au Duché de Milan. Ses principaux lieux font Ifeo, qui donne fon nom au lac; Orci-Navoi; fur Poglio; Salo, fur le lac de Guarda; Odolo, au pied des Alpes, fur Poglio; Breno, fur la même riviere; jdro; Guarpo; Lonato, fur la Chiefe; Manthéio, fur la Mela; Defençano; Guadi; Montechiaro; Palarquolo; Pond-Oglio; Rediano; Sabio; Urego; Chiari; Jodella.

Le Brelfan eft formé de deux cents foixante-douze

Le Brelfan eft formé de deux cents foixante-douze

Le Brettan est forme de deux cents solxante-douze Paroiffes & contient environ cinq cents mille habitans. BRESS , BRESCIA, Capitale du Breffan, dans l'Eute de Venife, fituée au milieu d'une campagne riante & fertile, à dix-huit lieues de Milan, à trente-huit

& fertile, à dix-huit heues de Milan, à trente-huit de Venise, peuplée d'environ quarante mille ames, a anviron une lieue de tour, est bien bâtie; ses rues. Cont larges; mais mal pavées. Sa situation au pied des Alpes, sur le Garzo: l'industrie de ses habitans, la rendent riche & commercante; fondée par les Gau-Jois, ou plutôt rebâtie par Brennus, elle se faisoit gloire de remonter jusqu'à Hercule. Elle resta attachée aux Romains, dont elle fut une colonie jusqu'à la dévastation des Barbares. Les Rois Lombards la réparerent; Charlemagne la sonquit; elle fut agitée par les dissentions des Guelfes & des Gibelins, fut saccagée par Henri VI. Le Tyran Ezzelino y commit mille cruautés : en 1224, le Duc de l'Escale s'en empara ; elle tomba aux Visconti; elle passa au pouvoir des François, qui la prirent d'affaut fur les Vénitiens & la désolerent; elle passa aux Espagnols & ensuite

aux Vénitiens.

Bresse a de beaux édifices : le Palazzo Publico . dont l'architecture est assez belle, est décoré de beaucoup de peintures à fresque. Il fut commencé en 1492, sur les ruines d'un Temple de Vulcain, & la plus grande partie est de Palladio. A côié de l'Evêche, qui est un édifice confidérable, est la Bibliothéque publique, que le Cardinal Quirini donna à la Ville. Les plus belles maisons sont la Casa Martiningo; la Casa Gambara: Casa Fenaroli, Barguani, Ugeri, le Palais Calini, Palazzo Fé; Casa Barbinosi; Palazzo Cigola, Suardi: on voit dans tous ces Palais ou Hôtels des tableaux des plus grands Peintres; on y en trouve du Baffan, du Tintoret, du Guerchin, de Palma, de Breughel, du Perugin, du Titien, de Rubens, de Salvator Rosa, d'André Sacchi, du Vasari, de Solimene, du Guide, de Pompeo Batoni, Peintre de Rome, vivant & fort estimé ; de Gandino , Santagostini.

Les Eglises ne sont pas moins riches en belles peintures. Le Cardinal Quirini, Evêque de Bresse, a bâti presqu'en entier, la Cathédrale, il Duomo, décorée d'un ordre Corinthien trop riche, de beaucoup de statues & de bas reliefs. On y conserve l'étendart ou . oriflamme de Constantin, labaro imperiale, d'un bleu céleste de matiere inconnue, avec une croix d'or au milieu. Les Italiens l'appellent Croce del Campo, parce

qu'ils croient que c'est la même Croix qui apparut à Constantin avec ces paroles in hoc signo vinces, lorsque cet Empereur combattoit contre Maxence. Conftantin y fit mettre le nom du Christ après sa victoire gagnée. On voit à la Charité, ou aux Converties un modele très bien imité de la Santa Cata de Lorette. A Santa Giulia élevée sur les fondations de l'Eglise que Didier , Roi des Lombards , avoit fait bâtir . est une belle Transfiguration , de Proccacino , & plusieurs autres tableaux. On y conserve les reliques de sa sœur, de sa fille & de plusieurs Princelles qui finirent leurs jours dans ce Couvent. On admire à Santa Affra, l'un des chef-d'œuvres de Paul Veronese; c'est le martyre de la Sainte; la femme adultere, du Titien, &c. à la Madona delle Grazie, le martyre de fainte Barbe, de Pietro Rosa, & un tableau de faint Antoine de Padoue, du Moretto : la Madona a rempli cette Eglise d'ex-voto. Dans celle des Miracles, on voit de très belles sculptutes & des tableaux de Moretto, de Gandino, Amigone, Marone, Alarizzi , Paglia , Saffi. Dans l'Eglife de S. S. Nazaro' ¿ Cello , on conserve précieusement un tableau du Titien, divisé en quatre espaces ou tableaux : l'Annonciation en forme un , la Résurrection un autre , faint Nazare & faint Celfe, & le quatrieme faint Sebastien. Le Prévôt de San Lorenzo voyoit avec chagrin son Eglise vieille, peu fréquentée & pauvre; il découvrit une Madonne miraculeuse, il l'appella la Madona della Providenza, & fon Eglife s'est trouvée rebâtie, les dévots son venus en affluence & la Chapelle de la Madonne produit une moisson étonnante d'ex-voto.

La Capas

Il y a dans Brefcia beaucoup de débris d'antiquité; mais aucuné de bien confervée: on fait gu'il y a eu plufieurs temples; mais à peine en trouve-t-on des vefliges. Il y a plufieurs inferiptions antiques; M. le Comte Mazzucheti a fait une collection de médaille très ample. Les révolutions que Brefcia a fouffertes, n'ont rien laiffé d'entier.

La Ville est gouvernée par un Podesta, noble Vé-

nitien; mais la principale administration est dans le Conseil de Ville, composé de près de six cents Ci-toyens: il faut avoir trente ans accomplis pour y entrer, avoir certains sonds de terre, & êrre d'une famille qui air quelque anciennesé: il y a en outre d'autres petits Conseils. Certe Ville jouit de très-beaux privileges que la République de Venile n'a point altérés.

Le peuple y est enclin à la jalousie & à la vengeance; d'ailleurs il est industrieux, aime le travail & s'occupe du commerce & des manufactures; les femmes y sont laborieuses & bonnes ménageres, mais libres dans leurs propos & fort gaies. Un des privileges qui est le plus propre à conserver la tranquillité dans le pays, & à le mettre à l'abri de l'orgueil injuste & incommode des Grands, c'est la défense faite à tout étranger, même aux Nobles Vénitiens, d'acquerir des biens fonds dans le pays. Le Bressan s'étend l'espace de cent milles du Midi au Nord, & près de cinquante d'Orient en Occident : Breffe en eft la feule Ville . le reste est rempli de Bourgs & de maisons éparses dans la campagne. Les habitans des vallées voifines de la Valteline & des Grisons, sont robustes & tiennent beaucoup des Suisses. En général, le pays est agréable, riche en toute espece de productions de la terre. & le climat est très-sain. Le grand commerce de ce pays est en soie: il y a un très-grand nombre de machines occupées à la filer; ces machines, ainfi que les marteaux pour le travail du fer & du cuivre, les meules des couteliers, les moulins à scier les planches, des pilons pour écoffer le ris, les machines à forer les canons de fufil , vont par le moyen de l'eau, Le grand commerce d'armes qui se fait en Bresse, a donné lieu au proverbe, tuta Brefcia non armarebbe un Coione. Toute la Breffe ne suffiroit pas pour donner du courage à un poltron. On fait en Bresse une huile qu'on tire du pepin du raifin & qui fait un grand objet de commerce. On y fait une espece de vin très-agréable & de couleur d'or, en conservant le raisin jusqu'au mois de Février; on le presse pendant le froid, & après l'avoir, exposé quatre cinq jours au

7 4

grand froid, on le garde trois on quatre ans. La grande érrilité du pays vient de la riviere d'Oglio dont os fait diffibuer les eaux; on les achtet à ceux qui peuvent les vendre. Le lac d'Ifeo, le lac de Guarda, les rivieres d'Addà de d'Oglio fourniffent beaucoup de poiffon, & la pêche est encore un grand objet de commerce.

BRIANÇONNET, (le Fort de ) Bourg très-fortifié dans la Tarentaife. Il défend le passage des montagnes.

Brindes, Briddig, ancienne Ville au Royaume de Naples; dans la Province d'Orrante, avec un Archevêché & une Forteresse. Son port étoit très-considérable du temps des Romains; cétoit dans ce port que leur armée navale se retrioit. La voie Appienne sinifoit à Brindes. Appius Claudius, qui sit construire ce magnifique chemin, qui subsisse eaujourd'hui, ne l'avoit conduit que jusqu'à Capoue; mais Auguste l'a consinué jusqu'à Brindes, qui est sur la mer. Il y a trois Châteaux pour la défense de la Ville & du Port qui est entiérement houché.

BRONDOLO, Village où font les Ecluses par lefquelles on entre dans les Lagunes. C'est-là que les Commis de la Douane de Venise sont leur premiere viste. Ce Village forme une des Isles du Dogado ou

Duché de Venile.

BRONI ou BROUNO, Village au Duché de Milan; dans le Pavedan, remarquable par fes boues, fes mauvais chemins & par l'avantage que les Impériaux remporterent fur quelques troupes Françoises en 1703, On trouve en fortant de ce fale & gros village, une montagne de boue, redoutable aux possillage, une meste aux chevaux.

BRUGNETO, petite Ville épiscopale sur la côte orientale de Gênes, mais dans les Terres au pied de

l'Apennin , à quinze lieues S. E. de Gênes.

BRUNETTE, (la) Citadelle très-forre, environnée de huit battions, garde le Pas de Suze. Elle est située four une petite élévation, & creusée en grande partie dans le roc; ses mines, ses capemates, les magasina & la plupart des logemens, qui sont en très-grand



an 105.

Company of the Parks

bombre, font dans les rochers. Le Roi de Sardaigne y tient une granifon très-confidérable. La Ville de Suze est commandée par un roc sur lequel est un peit Fort qui communique à la Brunette par une galerie taillée aussi dans le roc en grande partie; la Brunette est dominée par deux montagnes très-élevées, à la porrée du mousquer, mais préquinaccessibles.

a la portee du moulquer, mas preiqu inaccemines.
Bua, sile du Gosse de Venise, sur la côte de
Dalmatie, proche la Ville de Tran; on l'appelle aussi
l'sile des Perdrix, parce qu'on y en trouve beaucoup.

BUCENTAURE . ( le ) grand & magnifique Vaiffeau fur lequel la Seigneurie de Venife s'embarque tous les ans, le jour de l'Ascension, pour la cérémonie des Epousailles de la Mer. L'éty mologie du mot Bucentaure n'est pas connue, suivant Alex-Maria Vianoli: quelques personnes ont prétendu que le premier de ces vaisseaux avoit un centaure à la proue, & que tous ceux qu'on a fairs depuis, ont gardé ce nom ; ils ajoutent que la particule bu, fignifioit alors grand, en patois de Venise. Voyez MURANO. Ce bâtiment qu'on conferve foigneusement dans l'Arsenal, sut construit en 1728, & orné des plus belles sculptures, par Antoine Corradini qui a fait presque en entier tout l'ouvrage de la proue; il est doré jusqu'à fleur d'eau; il a quatre rangs de sieges où se placent les Sénareurs; à la poupe est le trône du Doge, qui a à ses côrés le Nonce du Pape & l'Archevêque de Venise, tous deux en camail; à droite & à gauche sont placés les Ambassadeurs, les Conseillers de la Seigneurie, & les Procurateurs de S. Marc. Le bâtiment a environ cent pieds de longueur sur trente de largeur. Il a peu de quille & est presque plat; ausst lorsque le temps est trop gros, renvoie-t-on à un des jours suivans, la Fête des Épousailles : on fait un grand cas de l'ouvrage de Sculpture du dedans & du dehors de ce batiment. Au-dedans on voit le lion de S. Marc, & deux statues de la Justice & de la Paix , qui s'embrassent & forment un groupe entouré de Génies. Autour de ce bâtiment regne une galerie découverte fur laquelle

L 191

font quelques Officiers subalternes, & les Chefs des Métiers de l'Arsenal, Derriere le trône du Doge, est l'Amiral en robe rouge avec la simarre violette, le bonnet de velours rouge & la grande perruque; il tient le gouvernail. Le tillac est couvert, depuis la poupe julqu'à la proue, de velours cramoili chamarré de franges d'or. L'intérieur qui compose la salle où se tient la Seigneurie, est distribué en stalles semblables à celles des Chœurs de Chapitre. Le parquet est d'ébene & de nover, incrusté de nacre de perle. Les Rameurs sont à fond de cale, vêtus uniformément, & leurs rames font dorées. Ce bâtiment, plus beau qu'aucun de ceux dont parle l'Histoire & même la Fable, est suivi de trois galeres, des gondoles dorées des Ambassadeurs, d'un nombre infini de péotes & de petits bâtimens. On arbore les pavillons vis-à-vis la place de S. Marc, au bruit de plusieurs décharges d'artillerie, auxquelles répondent les canons de l'Arténal & ceux des vaisseaux de Malamoco. Toute la Noblesse Vénitienne accompagne le Doge, qui est reçu dans le Bucentaure au son des cloches, des timbales, des trompettes & des chœurs de Musique, placés sur différentes barques de suire, où les Prêtres & le Clergé, en furplis, l'attendent. Le bruit des acclamations du Peuple rend cette cérémonie auguste. Le Doge avance en Mer avec toute sa suite, y jette la bague, en prononçant ces paroles : Desponsarus te, mare, in fignum perpetui dominii: Mer, nous t'époufons en signe d'une véritable & perpétuelle domination. Après la bénédiction du Nonce, certe cérémonie terminée, on aborde à Saint Nicolas du Lido . où l'on célebre la Messe. On reconduit le Doge ensuite avec la même pompe dans son Palais, où il donne aux Ambassadeuis & à la Seigneurie un magnifique repas. Avant que le Doge s'embarque, on exige un contrat des quarre Amiraux, qui cautionnent son retour. Cette cérémonie fut instituée dans le temps que le Pape Paul-Alexandre III, persécuté par Fréderic II, se réfugia incognità à Venile: en reconnoissance des hons traitemens qu'il reçut de la Répu-

blique, & de la guerre qu'elle soutint pour lui contre Fréderic, dont le fils Othon fut fait prisonnier, il lui fit quantité de présens, & , entr'autres , donna au Doge qui avoit commandé en personne, l'anneau qu'il portoit, en lui difant que la Mer fur laquelle les Vénitiens étoient si puissans, devoit leur être soumite, comme la femme doit l'être à son mari. Depuis ce temps, on a toujours célébre cette cérémonie.

BUGEY. Par le Traité de Lyon, en 1601, une partie du Bugey demeura au Duc de Savoie. Cette partie est à l'Orient du Rhône. Elle a huit lieues de long & deux de large depuis le mont Ducha jusqu'au Rhône; elle comprend les Mandemens de Saint-Genis, Entremonts, Yenne & Loisley. Le fauxbourg du Pont de Beauvoisin, Bourg en Dauphiné fur la riviere de Guer, fait la séparation des deux Etats.

BULLICANI, Bains chauds, ou petit lac d'eau sulfureuse aux environs de Viterbe, dont l'eau paroit continuellement bouillir. Ce lac, environné de murailles, a la forme d'une espece de bassin quarré; il en sort une fumée considérable qui a une forte odeur de foufre. Si l'on y jette un chien, il est presqu'aussi-tôt réduit en bouillie, & un œuf ne peut ni s'y durcirmi s'v cuire.

BUONCONVENTO, Village à quinze milles de Sienne. Il est situé au pied d'une montagne, sur le bord d'un gros ruisseau.

BUONDENO, perite Ville du Ferrarois, dans l'Etat de l'Eglise, à l'Ouest de Ferrare.

BURONZO, Bourg affez considérable du Piémont, dans la Seigneurie de Verceil.

Bussetto, Ville médiocre, & Capitale du petit Etat de Buffeito, fitué entre Parme & Plaisance. L'Einpereur Charles Onint & le Pape Paul III, eurent en personne une confère ce à Bussetto , en 1543. C'eft une Principauté qui est connue aussi sous le nom de l'Etat Palavicin. Les anciens Ducs de Parme l'ont acquife de la Maison Palavicini. Borgo San Domnino est une Ville avec Evêché de cette Principauté. BUTRINTO, petite Ville dans la contrée dite Chimera,

fur le glofe de Burrinto, vis-à-vis de Corfou; dans le Levant, appartenoit aux Vénitiens. Son Port est peu fréquenté, & en très-mauvais état.

## C

CADORA OU PIEVA DI CADORA, petite Ville dans l'Etat de Venife, & Capitale du Cadorin, fitude fur la Pieve, dont elle prend le nom; c'ett la patrie du célèbre Titien. Le Cadorin est une petite Province, pornée au levant par le Frioul proprement út, au midi & au couchant par le Bellunois, & au nord par l'Evêché de Brizen. Ce pays est fort montagneux; il est exempt de tous impôts, à caufe de la fidelité que fes habitans témoigneren pour la République contre Maximilien I, Empereur & Louis XII, Roi de France. CAGII, petite Ville au Duché d'Urbin, dans l'Etat

de l'Eglise. Vover Urbin.

CAGLIARI, Ville Capitale de l'Isse & au Royaume de Sardaigne. L'Archevêque de Cagliari se prétend Primat de Sardaigne & de Corfe. L'Université jouit d'une très-bonne réputation. La Ville est défendue par un Château très-bien fortifié; elle a un Port commode & avantageux : on la divise en haute & basse. La haute est remarquable par une belle Eglise toute revêrue de marbre ; elle renferme une infinité de Reliques de Martyrs, qui sont exposées dans trois Chapelles souterraines. La basse Ville, qui est sur le bord de la mer, n'est pas aussi agréable ; elle est mal propre & mal faine : auffi cette partie est-elle presque déserte. On compte dans Cagliari quatre Paroiffes & vingtdeux Monasteres. Les édifices y sont très-beaux, surtout le Palais du Vice-Roi & celui de la Justice. Cette Ville est sur une colline du côté de la Mer, dans la partie méridionale de l'Isle.

CAJEZZO, Ville au Royaume de Naples; elle est à peu de distance du Volturno, qui fait une presqu'ils

ou un coude dans cet endroit.





CAIRO, Montagne dans la Principauté de Bénévent, voiline du Mont Cassin, mais si élevée, que quand on est au-dessus, on peu voir les deux mers: avantage dont on jouit aux environs de Camaldoli.

CAIRO, Bourg du bas Montferrat. Voyez MONT-

FERRAT.

CALABRE, (la) Province considérable du Royaume de Naples, dans la partie la plus méridionale, vis-àvis la Sicile, dont elle n'est séparée que par un petit Détroit , qu'on appelle le Détroit de Bonifacio. On la divise en deux parties, savoir, la Calabre ultérieure & la Calabre citérieure. San-Severino est la Capitale de la premiere, & la Ville Confenza est la Capitale de la seconde. Cette Province, qui est d'une grande étendue, est très-fertile; elle produit beaucoup de miel; d'olives & de foie, dont les habitans font un gros commerce. On y recueille une grande quantité de manne, qu'on dit être d'une qualité supérieure : c'est une espece de miel naturel qui découle des feuilles du frêne. Le liege y est aussi fort commun , & les Calabrois emploient souvent son écorce pour se faire de petites barques avec lesquelles ils vont à la pêche. La Basilicate dépend de la Calabre; mais elle produit très-peu de chose, & est mal peuplés. Cerenza ou Accrenza en est la Capitale; elle a un Archeveché. dont les suffragans sont Venosa, patrie d'Horace, Anglona, Potenza, Gravina, Tricatico, Monte Pelofo, Melfi, Rapolla. Les autres Villes de la Bassilicate sont Lavallo, Satriano, Marsico-Vetere & Maro.

La Calabre citérieure entre la Méditerranée & le Golfe de Traente, produit du bétail, de la foie, de l'acier, de l'huile, de la manne. Les fuffragans de l'Archevèché de Cofenza font, Martorano, San-Marco, Melito, Caffano, Roffano eft une Ville Archiépif-copale, près de la mer; l'Archevêque n'a point de fuffragans. Poyer ROSSANO. Ses autres Villes font, Bifignano, Amantea fur la Méditerranée, Ceremza,

Cariati, Umbriatico, Ustrongoli.

La Calabre ultérieure est une presqu'isse de la Médiserranée; elle produit du bled, de la manne, du miel,

L. 1

de très-bons, fruits & des chevaux très-vigourent à la Capitale eft Cantazaro. Les suffragans de l'Archeveché de Santa-Severna sont, Beleafro, Isola, Storagoli, Umbrisitio, Cetença & Cariati, dont les quatre derniers sont dans la Calabre citérieux. Regio eft à l'extrémité méridionale sur le Fare de Messine; ses suffragans sont, Cantazaro, Croone, Trapse i Oppido, Nicottra, No-Cufilo, Geraci, Squilate, Bova. Il y a dans cette Province Nicafro, Taverna, Monte Leone & Militto sur la mer: ce font des Villes Episcopales.

CALATA-BELLOTA.
CALATA-FIMI.
CALATA-GIRONE.

CALATA NICETA.

Ces cinq Villes sont dans l'Isle de Sicile, les deux premieres dans la Vallée de Mazare, & les trois aures dans la Vallée de Noto; elles ont été presque détruites par le tremblement de terre qui arriva en 1693:

CALATRISI Voyez MAZARA.

CALCINATO, petite Place dans le Bressan, remarquable par la victoire qu'y remporta le Duc de Vendome fur les Impériaux, le 19 Avril 1706; elle est proche de la Chiese, à quinze lieues O. du lac de Garde.

CALEPINO, Bourg dans l'Etat de Venife & dans le Bergamasque, près du lac d'Isseo, est le lieu de la naillance d'Ambroise Calepin. Il mourut à Bergame;

où il fut enterré dans l'Eglise des Augustins.

CALVI, Ville dans la partie occidentale de l'Ifle de Coffe, e de fitude fur une montagne efcarpée fur le Goife du même nom. L'Evêque de Sagona y réfide; c'est une Ville très agréable & bien fortifiée; elle est trieze lieuse O. de la Baltie, feize N. d'Ajazzo,

long. 26, 35, let. 42, 30.

CALVI, Ville du Royaume de Naples, dans lat Tere de Labour, avec un Evêché suffragant de Capoue; elle étoit appellée dans l'Antiquite Cales, 86 l'on ditoit qu'elle avoit été bâtie par Calais, fils de Borée. Il et patié de cette Ville dans Horace, Cierton, Tut-Live, Virgile. Elle est à cinq ou six lisues

ele Capone; elle à soutenu un siege de la part des François & des Turcs, en 1555, & ils ne purent la

prendre.

CAMADULES, (Montagne des) entre la Grote du Paufitippe & le lac d'Agnano; c'eft la fulu haue des environs de Naples. L'Eglife, qu'on appelle S. Maria Scala (cali, qu'on appellei S. Salvadore à profpetto, à caufe de la vue admirable dont on y jouit, a changé de nom, au fujet d'un fonge qu'eut saint Romuald, Fondateur des Camaldules, il crut voir une échelle qui touchoit de la terre au ciel, que les Camaldules y montoient, & que la Vierge, qui étoit au plus haut, leur donnoit la main, & les récevoit.

Le bel Hermiage des Camaldules eft vers les fourtes de l'Arne, à huit lieues d'Arezzo & quinze à l'orient de Floreace; c'est là que faint Romuald inftiua fon Ordre, en 1009. Il y a dans les environs des Camaldules ou Camaldoir des montagnes si élevées, qu'on voit les deux mers qui bornent l'Italie, Ces Religieux se font divisé en differents branches, & s'établirent en différens Pays, 100jours sous le nom des montagnes où ils sureni institués. Ils suivent la regle de faint Benoît; ils son Hermires, & leurs Siauts portent que leurs Maisson doivent être éloignées de cinq lieues des grandes Villes.

CAMARANA, Bourg dans la Vallée de Noto, dans

la Sicile, Voyez Noto.

CAMBIATURE. Cambiatura, ou LE TRAPASSO, Calèche, ou Chaife que l'on prend en divers en-droits de l'Italie, moyennant une certaine somme; & que l'on change à chaque poste. Les postes sont ordinairement de huit à neuf milles; les trois milles font une lieue de France. De Pife à Florence, on compte quinze lieues, ou cinq postes; on a une chaise de Cambiature pour quarante paules.

CAMERINO, Camerinum. ou CAMARINUM, petite Ville autrefois dans l'Ombrie, aujourd'hui dans la Marche d'Ancône. Les habitans de cette Ville font appellés dans les Auseurs aucciens, Camerice; elle eft feude entre Maergata & Spolette: elle a un Evêché

fuffiagant du Saint Siege, & a eu autrefois tire de Duche. Voyez Tite-Live, au liv. III & liv. XXVIII ; qui dit que les Camerices fournirent à Scipion fix cents hommes pour aller avec lui en Afrique. Sa pofition eff fur une montagne proche de l'Apennin. Outre cette Ville, il y a encore Camerino, qu'on appelle aujourd'hui Camerata, dans la Campagne de Rome.

CAMISANO, petite Ville dans le Vicentin. Voyez

VICENTIN.

CAMPAGNA, petire Ville au Royaume de Naples, dans la Pincipauté Ultériuere, avec titre de Marquifat, & un Evêché fuffragant de Conza, asquel on a uni celui de Sariano ou Sarii, Ville entiérement ruinée. Le Marquifat de Campagna appartient au Prince de Monaco. Il et à lépt lieuse E. de Salerne, & fix S. O. de Conza, du côté de la mer, & produit d'excellens vins & de bonne huile.

CAMPAGNATICO. Bourg du Siennois. Voyez Siénne.
CAMPAGNE HEUREUSE; c'est ainsi qu'on appelle la
Terre de Labour, la Province la plus fertile du Royaume de Naples: on l'appelle aussi CAMPANIA.

CAMPAGNE DE ROME, (la) une des douze Provinces de l'Etat Ecclésiastique, presque dépeuplée. Ce défaut de population empêche que ce beau Pays ne foit cultivé; les terres y teroient très-fertiles en bled : mais-les eaux croupissantes des marais Pontins rendent le terrein si humide, & le peu de terres qu'on y laboure font si graffes & si mobiles, que les bœufs y enfoncent jusqu'au jarret. Il seroit cependant ailé de faire écouler les eaux au moyen des fossés; mais l'habitant se contente de cultiver pour sa subsistance. Outre le défaut de population , la gêne qu'éprouve le commerce, jette le cultivateur dans le découragement : on le force de porter ses grains à Rome , & de les vendre au prix auquel les Ministres en place le fixent. Les propriétaires s'en vengent, en restant dans l'inaction.

La Campagne de Rome contient la plus grande partie de l'ancien Latium; elle est bornée N. par la Teyeronne, S. par la Méditerranée, N. E. par l'Abruzze

.....

Pabruzie Ültérietire; E. par la Tersé de labouri Rome en est la Capitale. Ses principales Villes (ont Tivol), Frescati, la Principauté de Palestine, Albáno; Ostie, le premier Evéché de l'Eglise Romaine, affecté au Doyen des Cardinaux; Veletri, Angani, Castel-Gandolpho, Subiaco, Alatri, Veroli, Ferrentino, Sagni, Fronfinone; Leffa, Arda & les Marais Pontins, & sur ces marais qui sont à vingt-cinq milles de long, Neunon, Sofa, San Pietro, Gilternà, Cafer-Nove, Lubadia; Terractina, San Donano, Affista, monte Circilie; est edux dernieres sont sur la marais qui font la mer.

CAMPANIE, CAMPANIA, Province au Royaume de Naples, connue aujourd'hui fous le nom de Terré de Labour propre. Voyer la TERRE DE LABOUR.
CAMPIGLIA, petite Ville du Pilan. Voyer Pise.

CAMPIGNANO, petite Ville du Pérugin , près du lac de Trasimene. Voyez PEROUSSIN.

EAMFO DI FLORT, grande Place de marché à Rome. On y vend toute fortes de grains; & quartie d'autres marchandifes. Il s'y fait aufit des exécutions de crismiels. Le Campo Faccione ett auffi un marché qui fe tient deux fois la femaine: il est nommé ainfi, parce que c'est le marché des bêtes à cornes. Cétoit l'endroit oil et trouvoient les plus beaux Palais de l'ancienne Rome: on appelloit ce quartier Forum Romamm, au bas du Monte Palasino & du Monte Friminsle.

num, au bas du Monte Palatino & du Monte Viminale.

CAMPOLI, petite Ville au Royaume de Naples;
dans l'Abruzze Ultérieure, au N. E. d'Aquila. Sont

Evêché a été uni à celui d'Ortona.

CAMPO-MARONE, Village & premier poste du Milanois, en sortant du territoire de Gênes, à micôte dans l'Apennim, avant d'arriver à la Bochetta.

CAMPO MORTO, plaine confidérable, p. és de la Trebia, à quelques lieues au S. O. de Plaifance. On prétend que ce nom lui est resté depuis qu'Annibal y des une armée Romaine, dont la plus grande partie resta sur la place.

CAMPO-SANTO, Cimetiere confidérable dans la ville de Pife: il est nommé ainsi, parce que les paysans Tome 1. apporterent dans cet endroit des terres de la Pales tine, l'an 1228. C'est une espece de cloirre, long de cent quatre-vingt-dix pas, & large de soixante six. It y a quantité de tombeaux Voyez PISE.

CAMPO SANTO, Village dans le Duché de Modene; fur la rive gauche du Senaro, célebre par la bataille qui s'y donna le 8 Février 1743, entre les Espagnols

& les Autrichiens.

CAMPO-VACCINO, grand emplacement, ainfi appelie, parce que c'est la que se tient le marché aux Vaches, & qui fut autrefois l'endroit le plus fréquenté de Rome, & sur lequel la magnificence romaine sembloit avoir prodigué ses plus beaux monumens. C'étoit le Forum où les Romains tenoient leurs assemblées & recevoient les impressions de leurs Orateurs, C'étoit l'endroit le plus décoré de Rome ; il s'étendoit dans le vallon , qui est entre le Palatin & le Capitole, de l'arc de Septime Sévere, jusqu'à celui de Titus. Il étoit traversé dans toute sa longueur par la Via Sacra. Tarquin l'ancien entoura le Forum de beaux portiques, réfervés aux femmes & aux perfonnes les plus notables de la République pendant les assemblées du Peuple, qui étoit rangé dans la Place. C'étoit là qu'étoit la Tribune aux harangues, élevée fur un piédestal entouré d'un balcon, au milieu duquel étoit un siege pour l'Orateur; elle étoit ornée de proue de vaisseaux pris sur les ennemis ; le Forum étoit entouré de belles flatues; on y voyois celles de Sylla, d'Auguste & de Pompée; c'étoit là qu'étoit le bâtiment élevé par le Roi Hostilius, où le Sénat & les Confuls s'affembloient, rebâti par Auguste ; on y vovoit le Comitium, édifice, où le peuple convoque par Comices, & les Chevaliers tenoient leurs affemblées; l'endroit où l'on conduisoit les Ambaffadeurs avant leur entrée & après leur fortie du Sénat, & où ils attendoient ses décisions. Un autre bariment, où les Tribuns du Peuple prononçoient leurs jugemens. Là étoit le Temple de la Concorde. bâti par Camille, le Dictateur, où le Sénat s'affembloit dans les affaires importantes, décoré en dehors

Re en dedans des plus belles statues. Dans le Forum & dans les environs, occupés par le vaste Campo Vactivo, qui est aujourc'hui le marché aux vaches, écoient le Palais des Cérars, des Scipions, de Pompée; le Temple de Vesta, celui de la Victoire; l'arc de Septime Sévere, le Temple de Saturne, celui de Janus, & C. Saturne, celui de Janus, èc. Saturne, celui de l'acception de l'ac

CANALE GRANDE. Ce Canal, qui a la forme d'une S, partage Venife en deux parties, réunies par le beau l'ont de Rialto. Ce Canal est bordé des deux côtés, des plus beaux édifices de Venife, de l'architecture la plus noble & la plus fimple : la pluspart du célebre Palladio. On y retrouve les belles proportions du fiyle grec. Ces édifices, definés à de timples particuliers, n'ont ni la majesté, ni la pompe des Palais de Rome; mais ils ont une éégance, une régularité & un goût qui séduisent & qui enchante le socétaeux.

CANARA, BRANDO & NONZA, sont trois Fiefs dans la Jurisdiction de Capo-Corso, dans la partie feptentrionale de l'Isse de Corse. Ces Fiefs sont au S. de Capo-Corso.

GANAVESE. (11) Le Canavois, pays du Piémont; entre la ville d'Uvée & le fleuve du Pô, bornée par le Duché d'Aofte & le Verceillois. La riviere qui le traverle, chaîte, dit-on, des pailletres d'or. La ville d'Uvée en est la Capitale. Ce pays étoit autrefois dans le Monterrar; mais depuis 1631, que le Duc de Mantoue le céda au Duc de Savoie, par le Traité de Quierasque, il fait partie du Prémont. Il est renommp pour les excellens fromages. Le Canavese est une parie du Marquitat d'Urée.

CANETO, petite Ville dans le Duché de Mantoue, fur la rivière d'Oglio, a beaucoup fouffert des fieges qu'elle a efluyés en 1701 & en 1705. Elle est à huit lieues O. de Mantoue, & sept lieues E. de Crémone.

CANGIANO, petite Ville au Royaume de Naples; dans la Principauté citérieure, dans les Terres. Voyes NAPLES, Terre de Labour. CANNICATINI ; Bourg dans la vallée de Mazara ;

dans la Sicile. Voyez MAZARA.

CANOBIO, Bourg du Val d'Offola, ou partie occidentale de l'ancien Comté d'Angherra, dans le Milanois Savoyard, est remarquable par le grand commerce de cuirs qu'on y fait.

CANOSA, fur l'Ofante, Ville & Comté dans le Royaume de Naples, & la Terre de Bari, avec Evêché uni à l'Archevêché de Bari, située sur une colline, au bas de laquelle coule l'Ofante à cinq milles des restes de Cannes. Les Auteurs anciens parlent de cette Ville.

CANOSA ou CANOSSA, petite Ville & Comté dans le Modénois, proche le Duché de Reggio, fur la Lenza, à sept lieues au midi de Parme. C'étoit autrefois une Forteresse de la Comtesse Mathilde

CANOSA, Ville de la Terre de Bari, au Royaume de Naples, autrefois Canufium, que quelques Savans ont pris mal à propos pour Cannes, que Strabon, Pline, Tite Live diftinguent, & que Procope place à vingt-cinq stades de Canufium. Cette Ville est célebre par la grande & fincere soumission que sit l'Empereur Henri IV ayant été excommunié par Grégoire VII. Il vint, en 1077, demander fon pardon, nuds pieds, au milieu de l'hiver, devant la porte du Palais du Saint Pere, & ce ne fut qu'après avoir donné des marques de son repentir, pendant trois jours confécutifs, que l'excommunication fut levée. Cette démarche de Henri ôta aux superstitieux Allemands tout prétexte de murmure & de révolte.

CANTAZARO, petite Ville au Royaume de Naples: située près du Golfe de Squillace, à une lieue de la Mer, & à sept S. E. de Nicastro, dans la Calabre pltérieure, avec un Evêché. Cantazaro est la résidence du Gouverneur de la Province, & la patrie du favant François Albertini, Jésuite. C'est la Capitale de la Calabre ultérieure.

CAORLÉ, Isle, Ville & Evêché du Dogado, dans l'Etat de Venise. Caorlé & Grado ont autrefois été dépendantes du Frioul : elles font aujourd'hui dans le Dogado ou Duché. Voyez DOGADO.

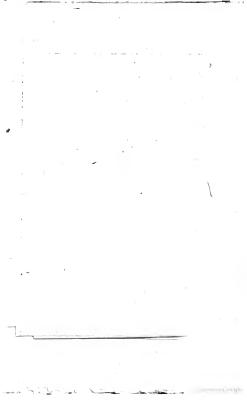



CAPACCIO-NUOVO, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Principauté citérieure, à huit lieues de Salerne. Cette Ville a titre de Comté, & appartient à la Maison Doria. Elle est près de la Mer, ainsi que Castello à Mare, ce qui rend l'une & l'autre fort sujettes aux inondations.

CAPITANATE, une des trois Provinces, qui avec la Terre de Bari & la Terre d'Otrante, forment cette partie du Royaume de Naples, appellée la Pouille, La Capitanate est aussi appellée la Province de Lucera. Elle nourrit beaucoup de bérail, quoique le pays soit sec & sablonneux. On fabrique beaucoup de draps à Lucera. Ses principales Villes sont Manfredonia, sur le Golfe de ce nom, avec un Archevê. ché, dont les suffragans sont Vieste & Troia; Lesina, fur un Lac ; Mont-Saint-Ange ; Arpi-Termoli , fur la Mer; Dragonara, Vulturata, Sansevino, Bovino, la Principauté d'Afcoli-Salpe. Les Isles Tremiti font près de cette Province. On prétend que cette Province a pris son nom d'un Capitaine célebre que l'Empereur Basile y envoya. Elle a, au levant & au septentrion. la Mer Adriatique; au couchant, le Comté de Molise; & au midi, la Terre de Bari, la Basilicate & la Principauté ultérieure ; les Anciens appelloient

cette Province Apulia Daunia.

CAPITOLE, (le) il Capidoglio, Forteresse redoutable à l'Univers, d'où les Romains régloient le sort des Nations n'est plus qu'un lieu de paix. C'est encore le chef-lieu de Rome; son nom lui fut donné d'une tête de cheval qui y fut trouvée en fouillant à une très grande profondeur. La colline du Capitole est la plus petite des sept. On l'appelloit le Mont Tarpeien ; les Temples & les édifices dont il étoit orné sont détruits; mais on a bâti sur leurs ruines trois beaux édifices séparés l'un de l'autre, & qui forment une grande cour quarrée ou place. L'édifice du fond est l'Hôtel-de-Ville de Rome; c'est le Palais du Sénateur, élevé fur des voûtes antiques, qui sont les seuls restes de l'ancien Capitole, ce sont des murailles fortes & épailles qui furent baties dans le

temps même des Rois de Rome; on les appelloit substruffiener Capitolii. La colline du Capitole a à peu près cent toifes du nord au midi, & de l'est à l'ouest, Par toutes les places des édifices anciens du Capitole, il paroît que leur aspect étoit tourné du côté du Forum Romanum, au midi du côté de Campo Vaccino. au lieu qu'elle est au nord. La colline avoit deux fommets, sur l'un étoit le Temple de Jupiter Capitolin, fur l'autre une espece de citadelle; au milieu étois un terrein un peu plus bas, appellé Intermontium : c'est aujourd'hui encore la place du Capitole. On y monte par un large escalier à rampe si douce, que les carroffes y marchent fans peine, & que le Pape avec tout fon correge, y monte quand il va prendre possession de Rome & du Vatican. Cet efcalier est bo de de deux balustrades, au bas desquelles font deux Sphinx Egyptiens, de basalte ou marbre gris : ce font deux beaux Antiques : ils jettent de l'eau par la gueule dans deux cuvettes. Le chemin par où l'on monte au Capitole, est le même que celui par où les Triomphateurs y arrivoient ; il y aboutit du Campo Vaccino, entre le Couvent d'Ara Cali & les Substructions. Du côté de la Ville. la place du Capitole est fermée d'une balustrade de marbre, qui commence au haut de l'escalier, & qui est prolongée de droite & de gauche. Cette balustrade est fort décorée; on y voit sur des piédestaux. à distances égales, les beaux trophées de Marius, trouvés fous le Pontificat de Sixte V , les statues colossales de Castor & Pollux, en marbre grec; ils tiennent chacun un cheval par la bride; ces deux statues sont au haut de l'escalier; les deux fils de Constantin en marbre; deux colonnes, l'une milliaire, qui étoit la premiere de la voie Appienne; l'autre, de même hauteur, supporte une grande boule de cuivre doré, dans laquelle on présend qu'én toient les cendres de Trajan. Au milieu de la place. en face de l'escalier, est la statue équettre en bronze de Marc-Aurele Antonin, plus grand que le naturel; c'est le plus bel Antique de ce genre qui existe. Totila la faisoit conduire au port d'Ostie, lorsque Béditaire la reprit ; elle fut retrouvée en 1475 , dans un petit souterrain de la Place Saint-Jean de Latran e Paul III la fit transférer au Capitole. Les trois côtés de la place sont occupés par autant de bâtimens d'une très-belle architecture, exécutés sur les desseins de Michel-Ange, couronnés d'une balustrade ornée de statues. La cloche du Capitole, que l'on ne sonne qu'à la mort du Pape & dans quelques occasions extraordinaires, est dans une campanile au-dessus du bâtiment du milieu. Ce bâtiment est le Palais du Sénateur, dont la face est ornée de belles statues : on y monte par un escalier à deux rampes, sur le devant duquel est une fontaine ofnée de trois statues : celle du milieu est la statue de la Ville de Rome. dans une niche; les daux autres sont le Tibre & le Nil: la premiere est très-belle. Le Tribunal du Sénateur & des Magistrats est dans la grand'salle; on y distribue les Prix aux Eleves de l'Académie de Saint-Luc: on croit ce Palais bâti sur les débris de l'ancien Tabularium ou Archives de Rome. Cette falle eft décorée des statues de Paul III, Grégoire XIII, Charles d'Anjou, de quatre colonnes antiques & de belles fresques, A droite est le Palais des Conservateurs, parce que ces Magistrats municipaux y tiennent leurs assemblées. Il y a une galerie couverre qui regne dans toute la longueur du Palais; il a cent soixante toises, & fut commencé en 1,66. Cette galerie est soutenue d'un grand ordre de colonnes Doriques, portant un second ordre Corinihien plus léger, avec une riche corniche, couronnée d'une balustrade. Sous la porte d'entrée, est la statue de Jules-César : & vis-à-vis , celle d'Auguste . antiques : la derniere fut érigée après la bataille d'Actium. Dans la cour, sont des debris de statues colossales, entr'autres, deux pieds d'Apollon, statue amenée d'Asie, qui devoit avoir trente coudées de hauteur; une tête de Commode, dont la statue est estimée à quarante pieds; la tête de Domitien, d'une proportion plus colossale que tout le reste.

Quant aux autres statues de la plus grande beaute ? vovez ROME. La colonne rostrale, en l'honneur de Duilius, après la premiere victoire navale remporsée par les Romains, est un des plus beaux monumens de l'Antiquité. La grand'salle est décorée par de belles frefques, du Cavalier d'Arpino, représentant différens traits de l'Histoire Romaine; des statues de Léon X, de Sixte V, en bronze, & d'Urbin VIII, par le Cavalier Bernin , & le bufte de Chriftine , en maiore. La seconde piece est peinte à fresque par Lauretti Sicilien, & représente la suite de la même Histoire : elle est décorée de statues des Gonfanoniers de l'Eglife. C'est dans la troisieme piece qu'est la louve, frappée de la foudre le jour de l'assassinat de Celar; on voit dans la même salle la statue de Brutus le Consul, faire & placée au Capitole par ordre du fecond Brutus : les fresques de cette falle sont de Daniel de Volterre. La quatrieme salle est ornée de fragmens des fastes consulaires, mis en ordre par Verrus Flaccus, Grammairien, Précepteur des petits-fils d'Auguste, & de très beaux antiques. Dans la cinquieme deux, ojes antiques de bronze, fondues en mémoire de celles qui fauverent la Capisale de l'invasion des Gaulois; une belle tête d'Apollon Grec. la Sapho, Scipion l'Africain, &c. Dans la fixieme & feptieme, une très-grande quantité d'antiques précieux, & une Sainte-Famille, de Jules Romain. Cette belle collection est suivie de celle que Benoit XIV y a faite. Voyez Mus Eum, Elle occupe le baiment qui fait face à ceiui des Conservateurs. Ce ne tont pas les feules richesses dont ce favant Pontife ait fait présent au Capitole. Aux peintures qui y étoient deja, il a ajouté celles des Palais Sacheni & Pio Carpi. Il plaça ces tableaux dans deux falles qu'il fit construire du côté même du Palais des Contervareurs. Dans la premiere qui est au-dessus des Archives, en face de l'entrée, est le huste de Benoît XIV , par Verchafeldt. Les plus belles peintures de ces deux falles font Remus & Romulus, allaités par la louve, de Rubens, qui a peint le paysan qui les

LINE.

découvre ; un geai qui porte des cerifes aux deux enfans; Agar chassée de la maison d'Abraham . par Francisco Mola; l'enlévement des Sabines, de Pierre de Corronne; une ame bienheureuse, qui quitte la terre pour s'envoler au ciel, du Guide; un trait de lumiere part de la gloire, & couvre la partie supérieure de la figure, dont les couleurs naturelles sont écliplées; une Sainte-Famille, du Titien; le triomphe de Flore, du Poussin; Loth & ses filles dans la grotte; Bethsabée dans le bain, du Palma; David coupant la tête à Goliath, de Romanelli ; une Sainte-Carherine recevant l'anneau, du même; une Vierge adorant l'Enfant Jesus; le triomphe de Bacchus; la bataille d'Arbelle, tableau précieux; ces belles compositions de Pierre de Cortonne ; Saint-Sebastien , Saint-Jérôme ; la Fortune , du Guide ; une Sainte-Famille & Sainte-Catherine, du Garofoli; le repas chez Simon le Magicien, de Madame Subleyras; la Sibylle physique; Cléopatre aux genoux d'Octave; un faint Jérôme s'éveillant au son de la trompette, du Guerchin; sainte Hélene devant la croix, soutenue par un Ange; l'enlévement d'Europe, de Paul Véronese; sainte Elisabeth présentant S. Jean à la Sainte-Famille, de Mignard : la Vanité, suivant ce mot de Salomon, omnia vanitas, représentée par une femme nue couchée sur un lit, ayant à ses pieds un sceptre, une couronne, une corne d'abondance, d'où sortent des bijoux & des pieces d'or, du Tinien; Dalila qui persuade à Samson de se laisser couper les cheveux, du jeune Palma; la vente de Joseph par ses freres , de P. Testa; une Sainte Famille, du Giorgion; une boutique de Chauderonnier; un couronnement d'épines, vu à la lumiere, de Baffan; une Annonciation, du Carcelino; une Sainte-Famille, avec Saint-Jerôme & Sainte Catherine, de Calvart, maitre du Guide; la femme adultere , d'André del Sarto ; une Bohémienne difant la bonne-aventure à un foldat , de Michel-Ange ; le mauvais Riche à table, du Cavalier del Caire, Milanois ; Jesus couronné d'épines , du Tintoret ; un Ange présentant S. François à la Vierge, de l'un des Cairaches; un Saint-Jean, du Parmefan; le frappement du rocher, de Luc Jordans; la femme adultere, de Raphael , d'autres disent de Gaudentio , de Ferrare ; une Sainte qui est en contemplation, du Dominiquin; une Judith rendant grace à Dieu après fon triomphe. du Guide : Polixene facrifiée par Pirrhus fur le tombeau d'Achille , par Pierre de Cortonne ; deux batailles, du Bourguignon; un payfage, du Dominiquin : la Samaritaine d'Anibal Catrache; un foldat qui fe repose, de Salvator Rosa. Il y a un nombre infini d'autres tableaux.

Outre ces deux salles, il y en a une troisieme appellée Academia del Nudo; c'est une Ecole de Desfin fur le nud, où les Eleves étudient d'après le modele; il leur est permis d'ailer dans la galerie ou falle des tableaux, copier tout ce qui leur plaît; il leur est défendu seulement d'appliquer des papiers huilés fur les figures pour en prendre plus facilement le dessein. Un Garde est préposé pour ouvrir aux Eleves, & veiller à l'observation des réglemens. Benoît XIV a établi des fonds pour l'entretien de l'Académie, pour les prix qu'on y diffribue, & pour le professeur tiré de l'Académie de Saint-Luc. Le modele est toujours un des plus beaux hommes.

Le Capitole moderne est formé des trois bâtimens dont on vient de parler ; mais ils n'occupent pas tout le Mont Capitole : plusieurs maisons remplissent le reste du terrein , sur-tout derriere le Palais des Conservateurs, C'est par-là que les Gaulois escaladerent le Capitole: c'étoit la partie la plus élevée, Cet endroit est borné par le bord de la roche Turpienne. d'où l'on précipitois les criminels. Outre l'élevation de la colonne, il y avoit au bas un précipice qui a été comblé, & sur lequel on a bâti. Malgré ces bâtimens, cette roche est encore très haute & fort efcarpée; on descend par un petit escalier jusqu'au bord du Tibre. Derriere le Museum, est l'Eglise d'Ara Cali, ainsi appellée d'un autel élevé par Augufte. Cette Eglife & le Couvent des Cordeliers . Iont bâtis fur l'emplacement du Temple ancien de

Jupiter Capitolin; où les Triomphateurs venoient rendre grace aux Dieux de ce qu'ils avoient daixné se servir de leur bras pour agrandir la puissance Romaine & augmenter la gloire du nom Romain : ils prioient le Ciel de conserver Rome, de lui accorder ses faveurs, & de la protéger. Le Temple de Justier Capitolin n'étoit pas le feul qu'il y eut fur certe colline; il y en avoit plusieurs autres consacrés à Jupiter enfant, à Junon, à Minerve, à Venus, à la Fortune, à Saturne, aux Divinités Egyptiennes. Le dernier monument qui y fut élevé, est l'Athaneum. Ecole décorée de portiques & de colonnad s: mais quelque folides que fuffent ces conft uctions. les Goths, foit par jalousie, soit par ignorance ou par férocité, détruisirent tout ; de sorte que du temps de S. Jérôme, le Capitole n'étoit qu'un monceau de suites. Le seul bâtiment particulier un peu considérable

qu'il y ait sur le Capitole, est le Palais Caffarelli, élavé fur les desseins de Gregorio Canonica: il y a

deux pavillons de Vignole.

Autour de la colline, où font S. Nicolo in Carcere & Santa Maria in Campitalli, étoit le portique d'Otavie, qu'Auguste fit bâtir dans l'enceinte duquel étoit le Palais Metellus . & deux Temples . l'un deiquels a été le premier qui eût été bâti en marbre.

Les restes des premieres prisons, bâties à Rome par le Roi Tullus, se voient au bas du Capito'e. Au-dessous de l'Eglise de saint Joseph, est un édfice antique souterrain, dans lequel on prétend que faint Pierre & fain: Paul furent enfermes avant d'erre conduits au supplice. On y a bâti une Chapelle, dans laquelle on descend par un petit oscalier de pierre étroit & obscur dans un cachot, dans lequel est une petite fontaine, qui fortit, dit-on, de terre lorfque faint Pierre voulut bapufer Processe & Martinien. On appelle encore ces prisons Carcere Talliano. On croit que c'est-là qu'on enfermoit les Princes destinés à la mort, après avoir servi à la pompe des Triomphateurs. CAPO-CORSO, Jurisdiction de l'Isle de Corse, à

la partie septentrionale de cette Isle. Capo-Corse est presqu'environné de la mer. Rolliani, petite Ville dans les Terres , & Alifio fur la mer , font les deux Teules Villes un peu remarquables de cette Jurisdiction.

CAPO-D'ISTRIA , Ville située dans le Golfe de Trieste, est Capitale de l'Istrie. Cette Ville appartient aux Vénitiens. L'air y est mal sain, & groffier ; le pays produit une grande quantité de marbres & une pierre blanche & dure, dont les bâtimens publics, les palais, le pavé, les ponts de Venise sont conftruits. Il y a plusieurs marais salans dans l'Istrie, qui font fon principal revenu, avec les vins & les hui-

les, qui font l'objet de fon commerce.

CAPO - DI - MONTE, Château du Roi de Naples que le Roi d'Espagne avoit commencé de faire bâtir. & qu'il a été forcé d'abandonner à cause du peu de folidité des fondations, ou plutôt pour le Palais de Cazerre, Les entrepreneurs étoient deux hommes trèsingénieux, mais qui n'avoient aucun principe d'archirecture : leur gout leur fit imaginer un très-beau plan, ils l'exécuterent, & ne s'appercurent qu'ils avoient bari fur un terrein mobile & creux, que lorfqu'il ne fut plus temps d'y remédier, qu'en faisant des constructions souterraines & des appuis, qui coûterent plus que le Château. Ces travaux fouterrains font immenses. Néanmoins le Palais est très-beau, il a dixfept croifées de face sur neuf de profil; mais il n'est pas achevé : l'architecture en est très-bien entendue. Le Roi y a renfermé un très-beau cabinet d'histoire naturelle; une riche collection de tableaux; une Bibliothéque précieuse, & une suite de médailles en or, en argent & en bronze, qui paroît complette. Parmi les tableaux, il y en a de Raphaël, du Correge . du Parmesan . du Schidone , des Carraches , & du meilleur temps de ces Peintres. On y admire auffi des miniatures peintes fur vélin de Dom Jules Clavio; un tableau représentant Leon X entre deux Cardinaux, copie faire par André del Sarto, du tableau de Raphaël, si ressemblant à l'original, que Jules Romain en la faisant admirer à André lui-même lui disoit qu'il reconnoissoit bien les touches de Raphael son Maître, & qu'on s'appercevoit des draperies auxquelles lui Jules avoit travaillé. Les plus fins Connoisseurs qui ont vu l'original au Palais Pitti, à Florence, ne savent pour lequel se décider. On y voit entore une Sainte-Famille, de Raphaël; huit tableaux des Carraches; cinq du Schidone; la Danaé du Titien ; deux tableaux , du Palma ; les quatre saifons, du Bassan; quatre tableaux, de Ricci, le combat des Amazones, du Brescian; un repos en Egypte, du Parmesan; plusieurs autres de Carle Maratte, d'Albert Durer , des deux Jordans , de Rubens , du Guide , de l'Albane, de l'Espagnolet, de Michel-Ange, de Jules Romain, de Tempesta; & dans ce même cabinet, on voit une statue Egyptienne, de Basalte, avec des hiéroglyphes : une coupe d'Againe , onyx oriental, de huit pouces de diametre, sur un pouce deux lignes de profondeur, dont le dedans est un camée gravé en relief: ce morceau est unique dans son genre. Parmi les curiosités naturelles, on remarque un morceau de crystal de roche pesant deux mille. Le medailler eft un des plus beaux d'Italie, & auffi rare que celui de Florence, La Bibliothèque contient beaucoup de livres rares, peu de manuscrits, mais trèsprécieux.

CAPUR, CAPUR, dans le Royaume de Naplezdifiante de cinq lieues de cette Ville. Capitale de la Terre de Labour, à trois quarts de lieue de l'ancienne Capoue, fi célebre par le fégour qu'Annibal. y fit après la bataille de Cannes. La nouvelle Capoue a environ cinq mille habitans, & et fi tiude fur lo Volturno, entourée de forifications, & très-bien eardée.

L'ancienne Capoue, si renommée par ses délices; étois si possibante & si condidérable, qu'on la comparoir à Rome & à Carhage. Elle proposa aux Romains, que chaque année un des Consuls sits pris à-Capoue. Après la retraite d'Annibal, elle sur si degual à Rome, qui se venge de ses Soldats, qu'elle yégala à Rome, qui se vengea de tant d'orgueil. Les

uns font remonter fon origine aux Tyrréniens; chaff sés des bords du Pô par les Gaulois, environ cinq cent vingi-quatre ans avant Jesus Christ; d'autres & fur-tout Pline, Suétone, & Virgile, lui donnent Capys, compagnon d'Enée, pour Fondaieur. Les Samnites s'en emparerent, & les Romains en chafserent les Samnites. Elle étoit si agréable, qu'on lui donnoit les noms de Capua dives, Capua amorofa, Capua felix. Trois cent quarante-trois ans avant Jesus-Christ, la garnison Romaine qui y avoit hiverné, en trouvoit le séjour si délicieux, qu'elle avoit formé un complot pour s'en emparer. Elle étoit fituée dans une plaine agréable & ferille de la Campanie, que Ciceron appelloit le plus beau patrimoine du Peuple Romain, le séjour de l'orgueil & le trône de la débauche. Ces belles campagnes produisoient les vins de Falerne & de Maffique, le Cecube, le Celene, l'huile de Venafre: Polybe en fait le plus grand éloge. Seduirs par Annibal, qui promit, aux Capouans de faire de leur Ville la Capitale de l'Italie, ils prirent fon parti; les Romains mirent le siege, cinq ans après devant Capoue, la prirent; firent le Peuple esclave; le vendirent à l'encan; disperserent les Citoyens; firent décapiter les Sénateurs, après les avoir baitus de verges: & Vibius Virius, qui étoit à la tête du parti d'Annibal , s'empoisonna avec quelques-unsa Capoue fut entiérement ruinée par les Vandales .. rétablie par Narsès, & détruite par les Lombards. Elle est dans le lieu appellé aujourd'hui Santa Maria d'elle Grazie. On y voit des reftes d'édifices antiques . qui laissent juger de leur magnificence & de la grandeur de la Ville. L'Amphitheatre étoit encore plus décoré que celui de Rome, & bâti dans le même gout, c'est-à-dire, quatre ordres d'Architecture; sur l'Architecture du premier au second ordre, les têtes de toutes les Divinités du Paganisme éroient repréfentées en relief; entre le fecond & le troisieme étoient leurs bustes; entre le troisieme & le quatrieme, leurs statues: ce goût paroît affez fingulier. Il ne reste qu'une partie de la décoration du premier ordre, le reste est méconnoissable,

La nouvelle Capoue a été bâtie dans le neuvierne fiecle par Landulphe, Evêque de Capoue, & par le Comte Landon , Lombards ; ils y employerent les ruines de l'ancienne Capoue; ils la fituerent fur les bords du Vulturne, au pied du mont Tifates, aujourd'hui Saint-Nicolo. Elle fut affiégée par les troupes d'Orient pendant quarante jours; mais elles furent obligées de lever le siege. Cette nouvelle fondation languit; mais Dom Carlos en a fait une place considérable, & bien fortifiée. Elle a de l'apparence au dehors ; mais , à l'exception de quelques quartiers affez bien bâtis, & de quelques belles maifons, c'est

une Ville affez ordinaire.

L'Eglise de Capoue sur érigée en Archevêché par Jean XIV en 968. La Cathédrale paroit antique, à cause des matériaux pris dans l'ancienne Capoue. dont on s'est servi en la construisant ; elle est petite. agréable, & foutenue par des colonnes de granite de différentes proportions. On y voit un tableau de Solimene fort estimé, quoique d'un dessein bizarre : l'Enfant Jesus , dans les bras de sa mere , sourit à faint Etienne, qui lui présente les pierres dont il a été lapidé; saint Augustin lui offre son cœur. & une Sainte lui montre le bout d'une corde qu'elle a aux col. Il y a au maître-autel une Affomption, du même. Dans l'Eglise souterraine, on voit sur l'autel une demi figure de Notre-Dame de Pitié, par le Bernio, en marbre. Au milieu de l'Eglise, est une figure de Jesus-Christ dans le tombeau, du même Artiste : le Christ est en marbre, de grandeur naturelle, couché sur le Suaire, la couronne d'épines à fes pieds. Il y a encore trois tableaux, de Franchischetto & un mausolée avec un bas relief antique. représentant la châsse de Méléagre.

La simplicité de l'Eglise de l'Annonziata a fait croire que c'étoit un Temple antique. Les maisons de cette nouvelle Ville offient beaucoup de marbres, descriptions incruîtées dans les murs, & des têtes en bas reliefs, sculptées sur les cless des arcades. Il y a plutieurs Villages dans les environs de Capoue, dont les

noms défignent l'origine; tels sont Martiancle, d'unt Temple dédié à Mars; Ercole, de celui d'Hercule; Cartis du mot Curis, ancien Palais; cépa pulle, d'un Temple d'Apollon. Il y avoit entre Capoue & Caferre un Temple de Jupiter Tiphatin, & de Diane Tiphatine, il n'en reste plus de vessiges: à la place du second, est l'Abbaye Saint-Ange. On appelle Monti-Tiphatini, les montagnes des environs de Capoue & de Caferte. La population de Capoue est de dix à douze mille ames, lans compter la garnison.

Les Villes Episcopales dépendantes de la Métropole de Capoue sont, Calvi, Calerta, Carinola, Caiazzo, Telese, Tiano, Sessa, Alisi, Venasra, Fondi, Gatia, Aquino, Sora. Elle a dans son teri-

toire l'Abbave du Mont Caffin.

CAPAIA, peitie ille entre la Corfe & l'Italie; dans la mer de Génes: elle éroit appellée par les Anciens Ægilon, Ægilium, Caparaia, Caprafia, Elle fut habitée dans les premiers temps du Chriftianifme par de faints Moines. Les Génois en dépouillement, en 1507, Giacobo de Maro, qui en étot Seigneur, & l'on confervée jusqu'à ces derniers temps. Elle a environ fix fleues d'étendue, elle en trés-agréable.

CAPRAROLA, petit Village au-dessus de Ronciglione, dans le Patrimoine de Saint Pierre. Il n'y a de remarquable que le superbe Palais du même nom . qui appartient aux Princes Farnese; le Cardinal Alexandre Farnese le fit barir dans le seizieme siecle : c'est un des plus beaux châteaux de l'Italie : it est fitué fur une montagne : c'est l'ouvrage du célebre Vignole. Il forme une citadelle de figure pantagone; les cinq faces sont égales; la cour qui est au milieu est parfaitement ronde, ainfi que les corridors & les galeries qui l'environnent, quoique les falles foient quarrées & bien proportionnées. Les Peintures sont de Pierro Orbista, Peintre en réputation sous Paul III. Chaque appartement a quelque chose de particulier; dans l'un il y a un fallon, où quarre personnes, placées chacune à un angle, le vitage tourné vers la muraille, peuvent converser en parlant très-bas, fans Bré entendués de celles qui sont dans le sallon. Il y a dans le Chineau vieux s'de Meudon, une salle qui la la même propriété. Dany une autre chambre de Caprarola, si quelqu'un sta-pe du pied quand il est aut milieu, ceux qui sont au, dessous viercent qu'on y a tiré un coup de pistole. Caprarola est à six lieues de Rome.

CAPRI, CAPRÉE, Isle de la mer Tyrhienne att Royaume de Naples, vii-à-viz ad Sorrento, ectiebre autresois par la retraite & par les débauches de Tibere. Cetre sile a environ trois à quatre lieueva de circuit relle n'est abordable que par un seul côté; le le séjour en sti délicieux, que cet Empereur le regarda comme le plus propre à la vie voluprueuse dans laquelle il se plongea; il y bâtit douze maisons de plaisance. L'Eveché de Capri, sustraute de la predigieuse quantité de cailles, à caut de la predigieuse quantité de cailles qu'il produit, & qui sont parie du revenu de l'Evéque, qu'i est très-considérable. Cette site avoit autresois deux Villes, elle n'à plus que Capri, qui en est la Capitale.

CARARI, CARARA, petite Ville de la Toscane, au pied de l'Apennin. C'est de ses carrieres que se tire le plus beau marbre qui soit en Italie.

CARAVAGGIO, Village dans le Milanez, à trois lieues de Milan, eft remarquable par la Bataille que François Sforce remporta fur les Vénitiens, en 1446, & par la naisfance du célebre Peintre de ce nom; Voyez Michelle-Ange. Cet endroir, qui a titre dé Marquist, appartient à la Maison de Sintrendorf, Caravagio est fitue fur la frontiere du Bergamafque, Son terrein produit toute sorte de grains, de fruits, & est très-fertile.

CARCHERE, Bourg de la Province d'Acqui, dans le bas Mont-Ferrat, au Piémont. Voyez Mont-Ferrat, CARDA, Bourg du Duché d'Urbin, dans l'Etat de l'Eglife. Voyez Urrin.

CARDINAUX, (les) sont, après le Pape, les personnes les plus diftinguées de la Cour de Rome. Il élisent le Pape & le choissilent parmi eux; ils son Tome l. fon Conseil ; les Dépositaires & les Ministres de fort autorité, les Princes de l'Eglise & les Chess de la Prélature. On ne fait pas précisément l'origine de leur institution. Il y en a qui la font remonter juseu'au dixieme siecle de l'Eglise. D'autres la fixent au quatrieme. On nommoit ainfi des Prêtres & des Diacres qui formoient le Conseil des Métropolitains, ou qui affistoient immédiatement l'Evêque au Service Divin, ou qui avoient obtenu du Pape le droit de dire la Messe à un autel qu'on appelloit Altare Cardinale. Nicolas II, qui gouvernoit l'Eglise en 1050, établit, dans un Concile général, qu'ils nommeroient les Papes. Ils n'avoient pas alors cette distinction éminente qu'ils ont acquise depuis. Ils ne signoient qu'après les Abbés & les Evêques: quand ils étoient élevés à l'Episcopat , leur Cardinalat vaquoit , parce qu'ils regardoient cette nouvelle dignité comme beaucoup plus honorable. Au Concile de Lyon, l'an 1245. Innocent IV leur donna le chapeau rouge: le Pape Paul II leur permit, en 1464, de porter la pourpre. C'est ainsi qu'insensiblement , ils ont été si distingués. Leur fonction est d'être les Ministres du Souverain Pontife, de l'aider dans le Gouvernement de l'Eglise. On les divise en quatre Ordres , Evêques , Prêtres . Diacres & Sous-Diacres. De simples Clercs peuvent cependant êire élevés à cet honneur.

Les Cardinaux se regardent comme égaux aux Princes Souverains. Ils prennent le titre de Protecteurs des Royaumes. Le Cardinal Protecteur de la France le Cardinal Protecteur de l'Empire ; mais au fond ilsne sont que les Protecteurs des Eglises de ces Rovaumes : car ils se mêlent très-peu des affaires des Couronnes, à moins que les Souverains ne les en chargent, & fur-tout lorsque ces Couronnes ont des Ambassadeurs à Rome. Ils peuvent être Ministres des Souverains à la Cour de Rome ; ils en font les affaires, mais cette commission ne leur donne pas le titre de Protecleurs.

Les Cardinaux font à la tête du Gouvernement Leur dignité les oblige à de grandes dépenses; & s'ils he font pås riches par eux mêmes; le Pape y supplée, en leur accordant des Bénéfices ou des emplois lucratifs. L'état le plus simple d'un Cardinal, est un Mastiro di Camera, qui est un Gentilhomme, deux Gentilshommes de suite, des Chapelains, Aumôniers, Secrésites, une livrée nombreuse, douze chevaux de carrosse. Il y en a plusseurs qui ont un état de Maison comme des Souverains. Les Cardinaux ont cous les départemens des affaires; plusieurs par lors ministres des Prissances de l'Europe; ils président à tous les Tribunaux de Rome; ils paragent laurorité du Pape, & Gont toutes les Charges principales.

En carême, quand le Pape tient Chapelle, ils portent la fourane violette de laine, un g'and maneau de moire trainant, & dont la queue ne finit point get Caudrarie, ou celui qui porte cette queue, est un Ercléssattique en toutane & en manteau de foite violette, affiis dans toutes les cérémonies aux pieds de son Maitre. Le reste de l'année les Cardinaux lont vétus de rouge, en hiver la sourane est de volurs ; en été dune étosse de les legere. Ils sont le mairie en long habit noir ou simarre doublée de rouge, a l'après-diné, en habit court de même couleur ; id maneau, les bas, la culotte & les talons des soulers, coules les sons des soulers, coules les montes de les sons des soulers, coules les neues de les que les pour les pour les properties de la prise de possession de la prise de possession

Le nombre des Cardinaux n'étoit que de sept, sel 1277. Sous Nicolas III, il fut de vingt. Sous Jeang XXII, en 1331, les Conciles de Bâle & de Confetance les fixérent à vingt-quatre. Léon X, en 1372, porta le nombre à sofixante-cinq. Paul IV en ajourz cinq, & Sixte V ordonna, en 1366, que ce nombre de confetance de la confetance de Religieux, il voulut qu'il y en éta quatre tités des Ordres Mendians. Six ont les titres de Cardinaux Evêques; ces Evêchés sont Porto, Albano, Sabine, Frescati, Ostie ou Veletri, Palestrine; les cinquante Cardinaux Prêvres prennent le titre des cinquante principales Egities de Rome; les quatorze Diacres p d'autres Egities,

CARIATI, Ville au Royaume de Naples ; dans la Cas labre Citérieure , s'appelle Cariati vecchia , pour la distinguer de Cariati Nuova, qui est tout auprès du Golfe de Tarente; elle a titre de Principaute, & appartient à la Maison de Spinelli. L'Evêché de Cariati est suffragant de Sainte Severine. Elle est peu

confidérable, fituée fur la Mer Yoniene.

CARIGNAN, Carinianum, petite Ville du Piémont; avec titre de Principauté, dans la Province de Carmagnole. Carignan a donné son nom à une branche de la Maison de Savoie. Son terrein est fertile & renommé pour ses pâturages, il produit quantité de mûriers. Entre Carignan & Carmagnole, on passe le Pô fur un très-beau Pont. Carignan est très bien fortifié, a effuyé beaucoup de fieges; sa situation est agréable. Il est fur le Pô, à trois lieues S. de Turin. fix S. E. de Pignerol , deux de Carmagnole. CARINOLA, petite Ville au Royaume de Naples;

dans la Terre de Labour, avec un Evêché suffragant de Capoue. Elle a titre de Comté. L'air y est très-mal fain. La Ville est fituée fur une petite riviere à trois ou quatre lieues de la Mer, entre Capoue & Seffa. Elle appartient à la Maison Caraffe. CARMAGNOLE, Carmaniola, Ville très-forte &

grès-marchande dans le Marquifat de Saluces, à deux milles du Po, cinq lieues de Turin, fept S. E. de Pignerol, dix N. de Coni, long. 25, 20, lat. 44, 43. Charles-Emmanuel s'en empara en 1558, pendant les guerres civiles de France. Elle lui fut cédée avec le Marquisat de Saluces, en échange de la Bresse & du Bugey, par le traité de paix de 1601. Elle fut prife par M. de Catinat, en 1691, & reprife par le Prince Eugene la même année.

CARMIGNANO, petite Ville du Florentin. Voyez

CARNAVAL (le) à Rome ne dure que huit jours; pendant ce temps, excepté le Dimanche & les Fêtes. ce ne sont que mascarades, courses de chevaux. L'ouverture du Carnaval est annoncée au son de la cloche du Capitole; des détachemens de sbyrres &



de soldats sont placés dans la longueur de la rue du -Cours & dans les rues adjacentes, pour arrêter quiconque causeroit le moindre trouble. Les masques se promenent dans cette rue, qui est très belle, & qui a environ une demi-lieue; les fenêtres & les balcons, ornés de beaux tapis, sont remplis de monde. Le Palais de l'Académie de France est dans cette rue, & l'Ambassadeur ne manque pas de s'y trouver pour y recevoir les Cardinaux pendant la course des chevaux. Ces courses commencent un peu avant le coucher du soleil. Le Barigel à cheval avec ses Officiers vont d'un bout de rue à l'autre avertir les masques & les carroffes de se ranger. Qu'on se figure une rue immense remplie de plus de dix mille masques, tous proprement habillés, & sur-tout les semmes, se promenant entre deux ou trois files de carroffes les plus élégans qu'il est possible, dont les chevaux sont ornés de rubans & de parures de gaze, animés par une quantité de sonnettes dont on les charge, tout fe livrant à la joie , acteur & spectateur tour a tour : zous, à l'ordre du Barigel, se rangent pour voir les courses. Les chevaux qui doivent courir sont rangés fur une ligne, fous un hangard qui n'est ouvert que du côté du Cours. On a bien de la peine à les retenir, encore ont-ils les yeux couverts. Un coup de canon & le son des trompettes sont le signal auquel on lâche les chevaux; ils partent tous en même semps, l'œil a peine à les suivre ; ils courent nuds, & rien ne les gêne ; ils sont excités par les cris du Peuple & par des plaques de cuivre armées de petites pointes qui leur battent la croupe & les flancs : il semble que l'honneur du triomphe les anime plus que sout le reste; car ils usent de toutes les ressources dont pourroient s'aviser des hommes qui disputeroient le prix. S'il y en a qui aient de l'avantage, les autres pour le gagner pouffent ceux qui les dévancent, les mordent, cherchent à les faire tomber ; quelquefois ils redoublent de vitesse, ou ils raffemblent toutes leurs forces, s'élancent, & d'un saut parviennent à la tête; s'il en tombe quelqu'un,

\* ;

les autres franchiffent par deffus. C'eft dans ces ocications que cessant de marcher à la file, ils écartent le peuple, renversent & foulent tout ce qu'ils rencontrent : en moins de trois minutes ils ont parcouru la rue du Cours. Alors on les arrête dans les toiles que les palfreniers tiennent tendues; on les enveloppe, & on leur ôte les plaques de cuivre. On a remarqué que les chevaux qui arrivent les derniers, sont très-sensibles à la honte d'être vaincus. Les prix de la course sont des pieces d'étoffes, que les Juifs de Rome fournissent gratuitement ; c'eft un tribut au moven duquel ils ont racheté l'obligation où ils étoient autrefois de courir eux mêmes. Le Gouverneur est placé à une fenêtre du Palais de S. Marc, près du but : la piece d'étoffe appartient au vainqueur. Comme il n'y a que les chevaux des Princes qui courent, le vainqueur gratifie ordinairement le peuple de vin, de viandes salées. Ce n'eft sà qu'une partie des fêtes; les masques font quelquefois des quadrilles, des marches pompeufes. Les Eleves de l'Académie de Peinture, les Penfionnaires de l'Académie de France, ou le Corps des Musiciens. se promenent dans des chars de triomphe de la plus grande magnificence. Dès que le jour commence à tomber, & à un certain fignal, les masques sont obligés de se retirer, ou de ne paroître qu'à visage découvert . fous des peines féveres.

CARNAYAL DE VENIST; (le) c'est la plus brillante & la plus longue des fêtes de l'Europe. Le Carniyal a lieu deux fois l'année. Le premier commence le lendemain de Noël. Alors les Vénitiens, de quelque condition qu'ils foient, prenent tous le masque, qu'on porte toute la journée, excepté les Fêtes & Dimanches, qu'on ne le prend qu'à midi, & les trois premiers jours de l'année qu'on quitre le masque, à caus de de Prieres de Quarante-Heures. L'hapit de masque le plus ordinaire consiste en un manreau quelquestois gris & le plus fouvent noir, de fois , en un espece de camail de gaze ou de demela poire, appelle Bahus, qui enveloppe la tête, &

y Google

Eouvre le menton jusqu'à la bouche. Le Volto ou masque blanc couvre le haut du visage jusqu'à la bouche, & est retenu par un chapeau garni d'un plumet blanc. Les femmes ne sont distinguées que par la jupe, qui déborde le manteau. Les habits de caractere font permis pendant ce premier Carnaval. C'est sur-tout le jeu qui fait un des grands amusemens de Venise pendant le Carnaval. Il y a en differens quartiers des Ridotti ou Salles où s'affemblent une foule de masques : il y a plusieurs tables de jeu. Les Nobles feuls peuvent tailler à la baffe:te : fouvent c'est un Sénateur en fonction. Les joueurs & les spectateurs sont tous masqués : on observe un grand filence autour des tables principales. Dans le fond du Ridotti, il y a des tables où l'on observe moins de circonspection. Dans la semaine grasse , fettimana graffa , qui est la derniere , il y a des Bals particuliers & des Bals publics. Voyez BALS.

Le second Carnaval commence le jour de l'Ascenfion, après la cérémonie du Bucentaure, à moins qu'elle ne soit remise; ce qui arrive assez communément, foit pour retenir les étrangers à Venise, soit parce qu'il seroit très-dangereux d'exposer le Bucensaure. qui n'est pas aussi solide que magnifique, à un gros temps. Ce Carnaval dure quinze jours, au-tant que la Foire de la Place de S. Marc. Toutes les bouriques sont illuminées & fort décorées ; elles sont divifées par rues, chacune est affectée à une espece particuliere de Marchands; la rue des Orfévres, celle des Clincaillers, celle des Peintres, celle des Marchands de soie, &c. Nos Foires de S. Germain. de Saint-Ovide peuvent donner une idée de la Foire de la Place de Saint-Marc.

CARPI, (Carpum) Ville dans le Duché de Reggio, au N. O. & à trois lieues de Modene, avec Evêché suffragant de Bologne: elle a le titre de Principauté, & est défendue par un excellent Cha-zeau. Elle est située sur un Canal de Secchia . elle est entourée de bonnes murailles & de fossés remplis d'eau. Cette Principauté a été possédée depuis l'an

1319, jusqu'environ l'an 1550, par la famille de Pio; Le Prince Eugene s'en empara en 1706. Cette Ville est affez bien peuplee. Il y a encore dans le Veronese une autre Ville du même nom, située sur l'Adige, appartenante aux Vénitiens : elle est célebre par la bataille qu'y gagna le Prince Eugene sur les François.

CARRERA, petite Ville dans le Duché de Massa, dépendante des Erars de Modene. Elle est dans le voifinage des carrieres de ce beau marbre dont on

fe fert dans les plus beaux édifices d'Italie.

CARREZANO, Bourg de la Province d'Acqui, dans le bas Montferrat: il est situé sur les frontieres de Gênes. CASAL, ( Bondico magnum, Cafale, ) Ville Capitale du haut Montferrat, qui donne son nom à la Province de Catal. Cette Ville a un Evêché suffragant de Milan. Louis XIV, qui l'avoit achetée du Duc de Mantoue en 1681, l'avoit extrêmement forzifiée. Le Duc de Savoie, & ses Alliés, l'ayant assiégée en 1695, elle fut rendue par capitulation au Duc de Mantoue, après qu'on en eut ruiné les forzifications. Le Roi de Sardaigne les a rétablies en partie. Elle est fituée sur le Pô, à quinze lieues N. E. de Turin, quatorze S. O. de Milan, vingt N. E. de Gênes. Les autres lieux principaux de la Province de Cafal , font Fraffine , Occiminiano , San-Salvator , Lu , Vignale , Pondesture , Castellazzo , Rinco. CASAL-MAGGIORE, petite Ville dans le territoire

de Crémone, à l'orient du Crémonois; elle est affez

bien fortifiée. Vovez CRÉMONE.

CASCADE DE TERNI, (la) est à quatre mille de la Ville, & est formée par la riviere de Velino, C'est un des plus beaux spectacles que la nature offre en Italie. Le Velino prend sa source dans les Montagnes de l'Abruzze Ultérieure, passe à Rietti & se jette dans le Lac de Luco. Vers l'an 671 de Rome, Curius Dentatus dessécha le territoire de Rietti, & Monna aux eaux leur écoulement, par le Velino, cians la Nera; voilà pourquoi, lorsque le Velino a traverie le Lac Luco, il parote plus gros qu'avant d'y entrer. Au fortir de ce Lac, la pente du lit du

Velino devient plus rapide jusqu'à la montagne del Marmore ; jusques-là le Velino a parcouru dix lieues depuis sa source. Cette montagne del Marmore forme une ouverture de vingt pieds de largeur; les eaux qui arrivent en abondance, s'échappent par cette ouverture qui se trouve en haut du rocher escarpé, & comme coupé à pic, & se précipitent de deux cents pieds de hauteur perpendiculaire, dans un abime que les eaux se sont creusé par son propre poids dans le rocher qui est au-dessous de la Calcade. L'eau fort de cet abime avec une espece de fureur; les flots s'élevent les uns d'un côté, les autres de l'autre à travers les rochers. L'air continuelle ment comprimé par le poids de l'eau, mugit comme les vents les plus furieux; mais ce qu'il y a de plus amusant, c'eft qu'en tombant & en ie brisant fur les rochers, les eaux répercutées s'élevent en brouillard & forment un nuage qui ressemble à un tourbillon de pouffiere, qui monte au-dessus du point de sa chûte; cette pouffiere humide retombe en rosée qui rafraîchit le terrein des environs, sans le détremper: ces nuages éternels, formés de gouttes imperceptibles & diviles à l'infini, produitent un phénomene nouveau quand le soleil paroît. Chaque goutte réfléchiffant & refractant fes rayons, on voit une mulsitude infinie d'arcs-en-ciel mobiles qui se croisent, montent, descendent & se jouent au gré du mouvement que l'eau pulvérifée recoit de la force de la chûte; quand le vent du midt raffemble le brouillard contre la montagne, & le tient comme sufpendu, alors le foleil ne forme qu'un feul grand arc qui couronne toute la Cafcade. Ce spectacle est sourenu par le bruit affreux que fait l'eau en se brifant Voyer VELINO.

CASCADE ET CASCADELLES DE TIVOLI: la grande, Cascade de Tivoli est formée par la riviere du Teverone, laquelle après avoir pris sa source dans les montagnes voisines, coule à travers des rochers qui la bordent jusqu'à Tivoli, où se trouvant resserve gattre deux mpptugnes, cile na pas plus de trease

1 (200

pieds de largeur; dans l'endroit où elle se précipité de quarante pieds de hauteur, & va se perdre dans des cavernes souterraines, que l'on appelle bouches d'enser. L'œil est agréablement fraspé par la vue des rochers sur lesquels cette riviere torme une nappe écumante, & par le bouillonnement continuel des eaux, dont le volume est tràs-considérable; le bruit qu'elles forment en tombant, répété par les échos, les marteaux des forges, les papeteries, les mueltes des moulins, ajoutent encore à la singularité de ce spectacle.

Ce qu'on appelle les Cascadelles ou petites Cascades, sont formées par une partie du Teverone, détournée au dessus de la grande Calcade pour fournir de l'eau à la Ville & aux maisons de campagne des environs; la plus grande tombe d'une élévation très-considérable sur un rocher où elle s'est formée un bassin; de-là elle se précipite au moins de cent pieds dans le Teverone ; à gauche , sont quelques autres petites Cascadelles; à un mille plus loin; il y en a encore trois autres auffi élevées que la premiere; les rochers qui forment ces Cascadelles, & ceux qui font au-dessous, font tapullés de mousse, de plantes & de fleurs aquaiques. Toutes ces eaux fe raffemblent dans une plaine voiline, & forment une riviere, qui, après avoir circulé dans la Campagne de Rome, vient se jetter dans le Tybre.

CASERTA, Cafrut, puite Ville, a vec citre de Princiumet, au Royaume de Naples, dans la Terre de
Labour, avec un Evéché fuffingant de Capoue, fitué
au pied du Mont Caferra, à tente lieues S. E. de
Capoue, & Cinq N. E. de Naples, dans la plaine où
étoit autrefois la délicieufe Capoue. Gut est ville doit
fon origine aux Lombards. Charles III en achter le
Fief à l'ancienne Maison des Dues, pour y faire une
maison de campagne. La premiere pierre en fur posée
en 1752. C'ett un des plus beaux Châtesux d'Italie. II
et conftruit fur les plans de Vanvitelli, Archirecte
Romain. Quarte grands corps de bâtimens formens
un quarte parfait. Les deux grandes façades on to #ga

cune trente-quatre croifées: au milieu de chaque face. & aux angles sont des corps avancés avec des pilastres : deux ordres de colonnes s'élevent jusqu'au comble, & souriennent de larges frontons, décorés de sculpture. Au-dessus de l'escalier est un grand sallon de forme ronde, fur le plan d'un temple antique décorvert à Pouzzol, & construit des mêmes matériaux, avec un double rang de colonnes que l'on a enlevées pour les placer dans ce sallon; il est éclairé par une coupole au centre de l'édifice. On peut juger, par ce morceau, de la beauté du Palais. La montagne de Caferta produit toutes fortes de beaux marbres Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que quoique ce Château soit regardé comme un des plus beaux de l'Europe, il ne reviendra pas au Roi à quinze millions. L'acqueduc deftiné à conduire les eaux dans les jardins, aura plus de neuf lieues depuis les sources qui sont au dessous de la montagne de Taburno : il traverse plusieurs vallées sur des ponts fort élevés; celle qu'il traverse près de Monte-Garzano est trèsprofonde. Le pont a cent soixante dix-huit pieds de hauteur sur trois étages, & seize cens dix-huit de long. Le premier rang est de dix-neuf arches : le second. de vingt-fept : & le troisieme . de quarante-trois : les piliers des premieres arches ont quarante-quatre pieds d'épaisseur en bas, & dix huit en haut, & ces arches ont quarante quatre pieds de hauteur, les dernieres en ont cinquante-trois. C'est le plus bel ouvrage moderne de ce genre.

CASOLE, Bourg du Pifan. Voyez PISAN.

CASSANO, Bourg (ur l'Adda, au Duché de Milan, entre Crémone & Bergame, est célebre par l'échec qu'y reçur le Prince Eugene, en 1705, par les Troupes du Duc de Vendôme, & qui rendit les François maîtres de Pitalie.

CASSANO, Ville du Royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, avec Evêché fuffragant de Co-fénza; elle a titre de Principauté est peu confidéraple. & est fituée près de la petite riviere de Lione, CASSELLATO, petite Ville du l'Alexandire, dans

Comment Linigh

ie Milanez Savoyard. Voyez ALEXANDRING CASSINO, petit Village fur le penchant du Mont-Caffin; au revers de l'espace qu'occupe la célebre Abbaye qui a pris son nom de cette montagne, laquelle le devoit à l'ancienne Ville de Caffinum . dont on voit les ruines à Caffino. C'étoit une Colonie des Romains, où Varron avoit une très-belle Maison de campagne, dans l'endroit appellé Monti-Celli. Cassinum fut ravagé par les Goths. Ce qui en reste encore est un petit Temple de très-bon goût, en forme de Basilique, de cinquante pieds de long, sur trente-cinque de large, d'ordre Toscan, & d'une selle solidité, qu'il a résisté aux fureurs des Barbares. Il prenoit jour par quatre fenêtres percées dans la voûte faite en forme de coupole. Par ce qui reste de l'amphithéatre, on peut juger de sa grandeur. La circonférence, huit cents vingt pieds ; l'arêne , deux cens pieds de long ; les gradins sont presqu'entiérement détruits. Les murailles ont cinquante-lept pieds de haut. On, y entroit par cinq portes: celles qui restent ont vingt-six pieds de hauteur, sur treize de largeur. On y voit les loges des bêtes pour les combats, & les aqueducs pour l'eau des Naumachies. Il ne reste que des soibles vesriges du théatre, qui est situé un peu plus haut ; sa forme, demi-circulaire, a deux cens quatre-vingtgrois pieds de diametre. La célebre Abbave du Mont-Caffin est au haut de la Montagne. Voyez MONT-CASSIN. L'Hospice est au bas dans la Ville de Saint-Germain. Voyez SAINT GERMAIN.

CAS

CASTEL - ARAGONESE, Ville confidérable dans l'Isle de Sardaigne, sur la riviere de Termo, avec, un Evêché suffragans de Sassari. Elle est bien fortifiée & fon Port est avantageux. Les Aragonnois lui ont donné le nom d'Aragonese, parce que ce fut la premiere Ville qu'ils prirent en Sardaigne. Elle est à huit lieues de Sassari. Le nom de cette Ville étoit Empurias . Emporia.

CASTEL-BALDO, petite Place dans le Véronese . sur l'Adige . à fix licues O. de Rovigo.

CASTEL-BOIONESE, Boung fitue dans l'Etat de

l'Eglife, entre Imola & Faensa: il a été fortissé pour défendre la Ville de Cologne, qui n'en est pas éloignées

CASTEL-DURANTE, Ville du Duché d'Urbin, dans Fétat de l'Eglife, étoit fort connue par les beaux ouvrages de terre qui s'y faifoient dans le feizieme fiecle. Bapitila Franco deffinoit les vafes avec une telle perfection, & les ouvriers les exécutoient avec une telle aprefile, que le Duc d'Urbin envoya à l'Empereur Charles-Quint de quoi garair deux grands buffes. Ils furpatioient, par les peintures, ceux d'A-rezo qui étoient en fi grande réputation. Les Manufactures de porcelaine qui fe font établies depuis, ont porté l'art de la faiancerie à une bien plus grande perfection.

CASTEL - FARNESE, petite Ville du Duché de Castro; dans l'Etat de l'Eglise. C'est de ce lieu que la Maison

Farnele a tiré son nom & son origine.

CASTEL-FRANCO, petite Ville fortifiée dans le Bolonois, près de la Secchia, est défendue par le Fort Urbin.

CASTEL-FRANCO, petite Ville du Florentin, Voyez

CASTEL-GANDOLFO, Maison de plaisance du Pape . & petite Ville bâtie fur le Lac appellé Lago-Caffello, à quatre lieues de Rome, voyez LAGO-CASTELLO, appartenant aux Papes ; la seule maison de campagne qu'ils aient, & où ils vont en villegiature, dans l'automne. Il y a un Château Pontifical qui domine fur la campagne de Rome. La vue en est très-belle & l'air très-fain. Cet endroit offre plusieurs curiosités. Les ruines de la maison de campagne de Domitien font des chambres voûtées, un grand mur avec des niches de distance en distance Les jardins du Pape font d'une belle simplicité. Le Château est une maison simple, peu décorée, mais fort vaste. La chambre du Pape est dans la même simplicité: un lit de damas, des chaises de bois peintes; quelques tableaux de Christiani, de Roza, en font toute la richesse; l'Eglise en croix grecque est du Bernin; on y voit une Assomption , de Carle Maratte , & quelques peintures dans la coupole. On voit aussi à Castel-Garàdolfo les jardini & les belles statues de la Villa Cibo;
On fair remarquer près de la Ville, l'endroit où
Claudius tua Milon, Dictateur de Lanuvium sa patrie; le Mauolée que Cornelie si trigger à Pompée;
Jortqu'on lui apporta ses cendres d'Egypte; les tombeaux qu'on croit être ceux des Horaces, se plufieurs aurres curiosités antiques.

CASTEL-DI-GRÆCI, dans la Vallée de Mazara ;

en Sicile, affez avant dans les Terres.

CASTILLA-MARE, Village au Royaume de Naples, dans la Terre de Labour, près de la mer, au-deflux des ruines & des fouilles de Pompeïa & de Subia. Ce Village a pris fon nom du Château même qu'è le défend. Son Evêché fuffragant de Salerne, Caltell'à-Mare a toujours appartenu à la Maifon Farnefe. En 1746, on y a établi une Manufacture de cryftal. Il y a des eaux minérales fur lefquelles il a été publié un Traité fort favant, par le Docteur Raymond de Maio. Il y a une Ville du même nom dans la Vallée de Mazare.

CASTELLANA, ou CIVITA-CASTELLANA, dans le Pattimoine de S. Pierre, petite Ville avec Evêché; muni à celui d'Otti & dépendant immédiatement du S. Siege. Il y a eu trois Synodes dans cette Ville;

en 1596, en 1600 & en 1624.

CASTELLANATA, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Terre d'Otrante, fur la petite riviere de Talvo, avec un Evéché fuffragant de Tarente. Elle at titre de Principauté, & appatitent à la Maifon de Mirabolo. Cette Ville est furde fur la riviere de Talvo, à lept ou buit milles du golfe de Tarente,

entre Matera & Moluta.

CASTELLANS & NICOLOTTES. Ce font deux parits qui lubititern depuis plufieurs fiecles entre le Peuple de Venifie, qui font roujours oppofés l'un à l'aure, s'accablant mutuel/ement d'injures des qu'ils fec rencontrent. & qui en viennent aflez fouvent aux coups. Les Cattellans font ainfi appellés, parce qu'ils font du quartier appellé Caftello, & les Nicof

lottes ou Nicoleui; parce qu'ils font des environs de l'Eglifé de fainn Nicolas. Il y a une averfon finguliere entre ces deux partis. Les Nicolottes se nomment un chef, qu'ils appellent Doge; il est l'objet des plai-fanteries des Castellans: les Nicolottes, qui nont pas beaucoup de respect pour leur Souverain, prétendent être seul en droit de se moquer de lui, & le défendent coette les injures des Castellans: les querelles deviennent alors sort intérefantes, par les invectives

plaisantes qu'ils se disent.

Ils donnent encore fouvent d'autres spectacles au Public : ce font des tours d'adresse, des jeux, des joutes qu'ils font entr'eux & dans lesquels chaque parti combat pour l'honneur du Corps. Un de cesjeux consiste à combattre les uns contre les autres sur le Pont de Rialte. Chaque combattant essaie de culbuter fon advertaire dans le canal : souvent ils s'y entraînent l'un l'autre. Le Jeudi gras ils donnent un autre spectacle, après la présentation du taureau, de douze porcs gras, représentant le Patriarche d'Aquitée, & les douze Chanoines, qui furent faits prisonniers par le Patriarche de Grado, en 1162, qui l'avoient injustement attaqué. & qui ne furent mis enliberté, qu'à condition qu'ils payeroient tous les ansà la Seigneurie un taureau pour le Patriarche, & douze cochons, & autant de pains; après cette préfentation qui se fait au Doge & à la Seigneurie en robe rouge fur la place Saint-Marc, les Nicolottes & les Castellans, font un jeu qu'ils appellent les forces d'Hercule. Huit hommes, rangés deux à deux, foutiennent des bâtons fur leurs épaules, fur lesquels montent quatre autres; fur ces quatre, trois; & fur ces trois , deux , placés perpendiculairement ; celui qui fait la pointe de la pyramide, a les jambes en haut, & la tête appuyée fur la tête de ce ui qui le porte. Le triomphe consiste dans l'adresse, la promptitude à s'arranger, & dans l'espace de temps qu'ilspeuvent refter dans cette attitude : ils fe defient enfuite au vol fur la corde, qui est tendue depuis le clocher de faint Marc jusqu'au grand canal,

CASTELLAZZO; petite Place du haut Montferrat? dans la Province de Cafal, au Duché de Milan ; célebre par l'affaire du Comte Staremberg avec les Francois, en 1704: elle est à une lieue E. d'Alexandrie, quatre S. O. de Tortone.

CASTELLINO, petite Ville du Duché de Toscane;

Voyer TOSCANE FLORENTIN.

CASTELLO-SAN-GIORGIO, Château & Bourg fur la route de Boulogne à Ferrare, dans un pays trèsfertile ; mais très-gâté par les inondations du Pô.

CASTELLONE, perit endroit entre Mola, ou Formies, & Gayette, où l'on voit quelques ruines affez confidérables, qu'on prétend être des restes du Formianum, maison de campagne de Ciceron: ces ruines, en partie recouvertes par la mer, laissent voir une grand'salle voûtée, presqu'entiérement remplie d'eau. On dit dans le pays qu'elle est entourée de sieges de marbre; que Ciceron y assembloit ses amis & y tenoit des conférences philosophiques. On appelle ces ruines les écoles de Ciceron. Toute la plage da midi au couchant, est couverte de belles ruines . qui subsistent & subsisteront encore long-temps . parce que l'eau de la mer qui les couvre, empêche qu'on ne s'en serve pour des bâtimens modernes.

CASTEL-NUOVO. Il y a plusieurs Bourgs en Italie qui portent ce nom , comme Caftel-Nuovo Tortonefe ou de Servia dans le Milanois; Castel-Nuovo di Carfagnana, dans la Carfagnane, qui appartient au Duc de Mantoue; mais la Place la plus importante de ce nom, est Castel-Nuovo, en Dalmatie. Elle a un Châreau très-fort, que les Chrétiens affiégerent inutilement loriqu'elle appartenoit aux Turcs. Il a été bati en 1373, par Tuander, Roi de Boinie. Caftel-Niovo, après avoir passé successivement à différens Maîtres, est resté aux Vénitiens, qui le possedent depuis 1687. Cette Ville est sur le golfe de Cattaro,

à quatre lieues de Cattaro.

Il y a en Sicile, près du golfe de Milazzo, une petite Ville du même nom de Castel-Nuovo qui a titre de Principauré.

CASTEL-

CASTEL-SAN-GIOVANI, petite Ville au Duché de Plaiance, avec un Château elle tire fon nom de fon Eglife Collégiale, fous l'invocation de S. Jean, Ceft la première place du Duché de Plafance. Outre l'Eglife de faint Jean, elle a trois Couvens de Mendians, les Caputeins, les Récollets & les Carmes, c'est une choie extraordinaire que d'y voir un fi grand nombre de Régigeux dans une aufit petite Ville; elle est dans un lieu charmant. Caftel-San-Giovani est fituée dans une plaine fertile. L'Eglife de faint Jean ett bien bâtie. Le maitre-aurel est d'un tres-bon goût & de beau marbre. Les femmes y font fort rellerrées par leurs meres, leurs peres ou leurs maris.

CASTEL SCHINO, petite Ville de la Sicile, dans la Vallée de Démona, n'est remarquable qu'à cause de la quantité des riches mines de fer qu'on trouve aux environs.

CASTIGLIONCELLO, petit Village de la Toscane, sur la route de Florence à Sienne, & sur la petite riviere de Stagio, gouverné comme tous les villages de la Toscane par un Podestat ou Vicaire.

CASTIGLIONE, Castrum Stiliconis, petite Ville dans le Mantouan, avec titre de Principauté, dont les Seigneurs étoient de la Maison de Gonzague, à huis lieues N. O. de Mantoue ; peuplée d'environ cinq mille ames. On l'appelle Castiglione de la Stiviere. Elle appartient à l'Empereur, avec toute la Principauté qui a environ neuf lieues de tour. Les François ont presque dévasté cette Ville ; il n'y reste presque plus que des murs & des jardins, quelques maifons dispersées & des couvens. C'est à Castiglione que nâquit Louis de Gonzague, en 1568, mort Jésuite à l'âge de vingt-trois ans , & béatifié quatorze ans après, du vivant même de sa mere & de son frere François, Ambassadeur de l'Empire à Rome, qui eurent la satisfaction de l'invoquer comme Saint, Son frere François, Prince de Castiglione fonda dans cette Ville les Capucins, le College & le Parthenone, maison de Piété, appellée dans le pays, Collegio d'elle Signore Vergini: elle contient trente demoiselles Tome 1.

de qualité, & seize sœurs converses. On remarque sur la Place de Castiglione, la statue de Dominica Calabina, jeune & belle fille. Voyer CALUBINA.

CASTIGLIONE, petite Ville maritime dans la Calabre cirérieure, au Royaume de Naples. Cette contrée, qui est à peu de diltance de la mer, est trèsrenommée par un excellent vin rouge qui y croit : elle a titre de Principauté, & appartient à la Maison d'Aquino.

Il y a en Italie plusieurs Villes de ce nom, telles que Cassiglione d'elle Sitvere, dont on vient de par-ler. Cassiglione Mantuano, dans l'Etat de Mantoue, du côté de Vérone; Cassiglione di Carjagnana, ap-

partenante à la République de Lucques.

CASTIGLIONE, (Île lac de ) est situé à vings lieues ou environ de Sienne, au midi, sur le bord de la mer, à l'entrée d'une espece de golfe, qui a deux lieues de diametre, remarquable par les saines que l'on y a établies. Ces saines sont étéendues des inondations, cau-étes par le vossinage de l'Apennin, au moyen d'une forte digue. Le réservoir où se fait l'évaporation, est tiré au cordeau, & a mille pieds de long sur soixante de large; il reçoit l'eau à deux pieds & demi de hauter. On voit à Castiglione une pompe à seu, à peu près semblable à celle quon a invente à Londrex, & qui fert au dessentent de Moures en Flandres.

CASTIGLIONE. Voyez BENEDETTO.

CASTRO. (Duché de ) dans le Partimoine de faint Pierre. La Ville de Caftro appartenoi tau Duc de Parme, avec un Evéché qui dépendoit immédiatement du S. Siege. Ous la Régence de Rainuce, Duc de Parme, Innocent X fi renaître les prétentions qu'Urbin VIII, fon prédéceffeur, avoire eues fur ce Duché : pour cela, il profita de cette occasion : ayant envoyé à Caftro un Evêque qu'il avoir chosif & facré pour cette Ville, ce Prélat fut tué dans une émeute populaire. Le Pape, pour venger fa mort, fit marcher des troupes, qui fe failirent du Duché de Caftro: Innocent le confiqua & le remit au Domaine de la Chamber Apoltolique; ce que les Italiens appellent inceme?

in a second

rare. Il fit ruiner la Ville de Caftorpar le Comee Videman, Général des roupes Eccléfafiques, qui la démolit en 1646: elle étoit fituée à dis ou douze milles de la mer, près de Tofcanella & de Corneto, ayant autour des précipiess qui en rendoient l'accès rétadificile. Il transfèra le Siege à Agua Prodatra. Les Dacs de Parme ont toujours réclamé ce Daché. Il eft bordé N. par l'Orvieras. S, par la mer Méditerrande. E. par la riviere de Marta. O. par la Tofcane. Il eft fertile en grains & en fruits. Les Villes de ce Duché font, Cafti-Farnér, Marta & Borgettho. Le lac de Boliena ett enfermé dans le Duché.

CASTRO, Caftum Mineroue, Purtus Veneris, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Province d'Otrante, avec un Evêché fuffragaat d'Otrante. Cest la Patrie de Paul de Castro: elle ett fituée à l'extrémité orientale de l'Italie, à trois lieues S. O d'Otrante, fur la mer Ionienne. Les Turcs y ont fouvent fait des défennes: la plus funelle, fur celle de 1537; ils pilerent la Ville, la ruinerent & emmencent capies, ou tuerent la plus grande partie des habitans; mais elle s'est bien rétablie depuis ce temps-là, & s'est

mile en garde contre leurs incursions.

Il y a plusieurs Villes & Bourgs de ce nom en Italie, telles que Castro Certaldo, petite Ville du Duc de Toscane, dans le Siennois. C'est la Patrie du célebre Boccace.

CASTRO-RÉALE, petite Ville de Sicile dans la vallée de Démona, entre les montagnes, à la fource de Rutzolino. Il y a encore Cafro, dans l'Ifle de Melos; Cafro, dans la Campagne de Rome, dans la Bafilicate, dans l'Abruze; Cafro Vilare, Duché de la Calabre citérieure près de Castano.

CATACOMBES, Grottes ou lieux fouterrains, dans lequels fe réfugioient les premiers Chréciens, & ils enterroient leurs Martyrs. Les plus célebres font celles de l'Eglife de S. Schaiften à Rome, & celles de environs de Naples, fur la voie Appienne. Plufieux erroient que les Chrétiens eux-mêmes le creuferent ces fouterrains; mais il plus est probable qu'ils existoient

long-temps avant l'établiffement du Christianisme . & que c'étoient des carrieres d'où l'on riroit la pierre pour la construction des édifices de Rome qui étoient abandonnées . & dont les Chrétiens se firent des alyles. Il y a plusieurs Catacombes à Rome; les plus vastes, celles de saint Sebastien, sont des galeries de trois à quatre pieds de large, creusées dans la pierre ou dans le fable à une grande profondeur. A droite & à gauche sont des niches faites avec des briques minces ou des plaques de marbre ; on y plaçoit les corps des Martyrs, avec les instrumens de leur supplice, des palmes, des croix, des épitaphes, & quelquefois une phiole de leur lang. C'est de ces fouterrains qu'on tire encore les reliques des Saints que le Pape accorde aux Puissances, aux Ambasfadeurs & à certaines Eglises. Il y a des corps entiers; mais qui se réduisent en poussiere dès qu'on les touche. On affure qu'on pourroit faire vingt milles de chemin dans ces fouterrains.

Les Catacombes, de San-Gennario, à Naples. sont fort supérieures à celles de Saint-Schastien. Elles sont creusées dans le roc. Elles ne sont pas si étendues, quoiqu'on dife qu'elles avoient deux milles de profondeur : elles sont divisées en trois étages : chaque étage a plusieurs voûtes paralleles, affez étendues pour y cacher quarante mille hommes. Il y en a qui paroissent avoir été destinées à des assemblées particulieres & qui sont d'une forme différente. On trouve, en entrant, une petite Eglise entiérement creusée dans le roc, au milieu de laquelle est un autel de pierre groffiérement taillé; derriere l'autel est une chaire coupée dans le roc vif, au milieu d'un demi-rond, entouré de banquettes, où se plaçoient l'Evêque ou Prêtre principal avec ses Ministres, & où se faisoient les instructions. A côté de cette Eglise sont des excavations où étoient des sépulcres. Une ouverture conduit dans une galerie étroite, où deux personnes ont peine à passer de front; d'espace en espace sont des parties creusées en demi-cercle, qui ont fervi d'autel ; on y voit encore des restes de

The sale (

peintures à fresque presque effacées; on y distingue une moitié de Crucifix; on ne peut plus lire les inf-, criptions. Dans l'épaisseur des pilastres qui soutiennent ces voûtes, font de petites chambres fépulcrales ornées de peintures & de mosaïques : on y entroit par une petite porte quarrée, étroite & baffe : on defcend dans les unes, on monte dans les autres. On y distingue le trou où se plaçoit la lampe sépulcrale. Au milieu du second étage, on trouve une Chapelle où l'on croit que se faisoient les Ordinations ; elle a trois nefs, & aboutit à une salle très-vaste, destinée à l'instruction des Peuples. A quatre ou cinq pieds de hauteur, est une chaire creusée dans le roc. d'où l'Evêque parloit au Peuple. On ignore si ces exeavations ont été faites par les Chrétiens mêmes. ou si c'étoient des carrieres qu'ils ont accommodées à leurs cérémonies & à leurs usages; mais tout prouve que c'étoit le lieu où s'affembloient les Chrétiens. S'ils l'ont creusé, dans quel endroit ont-ils porté les pierres qu'ils en ont tirées & qui devoient être en une quantité immense : car il paroît que ce monument , tel qu'il est , est très-considérable , & devoit encore s'étendre fort loin ? D'un autre côté , la régularité des constructions, les trois étages placés l'un fur l'autre, ces voûtes distribuées en Chapelles, salles . galeries . annoncent même , dans l'origine , toute autre chose que des excavations faites au hasard. Quelques-uns ont prétendu que ce lieu avoit fervi de fépulture aux Payens, avant l'établissement du Christianisme; mais ce qui détruit certe opinion, ce font les tombeaux mêmes qui font des farcophages; au lieu que dans le temps auquel on fait remonter ces cimetieres, on bruloit les morts & l'on déposoit l'urne qui contenoit leurs cendres dans des caveaux autour desquels il y avoit des trous formés avec des briques ou des pots de terre comme dans les colombiers. M. de Lalande prétend que, comme celles de Rome, les Caracombes de Naples évoient simplement des carrieres de Pouzzolane, qui servoient ensuite à enterrer les Esclaves & le bas Peuple, qu'on ne brû-

, ,

loit pas, & dont les Chrétiens se firent des asyles; & où ils enterrerent leur Martyrs.

CATANE ; Catania Ville célebre & confidérable de l'Isse de Sicile; dans la vallée de Démona, avec un Evêché fuffragant de Montréal. Les Catanéens reconnoissent Evarque pour Fondateur. Catane étois déjà très-florissante l'an 287 de Rome. Le Roi Hieron v mourut dans la foixante-di - huitieme Olympiade, Elle est située sur un golfe à l'embouchure de la riviere d'Indicello. C'est une des plus grandes Villes de la Sicile. Elle a un bon Château élevé sur une roche, pour la défense du port ou de la plage; des rues longues & droites, une belle place, une superbe Cathédrale, dont l'entrée est soutenue par dix belles colonnes de marbre : elle fait un très-grand commerce ; le terroir est très-fertile, le séjour agréable; mais le voisinage du Moni-Gibel, qui est à vingt milles de cette Ville. la rend sujette aux tremblemens de terre. Elle fut renveriée en 1693, mais elle fut très-promptement rétablie ; il y a beaucoup de Noblesse. Elle jouit de grands privileges; elle a son Magistrat particulier, & il n'y a ni Garnison ni Gouverneur de la part du Roi. Nicolas Eudeschi, connu sous le nom de Panorme, y est né. Elle produit d'excellens vins, & des fruits en abondance. Catane est située au S. O. de Messine, à treize lieues N. de Syracuse.

CATHOLICA, Village dans la Romagne, à dix milles du Pefçare à Rumini, ainfi nomme parce que pluseurs des Peres du Concile de Rimini s'y retire-rent, indignés de ce que la feche des Artens dominoit dans ce Concile, & proteflerent qu'ils se séparent de la communion de ces Hérétiques. Cet événement, qui artiva en 359, est confacré dans l'inféription que le Cardinal Spada fit mettre devauri l'Église.

CATTARO, peitre Ville de la Dalmatie, est défendue par une fortrersse peu considérable. Son Evéchéest suffizigant de Bari. Elle appartient aux Vénitiens. Elle est sur le golse de Cataro, à quatre lieues N. O. de Scutari, & à onze lieues de Raguse.

CAVA, perite Ville du Royaume de Naples, dans

la Principauté Citérieure, avec un Evêché suffragant de Salerne, & une Abbaye, elle est rénommée par les belles toiles qu'on y fabrique, mais l'air y est mal sain. Elle est située au pied du Mont-Metelin, à deux lieues N. O. de Salerne, & à dix lieues E. de Naples.

CAVAGLIA, Bourg de la Province de Biele, dans la Seigneurie de Verceil, en Piémont, Voyer BIELE.

CAVALLER-MAGGIORE, Bourg de la Province de Savillan, dans le Piémont. Voyez SAVILLAN ou SA-VIGLIANO.

CECILA, (Santa) Eglife de Sainte Cecile à Rome, n'offre rien de plus curieux que la fatue de la Sainte, faite par Maderne, au-deflus du grand Autel, & repréfentee couchée. On voit dans une Chapelle baffe, dans un coin, une chaudiere qu'on dit être celle dans laquelle la Sainte fut plongée dans l'huile bouillante, fans qu'elle en recôt auon mal.

CEFALU, Cifalia ou Cifalia, Ville de Sicile dans. la Vallée de Démona, fur la Mer, appellée par les Latins Caphaledis ou Caphaledisme, avec un Evêché fuftragant de l'Archevèché de Meffine. Elle eft fur un Cap qui s'avance dans la Mer avec un bon Port, d'où lui eft venu fon nom grec. La Ville eft affer belle, défendue par un Château bâti fur une colline fort élevée. On admire la façade de fa Cathédrale. Il ne faut pas confondre Ctfala, avec Cefalu qui est dans la Vallée de Mefara.

CELANO, petite Ville au Royaume de Naples, dans l'Abruzze Ultérieure, environ à une demi-lieue du Lac du même nom, autrefois appellé le Lac Fucin, au pied des montagnes. Celano a titre de Comté, & appartient à la Maifon Savelli.

CELLAMARE, Ville & Principauté du Royaume de Naples, dans la Terre de Bari. Voyez BARL

CENIDA, Ville dans la Marche Trévilane, avec un Evêché suffragant d'Aquilée. Elle est bâtie sur une hauteur à huit lieues N. de Trevise, Son nom latin est Centta & Ceneda Azashia.

CENSENIGHE, Bourg du Bellunese, dans l'Erat de Venise V. BELLUNESE. K 4 CENSORI. Censeurs. A Gênes on appelle Cenfeurs les distérents Préposés, nommés par la République, pour veiller à l'entretien, au progrès & à la bonne soi du Commerce & des Manufactures. Ils en sont responsables, & doivent en tenir un compte exact au Sénat.

CENSORI. A Venife, ce font des Magiftrats nommés par la République, pour veiller ur les mœurs des Parriculiers, fur les abus qui peuvent fe commettre dans le Broglio, dans l'administration de la Justice, & fur plusieurs autres abus qui tendent au relâchement de la fubordination, & à la corrup-

tion des mœurs.

CENTO, petite Ville fituée près de celle de Bologne, sur la route de Ferrare, célebre par la naissance du Guerchin, ou Jean-François Barbieri, qui , dès l'âge de vingt-fix ans , avoit acquis une si haute réputation, que les Amateurs venoient exprès à Cento pour le voir. Il y recut trois Cardinaux, qu'il fit servir par douze de ses Eleves les mieux faits. Il y avoit fondé une Académie qui attiroit une foule de jeunes Peintres. Cento a confervé plusieurs de ses tableaux. On voyoit au College des Jésuires, un faint Jérôme & une Vierge allaitant son enfant ; un Vieillard : Elifée reffuscitant le fils de la Sunamite; ces deux derniers tableaux font de Gennari, coufin du Guerchin. On admire dans l'Eglise du Rosaire, un Chrift , un faint Jérôme , un faint Jean-Baptifte , un faint Thomas; un tableau de fainte Madeleine , dans l'Eglise de cette Sainte; Jesus-Christ ressuscité qui apparoît à sa mere, le plus beau tableau du Guerchin, dans la Chapelle du nom de Dieu, à la Cathédrale; Jesus-Christ confiant les cless à Pierre, du Guerchin; & une Transfiguration, de Gennari; à faint Pierre, un tableau de faint Benoît, un de faint Pierre-aux-Liens ; à faint Sauveur , un de tous les Saints; aux Servites, un faint Charles; aux Capucins, les Disciples d'Emaüs, & une Madonne, dont on prétend que la tête est celle de la Maîtresse du Guerchin. Cento a été érigée en Ville Episcopale par Benoît XIV, qui l'aimoit beaucoup.

CENTO-CAMERELLÆ. Les cent Chambres, situées à quatre cens pas de la Piscina mirabile, proche le Cap de Misene, sur le penchant de la moniagne, & près de la mer. On les appelle auffi labyrinthe, à cause du grand nombre de chambres voûtées qui communiquent les unes aux autres , & dans lesquelles il seroit aifé de s'égarer; ce font des caves très belles bien voûtées, & bien conservées: on ne peut en voir que vingt, les autres sont bouchées par des éboulemens de terre. On ne sait à quel usage ces cent chambres pouvoient servir, ni le nom de celui qui les a fait construire, mais on sait que Lucullus avoit une trèsbelle maifon ou palais, du côté du Cap de Misene, on n'en sait pas au juste la situation : Tibere y mourut. Valerius Afiaticus l'ayant fait agrandir confidérablement, Claude par les trames & les conseils de Messaline & de Vitellius , fit arrêter Valerius , confisqua tous ses biens , & lui laissa le choix de sa mort. Il se pourroit bien que ces cent chambres fussent les substructions ou les souterrains du Palais de Lucullus.

CERCA, Bourg du Véronois, dans l'Etat de Venise, près du Lac de Guarda. Voyer GUARDA.

CÉRÉMONIAL (le) occupe une partie de la vie des Italiens; ils font très-minutieux à cet égard; tous les rangs font marqués; tous les devoirs font prescrits; il faut savoir ce qu'on doit aux différens états ; entre le supérieur , l'égal & l'inférieur , il y a mille nuances à observer. Accorder trop ou trop peu, est également repréhensible; les lialiens ne se pardonnent point ces choses entr'eux ; les Etrangers qui y manquent sont seulement punis par le ridicule de ne pas connoître les usages, pourvu toutefois qu'on ne puisse pas y soupçonner de l'affectation. Parmi eux, celui qui marque trop de déférence ou plus qu'il n'en doit, est regardé comme un lâche, ou comme un vil adulateur, & on le voit de mauvais ceil; ce'ui qui n'en marque pas affez, paffe pour un homme groffier ou pour un insolent, & est regardé d'un plus mauvais œil encore. Les François qui

ne doutent de rien , s'imaginent que les Italiens doivent se mettre à leur ton, & éprouvent quelquesois des désagrémens qu'un peu d'étude du caractere vif & phlegmarique en même temps de cette Nation leur eût sauve : il est sur-tout essentiel de savoir la Langue, & les Italiens prennent l'ignorance de leur idiôme, dont ils font le plus grand cas, comme une marque de mépris. On raconte qu'un François, qui n'ignoroit pas moins les usages que la langue, se trouvant chez un Italien qui lui faisoit admirer des tableaux, crut qu'il étoit de la politesse d'enchérir sur tout ce que l'Italien lui vanteroit : malheureusement le François n'étoit pas connoisseur; si l'Italien disoit d'une choie, qu'elle étoit belle, le François ne manquoit pas de s'écrier o bellissima Signor! S'il disoit, en louant le Peintre ou le Sculpteur, que c'étoit un Artiste divin, le François répétoit divinissimo; enfin , le hasard les conduit devant un tableau très-médiocre, & l'Italien voyant que le François l'examinoit, se hâta de le prévenir, en lui disant d'un ton ironique : ô pour celui-là, c'est un morceau excellent; excellentissimo, dit le François d'un ton affirmatif; l'Italien, qui ne s'attendoit à rien moins, le regarde, & en lui témoignant sa surprise, Io credo, Signor Francese, dit-il che me pigliate per un Coyone; Coyonissimo, s'écria le François. L'Italien perdit son phlegme, & se retira en donnant ordre qu'on le mit à la porte.

CERENZA, ACERENZA, Ville au Royaume de Naples, dans la Basilicate, dont elle est la Capitale, que les Anciens appelloient Acherontia ou Acherontus : elle est située au pied de l'Apennin sur le Brundano. Son Archevêché a été uni à celui de Matera, dans la Province d'Orrante. Cette Ville est presque ruinée. Les Evêques suffragans de Cerenza, sont Venosa. Anglona, Potenza, Gravina, Tricatico, Monte-Peloso, Melfi, uni à celui de Rapolla. Il ne faut pas confondre cette Cerenga avec une Ville du même nom dans la Calabre Citérieure.

CERIOLO, Bourg de l'Alexandrin, dans le Duché de Milan. Voyez ALEXANDRIN.

CRISOLA, CRISOLIS, Village dans la Province de Quers, en Prémons, fur une collier près de Carmagnole. Il est moiss célèbre par lui même, que par la baraille qui s'y donna fous le regne de François I, conire Charles V, le 14 Avril 1542 les François I, conire Charles V, le 14 Avril 1542 les François I, cons la conduie de Bourbon, Duc d'Enguien, miren en faire les Impériaux & les Ejagnols, conduirs par le Marquis de Guseft qui frui belffs, qui fe reitra, & qui abandonna fon camp, où l'on trouva quatre mille chaines pour les François qu'il croyori battre.

CERTALDO, petit Bourg, célebre par la naissance de Bocace, où l'on montre encore la maison, audevant de laquelle on lit cette inscription:

Has olim exiguas coluit Bocacius ades. Bocace habita jadis ce petit édifice.

Certaldo est sur la route de Pise à Livourne: à une lieue & demie du Pont de la Pisciola, on voit le Château de Certaldo qui est sur la croupe d'une montagne, où il forme un point de vue charmant.

CERTOSA, (la Chartreuse de ) dans le territoire de Pavie, à peu de difiance de cette Ville. Poyer Les Chartreuses d'Italie. Celle ci est une des plus belles. L'Egiste est de la plus grande citchse se de la plus grande beausé: elle est souenue par un trè-grand nombre de colonnes en dehors se en dedans. Le portuil est de marbre blanc, oraé de quantité de staute. Tour répond à cette magnissence. Ce se si à la Chartreuse de Certosa, que François I fut conduit, lorsqu'il fut fait prisonaire à Pavie.

CERVIA, ancienne Ville dans la Romagne, avec un Evêchó suffragant de Ravenne; l'air y est mal sain; mais il y a de bonnes salines aux environs: elle est sur le gosse de Venise, à quarante-quatre milles S. E. de Ravenne.

CESENACIO, sur le chemin de Rimini à Ravenne à une lieue & demie du Pijatello ou Rubrion, est un gros Bourg sur le bord de la mer, avec un Port & un Canal pour les barques seulement.

CESENE, Cefena, Cefea Ville dans la Romagne, fur la riviere de Savio, affez agréable, mais sur un terrein inégal, au pied d'une haute montagne, a été fondée par les Gaulois Sénonois, trois cent quatrevingt-onze ans avant Jesus-Christ; elle a appartenu. aux Boulonois, ensuite à des Seigneurs particuliers; le dernier fut Malatesta Novello, à qui Alexandre VI l'enleva. Ce Pontife la donna à Céfar Borgia : elle repassa au Saint-Siege, après la mort de César. Sa principale rue, comme dans presque toutes les Villes d'Italie est la seule qui soit fréquentée. Les Eglises les plus remarquables sont celles de saint Dominique, de faint Philippe, la Cathédrale, dans laquelle est une fort belle Chapelle toute en marbre avec de trèsbelles peintures. La principale Place est ornée d'une fontaine fort jolie pour la sculpture. A une lieue en deçà de cette Ville, on passe la petite riviere de Pifatello, qui est le célebre Rubicon.

Cest, périte Ville de l'État Eccléfaftique près Narni, eff fituée au pied d'un rocher, qui femble menacer ruine; il est défendu sous peine de la vie d'aller couper du bois sur ce rocher. Il y a dans la Ville de Cest, des cavernes ou grottes qui donnent un vent réglé, & qui paffient par des issues, appellées Bosche di vanto us Grotte d'unto: ce vent est truè-frais & con le conduit dans les massons, par des tuyaux, on s'en sert à rafraichir le vin, les caves de les apparemens.

CEVA, petite Ville, avec titre de Marquifet dans le Comté d'Aft, dans le l'étmont. Ce Marquifet a eu des Seigneurs particuliers, qui vendirent leur petit Etat à la Ville d'Aft, en 1195, On y fait d'excellens fromages, & on y trouve quantité de faifans & de perdixi. Ceva et fluée fur le Thanzo, à deux lieues S. E. de Mondovi: elle est Capitale d'un petit pays, ol font les langues ou colliens qui forment le commencement de l'Apennin. Quoique Ceva foit peu confidérable, elle est fnammoin bien fortiféet.

CHABLAIS, Ducatus Cabellicus, l'un des fix pays qui forment la division de la Savoie, & l'un des trois qui sont au S. Le Chablais est borné au N. par le lac de Geneve: au L. par le Vallois, au S. par le Fausfigni, & à l'O. par le Genevois. L'Empereur Conrad. le Salique, le donna à Humbert aux blanches mains : il fut érigé en Duché par l'Empereur Fréderic II. en 1238. Il s'étendoit autrefois jusqu'à Saint-Maurice. Les Valaisiens s'en emparerent en 1536. La Chambre Impériale les condamna à le restiruer. Charles V voulut les forcer à cette restitution : ils relâcherent seulement, par le Traité de 1569, ce qui est au-decà de la riviere de Morges, juiqu'à celle de Dranse: les Bernois rendirent tout ce qu'ils avoient conquis fur Charles III, Duc de Savoie, dans les Bailliages de Tounon, de Ternier, de Gaillard. Le Chablais a neuf à dix lieues de longueur & trois à quatre de largeur. Il consiste en cinq Bailliages; savoir, Tounon, Evian , Aups , Ternier & Gaillard. Les autres lieux les plus considérables sont, Ripaille sur le lac. Nouvelle , Hermanie , Yvoire , Langin , le Fort des Allinges , Taramont , Chavannes , Abondance , Volanzana . les Terres de Saint-Vittor, & plusieurs possessions de la République de Geneve y sont enclavées. Les Romains avoient des haras dans cette Province, & l'appelloient Provincia Equestris & Cabellica. Elle faifoit partie des Peuples Andates & Véragriens, dont parle Céfar dans ses Commentaires,

CHALEURS D'ITALIE (les) sont très-fortes dans lété. L'Italie, uijete à l'intempérie de l'air, esige de la part de ses habitans des précautions. C'est ordinairement au mois d'Août & de Juillet, que les chaleurs sont les plus grandes. Les Italiens ont soin d'occuper les apparaments bas pendant cette fasson; à Rome, on pousse cette précaution jusqu'à ne point changer de chambre dans la même faiton. Les Romains prétendent que le changement d'air leur seroit pernicieux : il est défendu d'alier en Villegianure; ils sensement chez eux, & ne fortent que lur les huit heures du main. Comme l'air, pendant ces deux d'air services de l'artification de l'artificatio

CHAMBERY, Camberiacum, Capitale de la Savoie; l'ancienne Ville des Allobroges, dans laquelle la Savoie érigée en Duché, par l'Empereur Sigismond, le 19 Février 1416. Cette Ville , dans laquelle on compre de huit à dix mille habitans, est petite, quoiqu'affez bien bâtie : elle étoit autrefois la résidence des Comtes & des Ducs. Ses rues font étroites, fon aspect est triste, par la nature de la pierre dont elles sont construites. On y remarque le Château à demi-brûlé en 1745, des anciens Comtes & Ducs, où se resira le Roi Victor en 1730, après son abdication & son mariage avec la Marquise de Saint Sebastien; les Jacobins où le Sénat s'affemble; l'exercice de l'Arquebuse, la Place du marché & la Promenade du Vernay. On y trouve une quantité étonnante de fontaines, & une plus grande quantité encore d'Eglises & de Couvens des deux fexes. Ses fortifications font peu confidérables. La Laise & l'Albane traversent la Ville; ce sont deux ruisseaux plutôt que deux rivieres. ( Voyer ALBANE ) ll y a deux Jurisdictions, le Senat qui juge souverainement, & une Chambre des Compses pour la Savoie. La Sainte Chapelle', qu'on voit dans l'enceinte du Château, est de fondation royale, & n'a rien de bien remarquable, & n'a jamais été finie: on en estime le portail. Le commerce y est en vigueur : les habitans sont doux & honnêtes ; quoiqu'en général le sexe n'y soit pas de la plus grande beauté, on y voit de très-belles femmes. Cette Ville est à onze lieues N. E. de Grenoble. Elle a été la Patrie de l'Abbé de Saint-Réal, du Pere Deschalles, & du Président Favre, célebre Jurisconsulte : on va pretque par tout dans la Ville, fous des portiques.

CHAMBRAI, jolie petite Ville du Gozzo, Isle à l'O. & dépendante de l'Isle de Malthe, C'est le Bailli de Chambrai qui a fait bâtir la Ville qui porte son nom. CHAMBRE, (la) Village peu considérable de la

CHAMBER, I JA Village peu Controrante de la Savoie, à cinq lieues d'Aiguebeile, dans les montagnes des Alpes. Il n'y a qu'un Couvent de Cordeliers, le refte n'eft qu'un ras de vieilles mailons & de chaumieres. Les goîttes sont très-communs, & presque

ordinaires dans ce lieu & dans les montagnes des environs. On y est fi accourumé, que bien des gens regardent comme un défaut de n'en avoir pas. On attribue ce vice local à la qualité des eaux crues & dures.

CHAMBRE APOSTOLIQUE, (la) est un Tribunal prépolé à l'administration des revenus du Saint Siege. & qui juge toutes les causes qui y ont rapport. Eile a pour chef le Cardinal Camerlingue : elle est compolée du Gouverneur de Rome, de l'Auditeur de la Chambre & du Trésorier, qui est comme le Contrôleur Général des Finances. Il y a douze Prélais. appellés Chierici di Camera, qui se rassemblent deux fois la semaine chez le Cardinal Camerlingue, pour la révision des comptes. Parmi ces Clercs de la Chambre , est le Prafetto de l'Annona , qui est à la scie de l'approvisionnement de Rome: il veille à la culture des terres, à la conservation des grains; est à la tête des greniers d'abondance, juge les causes relatives au commerce des grains, dont il fixe le prix. Il y a encore le Président d'ella Grascia, qui veille à tous les autres domestiques. Ces deux Officiers en taxant les bleds & les comestibles, font, dit-on, le malheur de la campagne de Rome. Le Cultivateur n'ayant pas la liberté de vendre ses denrées au meilleur prix possible, abandonne la culture des terres, & aime mieux aller à Rome jouir du bas prix du bled, que de se donner beaucoup de peine pour le récolter sans profit : il en est de même pour les comestibles. La Chambre Apostolique comprend encore le Commissaire-Général des Troupes. Voyez MILICE DU PAPE. Le Commiffario del mare, qui a le département de tout ce qui regarde les troupes de mer, les galeres, poris de l'Erat Ecclefiastique. Presidente della zecca, dont le département est tout ce qui concerne les monnoies, le change. & la fixation des monnoies étrangeres. Presidente delle strade, qui a le département des ponts & chauffées , grands chemins , &c. Presidente delle ripe & dell'aque; il a le département des eaux & forêts. Presidente d'egli Archivi, qui est chargé de veiller aux

dépôts des minutes & titres de l'Etat Eccésiastique : enfin le Présdent des Prisons. Tous ces Préslats ont fous eux des Auditeurs ou Juges, qui tiennent leurs Audiences dans la grande salle de Monte Civorio,

CHAMMUNI OU CHAMMONI, petite Ville du Fauf-

figni. Voyer FAUSSIGNI.

CHAMP DE MARS. Campo Marzo. Il s'étendoit depuis le Capitole & le Quirinal, juiqu'à la porte du Peuple : il étoit borné au N. par le Tibre, & à l'O. par le Mont Pincio: il occupoit presque tout l'espace qu'occupent aujourd'hui les rues del Corfo, di Ripetta & del Babuino. Il étoit destiné aux assemblées du Peuple & entouré de beaux monumens, dont on voit encore les ruines. Il avoit plus de deux cent-cinquante toifes de long : on y voyoit des temples , des cirques , des théatres, des portiques. Le Circus agonofticus, le Portique d'Europe, le Panthéon, le Terme de Néron, le Portique de Gratien, le Tombeau d'Angufte, la Place de Trajan, étoient aux environs du Champ de Mars. C'étoit-là qu'étoit l'Obélisque Horaire, dont on voit encore les débris, dans une cour derriere Saint-Laurent, près de la Place de Campo Marzo. Voyez OBELISQUE. Toute cette partie de la voie Flaminienne, qui comprenoit toute la rue du Cours, étoit décorée dans toute sa longueur de deux rangs de statues & de plusieurs arcs de triomphe. Toute cette partie de Rome n'avoit d'autres édifices que ceux qui lui servoient de décoration. La Basilique dédiée à Marc-Aurele Antonin, étoit dans l'endroit qu'occupe la Place Colonne : tout cet ancien Champ de Mars a disparu sous les ruines, & c'est fur ces ruines mêmes, que les Romains, qui quitterent les sept collines, vinrent faire leurs établissemens. On peut juger de combien les débris de l'ancienne Rome, les inondations, les bouleversemens ont exhaussé le terrein, par la profondeur à laquelle l'Obélisque Horaire a été trouvé. C'étoit en creusant des latrines que des ouvriers le découvrirent. Le Panthéon d'Agrippa, que sa solidité a sauvé de la fureur des Barbares, étoit si enterté, qu'on y descendoit par plusieurs marches avant qu'on n'eût fait abaiffer le terrein. Voyez NAVONNE, COLONNE ANTONINE.

CHAMPS ÉLISÉES , (les ) Plaine charmante , sur le bord de la Mer Morte, aux environs du Cap de Myfene, proche le Golfe de Pouzzol. Voyez MER-CATO DEL SABBATO, ACHÉRON, CUMES.

CHAMPS PHLÉGRÉENS; c'est le lieu où Hercule. seconde des Dieux, dent, dir-on, les Geans. On place ce terrible champ de bataille entre Pouzzol & Cumes: les tremblemens de terre auxquels ces lieux font fujets , les exhalailons sulfurentes qui s'échappent de la terre donnerent lieu à la fable des Géans enterrés fous les roches qu'ils lançoient contre les Dieux, & qu'ils s'efforcent de toulever encore. V. SOLFATARE.

CHAPELLE PONTIFICALE à Saint-Pierre : c'est lorsque le Pape pontifie à faint Pierre, qu'on peut juger de la magnificence de sa Cour. Il se transporte du Vatican, où il fait sa résidence, à saint Jean de Latran. Il descend à l'heure de la grand Messe, précédé d'un Dé:achement de la Garde Suisse, armé de pied en cap, & le casque en tête, d'un Détachement de Chevaux-Légers, en bottines, & le pistolet à la main, des Domestiques de livrée, des Maitres-de-Chambre, & des Gentilshommes de la suite, des Cardinaux, des Portiers du Pape, en simare rouge, & le capuchon bordé d'hermine. Le plus jeune des Auditeurs de Rote porte la croix , suivi de toute la Prélature, composée des Gouverneurs des Villes voifines, des Protonotaires, des Auditeurs de Rote. des Evêques affistans du Trône, des Généraux d'Ordre, des Cardinaux, suivis de leurs Caudataires, en fimare violette, des quare Conservateurs, & des Princes assistans du Trône. Le Pape, en chape, la mitre fur la tête, affis dans un fauteuil placé fur un brancard, est porté sur les épaules de quatorze Valetsde Chambre, vêtus de rouge comme les Portiers. On porte à côté de lui deux grands éventails de plumes d'autruche blanches; huit Gentilshommes ordinaires

Tome 1.

foutiennent le dais qui couvrent le brancard : les Cameriers secrets & ordinaires, & le reste de la Garde Suisse, terminent la marche. Ce Cortege arrive à Saint Pierre ; à quelques pas de l'autel , on descend le Pape . qui va se placer sur son Trône dresse à gauche ; le sacré College, en habits d'Evêques ou de Diacres, les Prélats en camail & les Généraux d'Ordres, se placent dans une enceinte de bancs à dos & tapissés ; les Princes affistans sont sur les degrés du Trône, les Auditeurs, le Maître du sacré Palais, & les Protonotaires, sont sur le degré inférieur. Au pied de l'autel est un buffet, où font les calices, l'aiguiere à laver, les vases pour l'eau & le vin , plusieurs baffins , le tout d'or , à côté du buffet sont les Conservateurs, en robe de moire couleur d'or bordée de velours cramoisi. Le Pape commence la Messe sur son Trône; elle est chantée en plain-chant grégorien, sans orgues ni musique. L'Epitre & l'Evangile sont chantés dans les deux Langues Grecque & Latine, Le Pape descend de son Trone à l'Offertoire, & reste à l'autel jusqu'à l'Agnus Dei. Alors il remonte sur son Trône, fait les prieres qui précedent la Communion, & on la lui apporte; il partage l'hoftie en deux, en confomme la moitié, & distribue l'autre aux Diacre & Sous-Diacre, qui sont Cardinaux : il prend une partie du fang avec un chalumeau d'or, & le Diacre reporte le calice sur l'autel , où il confomme le reste avec le Sous - Diacre. Après la Messe, on porte le Pape avec le même Cortege qu'il est venu à la grande tribune au-dessus du vestibule de Saint Pierre; il donne la bénédiction à la Ville & à l'Univers. La colonade est bordée des deux côtés des troupes du Pape : la place & la rue qui y aboutit sont remplies d'un peuple immense. L'arrivée du Pape est annoncée par les fanfares, & fa bénédiction par le canon du Château Saint-Ange.

Le Correge ordinaire du Pape est composé de deux Cuirassiliers à Cheval & de sir Valers de pieds qui dévancant le carrosse du Pape, précédé d'un Ecclésiastique, sur une mule, qui porte la croix; le carrosse et là six chevaux, le Possillon & le Cocher sont en manteau & en

(-1)

rabat : deux Officiers de la Chambre , en sourane violettes à manches de couleur de pourpre, avec des rochets violets, & à cheval, & les deux plus anciens Domestiques du Pane, sont aux portieres ; deux haies de douze Suisses, en pourpoints, hauts-de-chausses, rabats de dentelles , le chapeau à moitié retrouffé , avec le plumer entourent le carrolle. Il est suivi d'un second carrosse à six chevaux, où sont les Officiers du Pape. Le tout est suivi de douze Gardes-du-corps & de douze Cuiraffiers à cheval, l'épée à la main : un Faquino ou Portefaix, tient un marche pied à trois degrés pour faire descendre le Pape. Par-tout où il passe, on sonne les cloches, on fe met à genoux, & les carroffes font obliges de s'arrêter, les personnes qui y sont de descendre : austi a-t on grand soin de l'évirer , & de détourner d'austi loin qu'on apperçoit le Cortege. On ne porte devant le Pape ni chapeau, ni épée, ni canne; les Cardinaux feuls ont cette permission : les Chevaliers de Malte gardent Ieur épée. V AUDIENCE DU PAPE.

CHARBONNIERES, Ville de Savoie, dans le Comté de Maurienne, sur les frontieres du Duché. Charbonnieres est une forteresse très-bonne, sur la riviere d'Arche, auprès d'Aiguebelle. V. MAURIENNE.

Charousse, Ville & l'un des douze Mandemens du

Faustigni. Voyez FAUSSIGNI.

CHARTREUSES. Une des principales est celle de Bologne. La maifon est très-vaste, & a plusieurs cloîtres. Son Eglise est riche en tableaux; on voit un Saint Bruno invoquant la Vierge dans sa gloire, & un Religieux méditant fur un livre , du Guerchin; un baptême de Notre Seigneur , par Elifabeth Sirani ; le couronnement d'épines, & la flagellation, de Louis Carrache; la communion de Saint Jérôme, d'Augustin Carrache; S. Denis Chartreux, du Guide ; Saint Jean Baptifte prêchant fur le bord du Jourdain, par Louis Carrache. La Chartreuse de Venise a donné son nom à l'Isse qu'elle occupe, elle est très-belle, & renferme d'excellens morceaux de l'École Vénitienne.

La Chartreuse de Naples, quoique moins riche qu'elle ne le paroit, est si sagement administrée, que ses reve-

nus suffisent non-seulement à son entretien . mais à une décoration qui femble annoncer des revenus immenses. Vovez NAPLES. Elle est située au-dessus du Château de Saint-Elme, au haut d'une montagne fort élevée. C'est, dit-on, un des trois plus beaux points de vue de l'Europe. L'Eglife, quoique petite, est admirée par les peintures & les sculptures. Il y a de très-beaux ouvrages du Guide (la Nativité du maître-autel) le Taber-

nacle est de Lanfranc.

La Chartreuse de Certofa, à quelques lieues de Pavie, n'est pas aussi bien située; mais elle est bien dédomagée par son étendue & par l'architecture de ses bâtimens, qui la fait regarder comme la plus belle de toutes les Chartreuses de l'Europe. Elle est située dans la plaine de Barco. On admire le portail de l'Eglise, tout entier de marbre blanc, orné de très belles statues; le tombeau de Jean Galéas Visconti I, Fondateur de la Certosa; la Chapelle de faint Michel, peinte par Perugin; le tabernacle du maître-autel, composé de pierres précieufes. Le cloitre a mille pas de tour , & les galeries font foutenues par des colonnes de marbre, comme celles de Naples. Voy. PAVIE, CERTOSA.

CHASSE, (la ) Caccia, est permise presque par toute l'Italie, principalement dans l'Etat Ecclesiastique; chasse qui veut fur toutes les terres, même fur celles des Seigneurs & des Cardinaux, fans avoir besoin d'aucune permission : aussi y voit-on très-peu de Gardes-chasse : ce qui fait que le gibier est très rare en Italie . & même

fort cher.

CHATEAU-DAUPHIN, place très-forte dans le Marquifat de Saluces, au Piémont, renferme quatre fortes places dans le pays nommé les quaire Valiées, habitées par les Vaudois ; qui professent la Religion Prétendue-Réformée, & que les Rois de Sardaigne souffrent à cause des services qu'ils en ont reçus dans leurs guerres. La France a cédé Château-Dauphin au Duc de Savoie, en 1713. Il est à douze lieues S. E. de Briancon, onze E. d'Embrun.

CHATEAU-DE-L'ŒUF, est un Fort qui fert, ainsi que le Château-neuf, de mole & de défense au grand Port





de Naples. Guillaume I, Duc de la Pouille, qui le fit bâtir, en fit une maison de plaifance bien fortifiée contre les entreprifes des Napolitains qu'il avoit lieu de craindre. Voyz NAPLES.

CHATEAU DE SALANOVE, petite Ville fortifiée du Genevois, ainfi que Château-Vieux, qui est un des onze Mandemens ou Bailliages. Voyez GENEVOIS.

CHATEAUFORT, Place de la partie du Bugey, qui est demeurée au Duc de Savoie, par le Traité de Lyon. Châteausort est chis de Baronnie, près la riviere de Guet.

CHATEAU-SAINT-ANGE, (le) est la seule Forteresse qu'il y ait à Rome; c'étoit autresois le tombeau, ou mausolée, ou mole d'Adrien, un des monumens les plus magnifiques de l'ancienne Rome. L'Empereur Adrien le fit construire vis-à vis le tombeau d'Auguste. qui étoit de l'autre côté du Tibre ; c'est une grande & superbe Tour à trois étages & à trois ordres d'architecture, décorés de colonnes de granite & de porphyre. Cette Tour étoit élevée sur un socle immense de marbre de Paros. Dans les entrecolonemens des galeries formées par les trois ordres, étoient des statues & de bas-reliefs des plus grands maîrres : le tout étoit terminé par une magnifique coupole surmontée d'une pomme de pin de bronze, qu'on voit dans le Belvedere de Rome : les statues tant d'hommes que de chevanx & les bas-reliefs, étoient de maibre de Paros. Cette belle construction étoit à un jet de pierre hors des murs : on la joignit aux fortifications par deux murailles qui venoient aboutir au Tibre, & l'on en fit une des plus fortes défenses de la ville. Les Goths s'en servirent contre les armées qui venoient les attaquer , nonfeulement pour se mettre à couvert, mais encore ils lançoient contre les assaillans les débris des statues qu'ils mutiloient. & les autres ornemens de ce bel édifice. Les colonnes qu'ils ne purent brifer resterent dans leur entier, & ont ensuite été transportées à saint Paul, hors des murs, & dans d'autres édifices. Dans les neuvieme & dixieme fiecles , ce mole d'Adrien servit de retraite à ces petits tyrans qui s'éleverent à Rome. Boniface

Gu Gu

VIII s'en empara, & le fit fortifier: il y mit une garnifon. Aleznafre VI & Piel V ajourerett de nouveaux
ouvrages, & Urbain VIII en fit une fortification inespugnable. L'ancien tombeau d'Adrien forme le corps principal de cette Fortereffe. Il elf entouré de quatre gros
baltions; on y conferve le tréfor de l'Eglife, formé
par Sixte V, & les beaux ornemens du Souverain Pontife, les Bulles & les Chartres de la Cour de Rome. On
y tient enfermés des prifonniers d'Erat. Au centre de
l'ancien monument, eff une grande falle peinte à la frefque par Jules Romain & Perrin del Vaga. On y voit des
Antiques, & entr'autres un buste d'Antonin le Pieux,
une flatue de Rome triombphate. & C.

Les Papes peuvent, en cas d'événement, s'y retirer par une galerie qui y communique du Vatican. On a donné, dit-on , à ce mole d'Adrien le nom de Château-Saint-Ange, parce que, lors de la peste qui ravageoit Rome l'an 593, S. Grégoire le Grand, affistant à une Procession générale qu'il avoit ordonnée pour obtenir du Ciel la cessation de ce sléau, & dans le temps que cette Procession passoit sur le pont qui est vis-à-vis, ce saint Pon: ife vit au haut de la Tour, ou mole d'Adrien , un Ange qui remetroit l'épée dans le fourrean. Comme la peste cessa peu de tems après, en mémoire de cette délivrance, il fit placer au haut du mole la statue d'un Ange, qui tient une épée à la main. Ce Château est extrêmement curieux. Il v a dans l'arfenal, parmi un grand nombre d'armes, quelques unes qui sont défendues : il y en a de fort singulieres & de très-anciennes. Le cirque d'Adrien n'étoit pas loin de là : on en voit des vestiges dans les prairies qui sont sur le bord du Tibre. Vis à vis du Château , & le pont Saint-Ange, orné d'une belle balustrade & de statues de marbre blanc. Ce fut Alexandre VI, qui, en 1500, fit la galerie de communication du Vatican au Château-Saint-Ange, c'est du Château qu'on tire tous les ans un superbe seu d'artifice la veille de saint Pierre : la grande girande est de quatre mille cinq cens susees.

CHATILION. Il y a deux peites Villes de ce nom en Savoie; l'une dans la Baronnie de Faussigni, dont elle est un des Mandemens ou Bailliages ; l'une dans le Duché d'Aouste, sur la Doria.

CHAUMOMT, un des douze Mandemens qui compofent le Genevois. Voyez GENEVOIS.

CHAVANNES, Ville de Savoie dans le Chablais. Vo-

VEZ CHABLAIS.

CHEMIM D'ITALIE, (les) font fort incommodes pour les voyageurs. Il s'en faut de beaucoup que les routes soient aussi belles que celles de France; elles font hautes & basses, à cause des montagnes, & fort tortueuses. La plupart des environs de Rome, & de presque toutes les autres villes d'Italie, ne sont point pavés : ce qui occasionne en été une poussiere insupporrable, & en hiver des mauvais chemins. Voyez VoiE APPIENNE.

CHERASCO, Ville du Piémont , Capitale de la province de Querasque, à laquelle cette ville donne son nom. Cherafco est affez forte ; elle est fur une montagne, près de l'endroit où la Stura & le Tanaro se joignent; on y compte fept mille habitans.

CHERZO, Isle considérable du Golse de Venise, avec une ville du même nom ; qui] a titre de Comté. Le nom de Cherzo prouve son ancienneré. Les Grecs appelloient Chersonese une peninsule ou presqu'isle. Cherzo est d'autant plus avantageuse aux Vénitiens, qu'elle leur sert de magasin pour tous leurs bois. Ses pâturages font fi fertiles, que cette isle nourrit continuellement cent cinquante mille têtes de bétail. L'air y est très-sain, le territoire très-sécond en vins , huiles & miel , & tout d'une excellente qualité.

CHIANA ou CLANIS, Riviere que les eaux qui tombent de l'Apennin dans le temps de la fonte des ne ges groffissent tout à coup d'une maniere extraordinaire ; ces eaux coulent dans l'Arno & dans le Tibre . & causent quelquesois dans leurs cours des inondations confidérables.

CHIARI , Ville du Bressan , à l'ouest du Brescia , est célébre par la baraille qui s'y donna le 1 Septembre 1701, entre les François, commandés par Monsieur de Villeroy, & les Impériaux, commandés par

le Prince Eugene, qui battit Monfieur de Villeroy. CHIAVARI, petite Ville dans la Republique de Génes; cet endroit est très-renommé à cause des grandes Foires qui sy tiennent. Elle est stude des grandes chure de la riviere de Lavagna, près de Rapello. Son nom chez les Anciens étoit Clevarum, Claveum & Claveriaum. Les Génois la fient bâtir vers 1167.

CHIAVENNA, Bourg & Va'lée dans le pays des Grifons. Le Bourg est situé sur la riviere de Meira, qui se joint à l'Adda. Ces deux rivieres se jettent ensemble

dans le lac de Como.

CHIEIT ou THÉATE, grande Ville & capitale de l'Abourze circineure, au Royaume de Naples. Clément VII l'étigea en Archevêché Cette ville a donné fon nom aux Religieux Théatins. Congrégation établie en 1524, par Gretan de Thin-to ou Théate Chietieft fut une mortagne proche la tiviere de Pi(thara: le territoire y el abondant & ferrile. Elle etl félaparéo par

la Pelchara de l'Abruzze uitérieure.

CHIGI AL CORSO (Palais à Rome) Il est dans une des plus belles situations de Rome ; il a sa principale entrée dans la rue du Cours, & domine sur la place Colonne. L'architecture n'a rien de surprenant : il y a encore de belles peintures, quo que plufieurs aient disparu. On y admire encore une bataille de Salvator-Rosa, chef-d'œuvre ; une Nativité, de Carle Marate : une Magdelaine . du Guerchin : Orphée adoucissant les animaux avec sa lyre; trois enfans qui jouent, de Baroccio; Vénus dans le bain, fervie par les Nymphes , accompagnée des Graces , de l'Albane ; des marines & paylages , de Cleude Lorrain ; une Judith , de Pelidore de Caravage ; une Venus , & un tableau ailégorique, de Rubens; un Satyre portant des fleurs, avec une Bacchante, du même; Mars qui fouette l'Amour en présence de Vénus, de Caravage; le portrait de l'Aretin, par le Titten. Parmi les sculptures antiques & modernes, les plus d'enes d'être remarquées, font un Apolion faififfant Mertyas par l'épaule, & tenant le couteau dont il va l'écorcher ; un buste de Catigula, en posphyre, fur une colonne d'albaire tranf-

in Gord

parent; plusieurs bustes, du Bernin; & beaucoup d'autres morceaux très précieux. La Chapelle est très-ornée; on y montre une croix de diamans dont Louis XIV fit présent au Cardinal Chigi, dans le temps qu'il

étoit Nonce en France.

CHIOZZA OU CHIOGGIA, Ville dans les Etats de Venife, affer agréable; elle eff finée dans les Lagunes, à vingt-cinq milles de Venife. L'Adige & le Pô ie jettent dans la mera u-deflous de cente Ville, qui eff au milieu des eaux, & dans une file oh l'on fair beaucoup de fel. L'Eglife Cathérait est frès-belle; les ruse ison fort larges, & ont des portiques très-commodes. On a de Chiozzala vue des Alpes, du côté de Padoue; & l'on entre dans les Lagunes. Chiozza a un Evéché & un Port. Cente « Ille eft dans le Dogado. Poyer Dogado.

CHIVAS, CHIVASO, CHIVASCO, Place importante, & Ville confiderable du Piémont, fituée au N. E. du Piémont propre, près du Pô, à quatre lieues de Turin; élle eft très bien fortifiée. Après avoir effuyé différens fiéges, elle eft reflée au Duc de Savoye, qui y entretient : une bonne garnifon. Chivas eft la clef du Pays où eft Turrin, du Canaveze, du Montferrarois & de la Lombardie.

CHIUSA, Ville de l'État de Venise, dans le Véronnois, fituée près de l'Adige, au-dessus de Véronne. Elle

est fortifiée , & dans un terrein très-fertile.

CHIUSI, petite Ville Epifcopale du Siennois, dans la Tofcane : fon Evché eft fuffregant de Sienne, Chiuf eft à treixe lieues de cette Ville, près du Lac de Chiana; on coit que c'est l'ancienne Clussum, Capitale des Rois d'Etravie, dans le temps que Porfenna faifoit reembler la République Romaine encore naissane. Il est fort parié de Lussum dans Litte-Live, Polybe, Stroban, Pilme, 8cc. Il faut la dittinguer de Chiusi-Viouvo, Bourg de la Tofcane, fur une Colline vers la foutie du Tibre.

CICERON, ( le Tombeau de ) est auprès de Mola, bâti sur les ruines de l'ancienne Formies, où Ciceronavoit une maison de campagne : on voit à la droite de la voite Apienne, une tour soit ancienne & presque ruinée : on dit que c'est là où étoit le tombeau de Ciceron. L'entrée est une petite porte quarrée, presque sermée par des rui-

D 10 5 11 11

nes & des brossailles. Selon Plutarque, il sut tué près de Formies; selon d'autres, il sut rencontré par les Émissai-

res d'Antoine , entre Terracine & Aftura.

CICERONI. On appelle ainfi, à Rome, & dans l'Italie, des perfonnes qui fe propofent aux Exrangers pour leur expliquer & leur faire connoître les chofes curieufes, les antiquités, let shleaux, & généralement tout ce qu'il y a de curieux à voir; mais il est dangereux de s'en rapporter à leurs explications; la pilpart de ces Estevoni font des pauvres Ecclessaftiques, fort ignorans, qui ont toujours à propos un conte qu'ils répetent où qu'ils imaginent, quand ils ignorent le sujet d'un tableau, d'une statue, ou qu'ils montrent quelque monument antique. Une preuve de leur ignorance, c'est qu'ils ne restent jamais fans réponé à tout, & qu'ils ne doutent de rien.

CINZANO, petite Ville du haut Montferrat, dans la Province de Trin. Cinzano est au midi du Pô, ainsi que Jarso & San-Raphaël. Voyez TRIN.

CIRQUES. Du temps des premiers Romains, on appelloit Jeux du Cirque , Ludi Circenfes , généralement tous les Jeux qui se célébroient dans un champ vaste. qu'on avoit coutume de choifir entre une colline & une riviere. Là se donnoient les chasses, les combats des Gladiateurs, les courses des chevaux, les nomachies. Lorsque le luxe se fut répandu, on voulut un lieu plus décoré & clos. Le premier des Tarquins fut le premier qui, après avoir disposé un lieu vaste entre le Mont Aventin & le Mont Palatin , le fit entourer de loges & de bancs pour y placer commodément les Spectateurs : ce corps de bâtiment conferva toujours le nom de Cirque . & acquit par degré de nouvelles magnificences: les Empereurs ornerent les Cirques de superbes obélisques & de statues. Chaque fête nouvelle fournissoit des ornemens nouveaux. Auguste, Claude & Caracalia y firent des dépenses considérables. On compta dans Rome jusqu'à huit Cirques. On inventa l'amphithéatre que l'on construisit sur le modele du Cirque , mais bien moins vaste. Le Cirque de Tarquin n'étoit d'abord environné que d'échafauds de bois , remplis de bancs & couverts de planches ; depuis on y éleva de superbes bâtimens . & on orna la place de

plusieurs buts ou bornes de marbre pour la dispute de la course. Il y avoit aussi plusieurs obelisques avec des figures hiéroglyfiques & des colonnes ; l'Empereur Claudius en fit dorer la plupart ; Caligula fit paver la place avec de la pierre de vermillon mêlé avec de la foudure d'or : Héliogabale y ajouta de la limaille d'argent. Ce Cirque appelle encore il Circo di Caracalla, est le seul qui soit resté. Son circuit est encore tout entier ; mais ce n'est plus qu'un gros mur de briques de douze à quinze pieds de hauteur, dans lequel on remarque des arcades de diftance en distance avec des portes bouchées : on y entre par un portique de briques , qui est sur le bord de la Via Appia, du côté du levant. On y distingue encore l'arene, & au milieu, la ligne appellée Spinea, ainsi que les bornes autour desquelles tournoient les charriots. Au bout du Cirque, du côté du couchant, on voit encore trois tours qui étoient contigues aux galeries où se plaçoient les Spectateurs qui y pouvoient tenir au nombre de soixante mille ; aujourd'hui ce pompeux édifice est au milieu des champs & des vignes ; l'arene n'est plus qu'un pré; ces belles pierres qui formoient la ligne Spinea. ainsi que les statues, en ont été enlevées. Innocent X en a fait ôter le superbe obélisque qu'Auguste y avoit sait dreffer , & Sixte V le fit élever dans la place del Popolo. CISMONE, petite Ville de l'Etat de Venise, dans la

Marche Trevilane, près de Bassano.

CISTERNA, Ville, Principauié & Fief relevant de l'Eglife de Rome, dans la Province de Quiers en Piémont. L'Eglife de Rome a plufieurs autres Fiefs dans ce même pays.

CITADELLA, petite Place du Padouan, dans l'Etat de

Venise Voyez PADOUAN.

CITTA Où CIVITA CASTELLANA, petite Ville de l'Ombrie, à dix lieues de Rome: on y arrive, de cette derniere Ville, en laissant à droite le Mont Soracle, dont Horace dit qu'il étoit encore couvert de neige au mois d'Avril, & après avoir passe les l'expessars, aujourd'hui la Valcha, qui vit la défaite des Fabius par les Veens. Civita Cafellana étoit autresois la Capitale des Faliques, située sur une montagne escarpée, où l'on n'arrive que

par des chemins tortueux, étroits & difficiles; tels que Tite-Live en décrit les accès de la montagne des Falifques. Furius Camillus la tenoit affiégée depuis deux ans sans succès : un Maitre d'Ecole lui livra tous les enfans que les Habitans avoient confiés à ses soins ; Camille eut la générosité de renvoyer les enfans & le Maître, ce qui détermina les Fa isques , plutôt que les armes des Romains, de se soumettre. Citta Castellana n'est pas précifément dans le même emplacement que cette Capitale appellée Falerium, mais un peu plus loin. On voit avant d'arriver à Citta Castellana, quelques restes d'anciennes fortifications sur les rochers qui bordent la montagne du côté de Rome ; c'est là qu'on juge qu'étoient la Ville , la Citadelle & le Temple de Junon de l'ancienne Faleris. La Ville qui la remplace, est Episcopale, petite, mal batie, pauvre & déserte. Le Palais qu'Alexandre VI y fit bâtir, ressemble à une Citadelle ; on y enserme des Prifonniers d'Etat, La Citta est environnée de trois côtés par trois petites rivieres qui coulent dans des vallons de plus de trois cens toifes de profondeur. Plusieurs savans prétendent que Cina Castellana est dans l'emplacement de l'antique Veies, & non de Falerium ou Faleris. Il y a de grandes autorités pour & contre. Voyez Isola. La roche sur laquelle Cina Castellana est située, a été réunie à la Campagne par un pont magnifique à doubles arcades; c'est un ouvrage digne des anciens Romains; il fut fait en 1712 par les soins du Cardinal Impériali , alors Preffatto del buon Governa.

CITTA-NUOVA , petite Ville dans l'Istrie, très-bien bâtie : cette Ville appartient aux Vénitiens , & a le meilleur Port du pays, à vingt-quatre lieues E. de Venife. Elle est fur la mer Adriatique , à l'embouchure de la riviere de Quieto. Elle est peu habitée, à cause de son mauvais air : elle a été bâtie un peu au dessous de la ville d'Amonia , lorsqu'elle eut cié détruite ; c'est delà que lui vient le nom de Citta-Nuova; on l'appelle indiffinctement dans le discours latin. Æmonia ou Civitas Nova

CIVITA-BORELLE Ville Episcopale de l'Abruzze citérieure, dans le Royaume de Naples. Voyez ABRUZZE. CIVITA DI FRIOULI, Ville au Frioul dans l'Etat de Venife, étoit ci devant la Capitale du pays: elle eft encore aujourdhui remarquable par la Nobleffe & fon Chapite; c'eft la patrie de Paul Diacre, & de Philippe della Torre. Cette Ville qui est affez bien fortifiée, est fur la Natione, à huit lieues N. d'Aquilée.

CIVITA DI PENNA, Ville au Royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, avec un Evêché fuffisgant de Chieri, est affez bien peuplée. Cette Ville a toujours appartenu à la Maifon de Farnefe, & le Roi de Naples la poffede comme héritier de cette Maifon; elle est proche la riviere de Salino, à quarre lieues N. O. de Chieri.

CIVITA DI PIEVE, Civitas plebis, petite Ville dans le Pérugin, peu confidérable, & appartenant à l'Etat Ec-

clésiastique.

CIVITA-DISOLE, pente Ville de la Romagne, qui appartient au grand Duc de Toscane. Elle est sur la petite riviere de Fagnone, vers la Romagne Ecclésiastique: elle

a d'assez bonnes Fortifications.

Givita- Lavinia, autressis Lavinium, est de la plus grande antiquié. Les Historiens de l'ancienne Rome, les Poètes & sur-tour Virgile, ont célébré Lavinium; c'est là, selon Virgile, qu'Enée aborda en arrivant en Italie. Lavinaque vonit Litora. Pluseurs Auteurs la sont emonter à une plus haute antiquité, en consondant Lavinium & Laurentum ; lis prétendent que Laurentum prit le nom de Lavinie, de la ssile du Roi Latinus, qu'Enée épous ; cependant Virgile distingue ces deux Villes, & le Laurentum étoit une Citadelle du Roi Latinus.

CIVITA-TURCHINO, est une colline à six lieues de Viterbe, dans l'Etat Eccléssistique. On croit que c'est dans cet endroit même qu'étoit aurrefois Tarquinium. On y a trouvé des infériptions, des médalles & d'autres monumens antiques. Il ne reste aucun vistige de

Ville.

CIVITA-VECCHIA, petite Ville dans le Patrimoine de faint Pierre, avec titre d'Evêché, avec un Port fervant au commerce de Rome, très-bien fortifie & dans lequel sont les Galeres du Pape, est à quinze lieues au

N.O. de Rome. Cette Ville s'appelloit, du temps des beaux jours de la République, Centum Cella. Trajan y fit agrandir & construire un beau Port dont parle Pline. Elle a été prife & reprife par les Barbares, par Narsès, par les Sarrasins, elle fut rebâtie par Léon IV, dans un autre endroit ; elle s'appelle Cincelle , & l'ancienne Ville prit le nom de Civira-Vecchia. Il paroit que les Papes l'ont fort protégée. Benoit XIV déclara le Port franc, ôta tous les impôts qui pouvoient gêner le commerce, & fit faire d'immenses magasins. Il y a près de Civita-Vecchia une grotte salutaire qu'on appelle la grotte du Serpent, parce qu'on prétendoit qu'un serpent guérisfoit les plaies des malades qui y entroient , en les léchant. Cette fable n'est plus crue, même du Peuple. Ces guérisons proviennent d'une vapeur sulfureuse que les malades y respirent, comme dans les Etuves de San-Gennaro. Il y a austi à trois lieues N. E. de Civita-Vecchia, une mine d'aiun, la plus abondante de l'Italie. On l'appelle alun de Rome, & il s'en fait une grande exportation en France.

CIVITELLA, petite Ville, ainsi que le désigne son

nom , dans le Florentin. Voyer FLORENCE.

CLANIO, autrefois CLANIUS, Fleuve ou riviere qui passe à une lieue & demie de Capoue, & qu'il faut distinguer du Clanis, qui est auprès de Chiusi dans la

Toscane.

CLERCÉ DE ROME. Le Clergé remplit à Rome toutes s'est dignités, les places, les Magiftraures; le feul tribunal donn les Magiftraus ne font point Eccléfiaftiques, est celui du Capitole, où s'expédient des affaires peu importantes , & dont les Jugemens s'exécutent fur le champ. Le Clergé supérieur est divisé en trois calfes; les Cardinaux, le Corps de la Prélature & l'Epifopat. On appelle Prélats tous ceux qui tiennent à l'adminitiration ou à la Cour : il y a des places qui conduient au Cardinalat, telles que celles du Gouverneur ou Préfet de Rome, de Promoteur Genéral, de Secrétaire de la Confulte, de Tréforier de la Chambre Apostolique, de Majordogne, de Maitre de Chambre du Pape, les Non-ciatures , & C. Les Prélats remplifilent les Tribunaux.



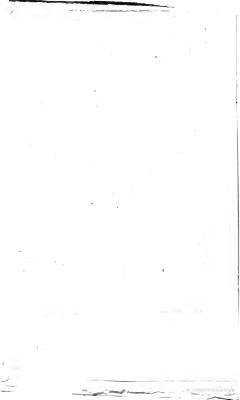

les Appartemens du Pape, les Chapitres. Il y en a quelques-uns qui ont Eréques in parithés, mais l'Epifecopar est l'Ordre le plus respectable. Les Prélats qui afpirent aux grandes dignités, n'ambitionnent point des Evéchés ou Archévchés, parce qu'ils demandent résidence; les Cardinaux Evêques ne se dispensent pas de visiter fouvent leurs Diocétes. Les Evêques sont ordinairement très-instruités, & Cell le plus souvent leur mérite qui les conduit à l'Episicopat.

On compte à Rome environ trois mille Prêtres séculiers, sans parler des Eurangers qui y abondent, & près de quatre mille cinq cont Régulérs, s lans compter les Religieuses; ce qui en tout fait un quinzieme des habitans, & peu-tère un dixieme fi lon met dans ce nombre les Clercs qui aspirent à la Prêtrise, Le Cardinal Vicaire ala Jurisdiction & l'inspection sur tous les Corps Eccléfiastiques, Séculiers & Réguliers: le Vice-Régent ou Promoceur a la Police générale des mœurs du Clergé; il examine pour les O:dinations, approuve les Consesseurs & reçoit les plaintes contre les Ecclésiastiques, & c. Le Promoteur de la Foi est un autre Prêtat, destiné à veiller

qu'il ne s'éleve aucune erreur nouvelle.

Le Clergé Séculior inférieur ne jouit d'aucune confidération, le respectant peu lui-même; il le rend méprifable au plus bas Peuple, dont il a les mœurs & les masimes : il est pauvre, ignorant & paresseurs. Il est fubjugué par le Clergé Régulier, qui est rebs-savant, se regardant comme la colonne de l'Eglié. Les Prêtres de cet Ordre rampent aux pieds des Moines qui les méprisent : ceux ci ont le plus grand crédit sur le Peuple, qui les nourrite n partie par se saumônes. On remarque que dans le patriculier, il y a des Religieux du plus grand mérite, & des mœurs les plus exempolaires.

CLITUMNO, Climmus, Riviere que Virgile a célébrée, pour la fernilité de fes bords, & la beauté des troupeaux qui sy nour-floient, & parmi lefquels on choifiloit les victimes pour les facifices, ( Géorg, 2.) prend la fource entre Spolette & Folipo, le long de la voie Flaminiene, au pied des collines qui bordent la plaine. Il fort de déflous un rocher, & x se ferpentant dans cette plaine délicieufe. Sa fource, & les sgrémens de fes bords, font tels à peu près que Pline les a décrits. Le Cliummus eft formé par trois groffes fources qui le réuniflent; auprès on voit les reftes d'un Temple, celui fans doute dont parle Pline: on l'a réparé en partie; on l'appelle dans le pays le Temple de Cliumne. Il y a dans l'intréseur un Autel fur lequel on dit la Meffe: le Cliumne truverse le grand chemin, passe à Bevagna, en latin Mevania petite Ville agrésblement struée, & tombe dans le Topino, a urre rivière.

CLUSE, (la) petite Ville de Savoie & Capitale du Fauffign, fur l'Arve, à neuf lieues S. E. de Geneve, huit N. E. d'Anneci, seize N. E. de Chamberi. Long. 24. 12. lat. 46.

CLUSON, Riviere qui traverse la Province de Pignerol ou des quatre Vallées, arrose la ville de Pignerol, Fenestuelles. Il y a dans le Bregamasque une pe-

tite Ville qui porte le nom de Cluzon.

COCAGNE, Fêre du Peuple, dans laquelle on lui diftibue çertaines viandes & du pain. C'eft fur-tout à Naples, que le Roi, dans le temps du Carnaval, dans la Place qui eft devant le Palais, donne une Cocagne. Il y a un grand théâtre dreffé vis - à - vis du grand baicon, garni depuis le haut jufqu'en bas, de pains, de jambons, de faucilions, de cervelats & de toute forte de viandes falées. Des farceurs, des musíciens donnert des fechacles, pendant lefquels le Peuple fe raffemble. Lorique le Roi le juge à propos, il fait un fignal, & la Cocagne eft livrée au Peuple; mais on a foin d'empêcher qu'il n'arrive d'accident.

u accuent.

COCOGNO, Bourg au Duché de Milan, dans le Lodesan, vers le confluent de l'Adda & du Pô, à trois lieues de Lodi. Il est remarquable, parce que les Autrichiens y surent sorcés le 6 Mai 1746, par les Fran-

çois. Co

COCORETTO, Cogureo, Bourg près de la Mer, entre Gênes & Savonne, sur la côte occidentale & dans les Etats de Genes. Ce Bourg est très-remarquable pour avoir





avoir donné naiffance au célebre Christophe Colomb, qui y naquit en 1442, & qui le premier découvrit l'Amérique en 1492.

COLALTO, Ville & Comté de l'Etat de Venise, dans la marche Trévisane près de Torcello : voyez MAR-

CHE TRÉVISANE.

COLEGNO, (Chartreuse de ) sur la route de Rivoli à Turin, est remarquable par une belle façade en marbre que le Roi sit construire à l'occasion de son mariage en 1737.

COLISÉE, Coloffeo. C'est le plus grand Amphithéâtre qu'ait élevé la magnificence Romaine. Il fut construit par Vespasien, après la conquête de la Judée. Si l'on en juge par ses ruines , les Auteurs n'en imposent point lorsqu'ils mettent ce monument au-dessus des Pyramides d'Egypte, & des autres merveilles du monde. On prétend qu'il fut construit, en moins d'une année, par douze mille Juifs amenés en captivité à Rome. C'est un ovale qui a cinq cent quatre-vingt-un pied de longueur , quatre cens quatre-vingt-un de largeur , & cent soixante de hauteur : l'enceinte & la partie du côté du nord . font exactement conservées. L'arene, ou la place vuide, est presque comblée par les débris des voûtes qui supportoient les degrés , au haut desquels est un mur percé de fenetres. Ce mur est décoré dans la partie extérieure, des quatre ordres d'Architecture : les trois premiers ordres sont en colonnes, le quatrieme est en pilastres ; il y avoit entre ces colonnes autant de statues : il en reste encore les niches & les piédestaux. Les ordres avoient moins de faillie à mesure qu'ils s'élevoient ; le premier en avoit plus que le second ; celui-ci plus que le troisieme. Les pierres étoient liées entr'elles par de gros cloux de bronze ; les Goths ont eu la patience de scier les pierres pour les enlever. Chaque ordre avoit quatre-vingts arcades égales. Dans la frise qui termine le quatrieme ordre, on voit des petites fenêtres quarrées , au-dessous defquelles étoient attachées les cordes dont on se servoit pour tendre les toiles & couvrir l'Amphithéâtre en cas de besoin. L'intérieur est presqu'entièrement dé-

Tome 1. M

gradé, il paroît qu'il y avoit trois rangs de corridors doubles , les uns au-dessus des autres ; les ruines de la maconnerie sur laquelle les gradins étoient posés , font juger de leur disposition : il en reste un côté tout entier , auffi folide que s'il venoit d'être construit. Les deux rangs d'arcades qui ferment chaque corridor . ont chacun quinze pieds de largeur ; ils sont de pierres blanches de Tivoli ; le pavé est de grandes briques recouvertes d'un mastic qui leur donne la solidité du marbre ; le rang d'en bas est rempli de terre , ainsi que les souverreins où l'on enfermoit les bêtes féroces. On entroit dans ce grand Edifice par quatre grandes portes de quatorze pieds huit pouces de largeur ; on montoit aux corridors par quatre grands escaliers. L'Amphithéaire contenoit , dit on . près de cent dix mille Spectateurs , dont quatre-vingtfept mille étoient assis , & vingt mille débout aux différentes ouvertures.

Cet Edifice a d'abord été dégradé par les Goihs qui enleverent les bronzes & les autres ornemens : ensuite le Pape Paul II , Pierre Barbo , Vénitien , . y prit toutes les pierres dont il eut besoin pour bâtir le Palais énorme de Saint-Marc ; il emporta toute la partie méridionale. La Chancellerie fut aussi bâtie par le Cardinal Riario , des pierres du Colisée ; & le Cardinal Farnese, depuis Pape sous le nom de Paul III, en construisit son Palais ; malgré ces dégradations, ce qui en reste étonne encore. Clément X, par un mouvement de piété, en considération du sang des Martyrs versé sur l'arene, fit réparer les portes, & ordonna qu'elles fussent fermées pendant la nuit, & fit élever des Autels autour de l'arene, & un au milieu , sous l'invocation des Martyrs. On dit qu'au nombre de ces Martyrs est l'Architecte même du Colifée , S. Gaudence ; Benoît XIV y a fait ajouter quatorze Chapelles en l'honneur des Mysteres de la Passion. On dit aussi que le Cardinal Farnese ayant demandé & obtenu la permission de son oncle d'enlever du Colifée la quantité de pierres qu'il pourroit abattre dans un demi-jour, il y mit quatre mille

hommes qui abartirent un tiers de la façade, & qui auroient tout abattu, fi le Pontife, qui en fut informé, n'edu arrêté la démolition. COLLÉ, peine Ville Epifcopale dans le Pifan,

COLLÉ, petite Ville Episcopale dans le Pisan, au Duché de Toscane; son Evêché est suffragant de Florence. Collé est située sur une colline dans la

vallée d'elfa , à fix lieues S. de Florence.

COLLEGE DE ROME. Les Sciences & la Religion ayant ficé en taile l'amour de l'étude depuis l'expulfion des Barbares, on s'y eft fur tout occupé à donau goût général de la Naion. Les Univerfités d'Îtalie, & fur-tout celles de Padoue & de Pine, sont fameufes depuis pintieurs fiecles. Préque touts les Villes un neu confidérab es ont des Colleges, & l'on
porte les plus grands (oins au choix des Profificurs,
La plupart ont leur Bibliotheque & des Cabinets d'Hiftoire naturelle, de Médailles, d'Auriques, & des
Ch.fs.d'œuvres modernes de Sculpture & de Peinture.

Le Collège de la Sapience à Rome , est le premier & comme le centre de l'Université , quoque son établissement remonte à des temps beaucoup plus étoignés. L'université ne dare que de 1444 com le Pontiticat d'Innocent IV. Fryt ROME Ce Collège occupe un bisiment magnique commencé par Mischel-Ange. Il n'y a point de basses de l'asses années par l'au prosesse de l'asses de l'

Le College Romain que les Jésuites occupoient à Rome, & qui elle le plus fameux de cette Ville , après celui de la Sapience, est un des beaux Palais , fron le considere du côté de la magnissence de ses onemens & l'étendue des falles. Outre la superbe Bibiocheque, le Musée et ce qu'il y a de plus surprenant par l'immense quantité de curiofité que le Pere Kirker y a rassemblées. Vases, camées, médialles, morceaux d'histoire naturelle, modeles de machines, un cadara solaire antique, Rc. forment cette précieuse & riche collection. Le Dominiquin, le P. Grassi & l'Algarde, ont contribué à l'architecture de l'Eglié, o lous l'invocation de faint Ignace. Les peintures de la voîte des Chapelles & de la tribune sont du Pere Pozzi & du Frere Larit, Jéstiuse; des tableaux du Trevisan, des bas-reliefs, des statues de Legros, &c. ornent cette Egliée.

Le College de la Propagande fut fondé en 1622, par le Pape Grégoire XV , augmenté & doté par Urbain VIII en 1627. Une Congrégation de Cardinaux y tient ses séances pour les affaires qui ont rapport à la propagation de la foi, aux Professeurs qui y enseignent la Théologie , la Philosophie , les Belles-Lettres & les Langues orientales , pour l'inftruction des Ecclésiastiques que l'on destine aux Missions étrangeres, & que l'on y éleve en grand nombre. Outre ces Eleves ordinaires , les Evêques Catholiques répandus dans les Pays des Infideles, envoient, à ce College plusieurs Sujets des Indes, de l'Abyssinie , de la Syrie , de l'Arménie , de la Grece , &c. pour s'y instruire , & retourner ensuite dans leur pays aider ces Evêques dans leur apoftolat. Presque tous les Professeurs des Langues orientales, qui enseignent dans ce College, sont de l'Afie.

COLLICIPOLI . Collis Scipionis . petit Village de l'Etat Eccléfatique près de Teni a l'Estrémité du vallon délicieux qui est entre Nami & Terni. On y fait une chafte aflez finguière ; on dreffe des pigeons appellés Mandarins ; ils vont au devant des pigeons de paffage , & les conduient dans la forêt & fur les arbres mêmes où les Chasseurs les attendent.

COLOMIA , Bourg du Milanois , fur l'Adda , &





fur le canal qui va à Milan ; ce Bourg est situé sur une hauteur ; son aspect est très-agréable : on y voit une très-belle maison que le Genéral Merci y a fait construire, avec de magnifiques jardins en terraffe qui vont joindre le canal, un des plus beaux ouvrages d'architecture hydraulique.

COLONNA , petite Ville dans l'Etat Eccléfiastique . à deux lieues de Frascati , du côré de Palestrine , & qui fait partie de cette Principauté ; elle paffe pour avoir été l'ancienne Gabies que Tarquin fit détruire. C'est auprès de Colonna qu'est la source de l'Aqua Vergine , ou de la Fontaine de Trevi à Rome. Add to the contract of the state of the stat

Voyer FONTAINES.

COLONNES. Monumens que l'ancienne Rome érigeoit aux grands Hommes, dont elle vouloit immortaliser la mémoire ou les actions : il y en avoit dans plusieurs quartiers, dans les Places. Presque toutes ces colonnes ont subi le sort de tant d'autres monumens, qui paroissoient devoir durer autant que le monde, & que les Barbares & l'ignorance ont détruits. Plusieurs sont restées ensevelies sous les ruines ; d'autres ont été brifées en différentes piéces & abandonnées. Celles qui peuvent donner encore une idée de la beauté de ces monumens, font les fuivantes.

Colonne Antonine. Elle donne le nom à la Place Colonne, au milieu de laquelle elle est élevée, & dont elle fait le plus grand ornement. C'est , " à ce qu'on croit , un trophée érigé par le Sénat à l'Empereur Antonin le pieux, après sa mort. Elle a cent seize pieds de hauteur , en y comprenant le piédestal, qui a vingt-cinq pieds, deux pouces, cinq lignes, & la colonne quatre-vingt-onze pieds, fept lignes. Elle est de marbre , & suivant l'inscription , elle a souffert de la foudre , ou de quelqu'incendie. Elle fut restaurée en 1589, sous la conduite de Fontana , elle est ornée de bas reliefs qui l'entourent dans toute sa hauteur , en ligne spirale , représentant divers événemens des guerres des Romains sous Antonin & fous Marc-Aurele , fon successeur , qui la fit М 3

ériger. Elle a dans son plus grand diametre seixe pieds; quarre pouces: elle est de proportion Corinthienne. On monte jusqu'au sommet par eint quarre-vingt-neuf marches; l'elcaier, qui est intérieur, est écairé par seixe senéres; au lieu de la flatue de l'étmpereur, qui devoit être au-desses, Notre V y fit placer la staue de faint Paul, en bronze do, é, quatre infériptions gravées ser les faces du pièdestal, indiquent l'année de la restauration, la dédicace à S. Paul, la dédicace ancienne de Marc-Aurcle à Anvoini, & le nom de Fontana qui l'a restaurée. Devant le Palais du Bailliage de Rome, in Monte.

Devant le Palais du Bailliage de Rome, in Monte Citorio, on a rouvé un piédethal de marbre, de plus de doure pieds de haut, restauté par Benoit XIV, qui portoit une colonne érigée à Antonin le pieux. On a trouvé dans les jardins des Prêtres de la Misfion, une colonne qu'on vois acuellement couchée dans la petite rue du Monte Citorio : elle est de granite : le Nit a près de guarante fix pieds de haut, le diametre est de principe de la purion terre le diametre est de principe le diametre pourroit être.

élevée & restaurée à peu de f ais.

La Colonne Irajane passe pour la plus belle collonne du monde : elle est dans l'endioit même où étoit le superbe Forum Trajani , où le Sénat la sit élever , pendant qu'il étoit occupé à la guerre contre les Parthes , pendant laquelle il mourut. Ce monument a en tout, en y comprenant la statue de S. Pierre lont elle est surmontée, environ cent cinquante pieds de haut : le fût eit formé par vingt-trois blocs de marbre, du quatre pieds quatre pouces d'épaiffeur , pofés à plomb les uns fur les autres : dans l'épaiffeur de ces blocs , est l'escalier , de cent quatrevingt-quatre marches jusqu'au chapiteau, couronné d'un petit dôme, au-dessus duquel est la statue : la base à huit blocs ; elle est entourée de bas-reliefs en ligne spirale, suivant la direction de l'escalier ; éclairé par de petites fenêtres, qui ne défigurent point l'ordre du dessein. Ces bas reliefs représentent l'hiftoire militaire de Trajan ; on y compte deux mille cinq cens figures ; cet ouvrage est très-estimé , le





dessein & l'exécution en sont admirables. Les Académies de Peinture de Paris & de Rome, ont fait mouler ces figures en plâtre : chaque bloc a été travaillé dans l'attelier ; mais tout l'ouvrage est si bien lié , que la colonne paroît avoir été sculptée sur pied, tant pour l'ouvrage extérieur que pour l'escalier. Les figures ont environ deux pieds de proportion ; celle s du haut un peu plus & en plus grandes saillies ; tou t paroît fait de la même main, quoique plusieurs Ar-tistes y aient travaillé, sur le dessein & sous les yeux d'Apollodore de Damas. Le piédestal & la base étoient enterrés. Sixte V fit enlever les ruines qui les cachoient, en 1588, & les fit entourer d'une balustrade, par où l'on descend pour monter dans la colonne. A peu de distance , les terres élevées font disparoître la base & le piédestal qui est décoré de beaux trophées , d'aigles romaines & de guirlandes. Sixte V fit élever sur cette colonne une statue de saint Pierre, qui a vingt-trois pieds de haut; elle est de bronze doré , sur le modele de Thomas Porta , & coulée par Torrigiani.

Colome roftrale de Duillius. C'est le plus ancien monument de ce genre qu'il y ait à Rome. Il est au bas de l'escalier du Palais des Conservateurs au Capitole. Il fut érigé à Duillius, le premier des Romains qui ait remporté une vistoire navale, l'an 49/4 e la République : elle avoit été placée dans la Foro Romano : elle est dé marbre de Paros , haute de dix à douze pieds, d'ordre Toscan, ornées de proues & d'ancres : elle porte une petite staue de Rome triomphance: il y a fur les proues des chevaux marins en relief. Auguste la restaura : quoiqu'elle ne foit pas aussi belle que beaucoup d'autres colonnes, son antiquité la rend respectable.

Colonnes du Temple de Jupiter Stator. Il y a plufeurs colonnes dans le Campo Vaccino, dont les trois plus belles font vers Santa Maria liberatrice. On ne fait pas au juste si elles sont du Temple de Jupiter Stator, ou du Comitium. Ces trois colonnes sont d'une très-belle proportion, cannelées, & ser-

111 4

vent de modele aux Artistes pour les proportions & les ornemens. Il reste encore huit magnifiques colonnes du Temple de la Concorde, bâti par le Dictateur Furius Camillus. Six forment le frontispice couronné d'un entablement , & d'un reste du fronton. On voit que les deux autres, placées derriere la premiere & la fixieme , faisoient partie de la colonnade du Temple. Un peu plus lois sont trois autres colonnes, d'ordre Corinthien & cannelées : on croit qu'elles faisoient partie de la décoration de Jupiter Tonnant. Tout cet emplacement , voifin du Forum , & le Forum même , étoient ornés de temples , de colonnes, d'arcs de triomphe, de statues & de portiques ; il n'y reste que des ruines & les colonnes dont on vient de parler , qui ont rélisté à la fureur des Barbares. C'étoit dans le Forum qu'on voyoit la Pila Horatia, ou la colonne à laquellé Horace, vainqueur des Curiaces, suspendit leurs dépouilles sanglantes. Dans ce même endroit étoit une autre co-lonne, auprès de laquelle Brutus fit fouetter de verges son propre fils avant de le faire conduire à la mort , à laquelle il l'avoit condamné lui-même. Elle fervit enfuite à y lier les criminels & les esclaves ; il y avoit encore une colonne qui fervoit à marquer l'heure du jour au moyen de l'ombre ; c'étoit une méridienne ou cadran solaire, que le Consul Valerius Messala apporta de Catane. C'étoit au Forum qu'étoit la tribune aux harangues. L'ancien temple de Janus , que Romulus avoit fait élever , étoit vers la partie orientale du Forum : il y avoit deux portes de bronze , l'une à l'orient & l'autre à l'occident ; l'une étoit ouverte pendant la guerre, & l'autre pendant la paix. Voyez CAMPO VACCINO.
Colonne de la Douanne. Elle est d'ordre Corinthien,

dans l'espace qui est entre les colonnes de Jupiter Stator & celles du Temple de la Concorde. On ne fait pas trop à quel édifice la rapporter : elle est cannelée & d'une belle proportion.

Colonne Militaire. C'est au Capitole qu'on conserve cette colonne. C'étoit la premiere, qu'on appelloit



romer Contah



Mille doré. Elle étoit placée dans le Foum. C'est Auguste qui l'y plaça, comme dans le centre d'où partoient & où abourissoient toutes les grandes routes d'Itaile; de c'est delà qu'on commençoit à compter les milles romains. Nous les avons ionités en Europe.

Il y a une infinité de colonnes à Rome qui ont fourni aux Savans beaucoup de sujets de differtations, dans lesquelles ils ont essayé d'accorder les faits de l'Histoire ancienne, avec ces restes mutilés, qu'on croit en être les monumens. Quoiqu'il n'y ait fouvent que des conjectures dans ces fortes d'Ouvrages, ils ont donné lieu à des recherches, qui non-feulement ont beaucoup fervi à éclaireir l'Histoire, mais qui ont produit le meilleur effet pour les Arts modernes, qui sont nés des ruines de l'antiquiré. C'est dans l'examen déraillé de ces monumens, que les Artiftes ont trouvé des modeles , & ont appris à les imiter au point que bien souvent on a scu à qui on devoit donner la présérence de l'antique & du moderne. Michel-Ange, supérieur dans la Peinture à ce que nous connoissons des plus grands Maîtres chez les Romains, prouva qu'il les égaloit au moins dans la sculpture. Tout le monde counoît la maniere dont il s'y prit , pour faire voir qu'il étoit très poffible d'aller dans cet Art auffi loin que les Anciens. Une très-belle statue antique fut trouvée à Rome ; elle étoit mutilée, & aucun Sculpteur n'ofa entreprendre de la restaurer. Michel-Ange fit en secret le bras qui manquoit à la statue, & le cacha sous des ruines où l'on devoit fouiller ; le bras fut trouvé , on se selicita de cette découverte, & personne ne douta que ce ne fut le fragment de la flatue ; ce ne fut que lorsque les plus grands Artiftes eurent prononcé, que Michel-Ange découvrit sa supercherie.

Colonas de Floreire. Soit que les Romains eustent pris des Tocians l'idée d'eigre des colonnes por éternifer la mémoire des grands événemens ou celle des hommes célebres; foir que les Tocians la tiennent des Romains, on a plusieurs colonnes à Florence; il est vais qu'elles font outes modernes. La République de Pile si présent de deux colonnes de porphyre, avec des chaines prifes fur le Port. Ces deux colonnes sont devant la porte principale du Baptiflatie à Pite : même on voit vis à-vis de la Cathédrale, une colonne ifolée de marbre blance, surmonitée d'une urne (upplerale antique, »uffi de marbre, autour de laquelle est un Sylene jouant de la double flûte. On ne peut trope dire à quoi ce monument a rapport; l'urne semble indiquer un tombau.

Il faut avouer que nous ne connoissons pas tous les ublages auxquels on faisoit fervir les colonnes. Il y en avoit une dans le Cirque de Faminius, qu'on appelloit colonne militaire, suivant Ovid. Fal. VI. Cétoit du pied de cette colonne qu'on lançoit une stêche au Roi ou à la Naion, contre lequel on se disposit de prendre les armes. Cétoit-là sans doute la formule de la déclaration de guerre des Romains. Suivant ce Poëte, cette colonne stoit petite: Non parvæ parvæ columan nois.

Colonaes de la Place Saine-Mart. Ce font deux des plus belles colonnes qu'il y air en Italie; elles furent apportées de la Grece vers l'an 1175; elles font de granite, placées fur le bord de la mer. Sur l'une eft le Lion ailé en bronze doré, fiur l'aurte eft la flatue de S. Théodore. C'est entre ces deux colonnes que le Doge Marin Falier fut décapité. On y fait encore les exécutions publiques.

Vis-à-vis de la porte de l'Eglife de fainte Marie Majeure, dans la Place, et fun e colonne cannéle, qui a fervi autrefois au Temple de la Paix, que le Pape Paul V fit reflauter, & transporter en cet endroit; il la furmonta d'une flatue de la Vierge, de bronze doré, avec cette infeription: Regina pater: elle a quarantequarte pieds de hauteur; il y en avoit huit femblables clans le Temple de la Paix. On peu ipgee de la magnificence de ce Temple par cette colonne feule, qui est d'un très-beau maibre.

COLONNE, (Palais) au pied du Quirinal, sur la Place des Saints Apôrtes, ses jardins s'étendont jusqu'au sommet de la montagne. La galerie de ce palais est grande, noble, décorée avec le meilleur goût; elle passe pour être la plus belle de Rome: elle a environ cent forxante pieds de longueur fur trente-fix de largeur. Elle a aux deux extrêmités des fallons ou portiques separés de la galerie par un grand arc ouvert dans soure fa largur, foutenu par des colonnes & des pilast es de jaune a tique, avec des trophées d'armes. Dans le plafond de cette galerie ett peinte la bataille de Lépante, où Marc-Antoine Colonna, Gonfalonier de l'Eglite, commandoit, Parmi les beaux tableaux dont elle est ornée, on diftingue une Madonne; un S. Pierre & un S Paul , de Raphaëi; un Hérodias , de Guide; Vénus & l'Amour, de Paul Véronese; une Assomption , de Rubens ; une Vierge avec plusieurs Saints, du Parmegianino; Régulus, que les Carihaginois enferment dans le tonneau hériffé de pointes ; des Paylages du Pouffin, une Bacchanale, de Rubens; un Christ mort, du Guerchin; un Ecce Homo, de l'Albane; un Payfan qui mange des feves, du Tintoret ; une Peste de Poussin ; une Sainte-Famille , d'Andre del Sarto, &c. Parmi les Antiques, une statue de Marc-Antoine Colonna ; l'Apothéose d'Homere , bas relief; la statue d'un Roi; un buste d'Alexandre; une tête de Méduse en porphyte; une tête de Jupiter.

Les jardins sont formés de d'éléventes terraff's; on trouve dans le bois qui ett vers le haut de la montagne, un gros reste de trise cotin-hien, orné de schons, et un gros bloc de mabre, quit a douze pieds de long, aurant de largeur. Et onve d'épaititur; on criet que ce sont les restes d'un Temple du Soleil, élevé par Aurélien, après la victoire qu'il remporta sur Zénobre, Reine des l'almiréniens; le piédettal de Marc-Auréle du Capirole, paroit fait d'un semblable bloc. Quels édifices que ceux où l'on employoit de temblables pierres pour architraves 1 Quelles colonnes ? Ce Palais Colonna est meublé avec une richesse sur magnificence royales.

COLOREDO, Ville du Frioul, dans l'Etat de Venise.

COLORNO, petite Ville dans le Parmesan, qui s'est

(Grad

embellie par le sépour que la Cour de Parme y fair une grande partie de l'été. La massion de plassifance des Ducs de Parme est quarrée & stanquée de quatre subditions; l'extérieur n'a rien de remaquable : mais les appartemens sont dans le mème goût que ceux de Versilles. On y a bâti un magnisque estaler de marbre, un grand sallon superbement décoré, & une très-belle Vénerie. Les jardins ont été agrandis, & peuvent certe comparés à celui de la Muetre; ils font environnés de belles terrasses. L'air est très-pur à Colorno. Poyer PARME.

COMACHIO, petite Ville du Ferrarois, dans l'Etat de l'Eglife, dans des marais, fur la mer de Venife; elle eti bătie entre des marais appelles les Valltes de Comachio, dont elle eft la capitale. On appelle vallées, les marais que forment les branches du Pà, avant que de fe decharger dans le mer. L'Empereur Joseph 1, qui s'en étoit emparéen 1708, comme d'un Frée de l'Empire, l'avoit fortifiée. Charles VI la rendit au Pape Benoit XIII. en 1725, L'air y est trèsmauvis; s'unt intel·elle habitée que par des Pécheurs, qui trouvent dans les vallées du poisson en abondance. Il y a aussi des falines, qui rapportent un treveux con-

sidérable au S. Siege.

fur fes bords. Luco, Masiano, le Fort de Fuentes, font des villes affez confidérables & les principales du Comaíque. Côme est une ville fort grande; elle portoi déjà le nom de Novo-Comum au temps de Catulle, & le Lac s'appelloit Lecus Lerius. Elle a été la partie de Caullet, de Plinte le Jenne, du Pape Innocent XI, de Paul Jove, l'Hittorien, & de ton frere Benoit.

COMMERCE DES ITALPENS, (le) n'est pas, à beaucoup près , ce qu'il devroit être , fi la plupart des peuples d'Italie n'étoient point prévenus que tout Commerce dépare des titres de Noblesse. Les Vénitiens. les Génois & les Florentins, persuadés que la vraie gloire confiste autant à procurer les choses nécessaires à leurs états , qu'à les défendre par les armes , s'adonnent tous au Commerce. Les Nobles & les Marchands s'assemblent ; mais ils font bande à part : & cette distinction, qui est la seule, n'empêche pas qu'ils ne travaillent tous également pour le bien de l'État. Dans le détail , le Commerce regarde les hommes : ce sont eux qu'on voit dans les boutiques. Les femmes n'y paroiffent jamais; elles sont retirées dans leurs appartemens, & occupées dans l'intérieur de leurs maifons; elles ne paroissent pas non plus dans les cafés , mais feulement dans les boutiques où l'on vend des modes. Il n'y a qu'à Turin où les Dames foient dans leur comptoir comme à Paris.

COMMERCE DE ROME. Il y a très-peu d'argent quicircule à Rome; le Commerce s'y fait en billets de la Banque du Saint-Efprit & des Monts de Piété, dont les échéances font à certains termes. Lorsque ces termes arrivent, on va à ces dépôts, & l'on renouvelle les billets, ou bien l'on donne quelqu'agent & des billets de moindre valeur. Le crédit de ces Banques ett établi fur la foi où l'on ett à Rome, que les fonds des billets font dans les caiffes: mais cela feroit difficile, & peut-être dangereux à vérifier. Du refle, le Commerce y eft très-peu de chofe, non pas que les Italiens ne foient très - induftrieux, mais à causé de leur parelfe & de quelquè vice da Gouvernement. L'obligation où font les paysans de l'Etat Eccléfiaftique de ne vendre leurs denrées qu'à Rome, & à un prix fixé par la Congrégation des Approvitionnemens, fait que les cultivateurs ayant plutôt à perdre qu'à gagner, abandonnent la culture des terres , & sachent de se procurer des places de domestique chez les S.igneurs, où, sans avoir rien à faire, ils jouiront du travail d'aurrui. Delà il rétulte que les matieres premieres du Commerce venant de l'Etranger , abiorbent le peu d'argent qui circule. Il n'y a point de Manufactures de toile, parce qu'il n'y a ni lin ni chanvre, qui cependant seroient très-abondans & très-beaux, fi on les cultivoit. La paresse naturelle aux Italiens y a presque anéanti les Manufactures; il y en a quelques-unes d'é offes de soie très légeres; on y fait venir les carrolles de Milan , & ceux qu'on construit à Rome sont mès grossièrement faits. Le Commerce de Rome se réduit donc à celui de la cire , dont il se fait une grande consommation, & à celui des tableaux , des estampes & des statues, copiés de l'antique. L'Italie a dans ce genre, des richesses immenses que toutes les Nations réunies ne sauroient payer: mais ces richelles ne produsfent rien Il y auroit pour les propriétaires une certaine honte à vendre des originaux Dans une ville où le Commerce attire peu d'aigent, les denrées de confommation doivent être à vil prix, Elles, y abondent : car le peuple vit très-frugalement. Voilà une idée de ce qu'est le Commerce a Rome.

CONCLAVE, enceinte dans laquelle se renferment les Cardinaus pour l'Elicsson du Pape, & de laquelle ils ne peuvent iorir jusqu'à ce qu'il y ait élébion. Cest ordinairement dans une des galeties du Vatican, que dix jours aprè- la mort du Pape les Cardinaux entrent dans le Conclave. Il enhardle tout le premier entre, de faint Pierre, & depuis la falle royale & la falle ducale jusqu'à celle sparements & des Concfactions. On y construir autant de cellules qu'il y a de Cardinaux qui doivent entrer au Conclave, elles

ont douze pieds & demi de long fur dix de large : elles sont faites avec des planches, tapissées en soie, numérotées & toutes rangées sur une même ligne; mais de telle forte qu'une ruelle affez étroite , fépare les unes des autres. Chaque Cardinal fait mettre les armes fur la porte de sa cellule. Toutes les issues du Conclave sont murées, ainsi que les arcades du portique; il n'y a que la porte qui du grand escalier conduit à la falle royale, & qui se ferme avec quatre ferrures , deux en dedans , dont le Cardinal Camerlingue & le premier Maître des Cérémonies ont les clots , deux en dehors , & les clefs restent au Maréchal du Conclave. On passe à manger, & les chofes nécessaires aux Cardinaux & aux Conclavistes. par des tours comme ceux des Couvens : il y en a huit, deux au haut de l'escalier de Constantin, gardés par les Conservateurs de Rome & par les Prélats; deux autres sont gardés par les Auditeurs de Rote & par le Maître du facré Palais; deux autres du côté de la Secrétairie, gardés par les Prélats Clercs de Chambre; enfin, deux du côté du Belvedere, gardés par les Patriarches, les Archevêques, les Evêques & les Protonotaires , le tout à tour de rôle. Il v a une fenêtre dans la grande porte, par laquelle on donne Audience aux Ambassadeurs, à travers un rideau toujours fermé. Le Majordôme du Pape a son appartement au haut de la rampe : le Maréchal du Conclave a le fien près de la grande . porte, pour l'ouvrir s'il arrive quelque Cardinal, le Conclave fermé, ou pour faire fortir s'il est nécessaire, Chaque Cardinal garde avec lui deux Conclavistes. & trois s'il est Prince. Il y a dans le Conclave les Maîtres des Cérémonies , le Secrétaire du facré College, le Sacristain, le Sous-Sacristain, le Confesfeur deux Médecins , le Chirurgien , l'Apothicaire , quatre Barbiers , trente-cinq Domestiques , un Maçon , un Menuisier.

Le jour qu'ils entrent au Conclave, les Cardinaux s'assemblent à la Chapelle Pauline; le Doyen, après une Orasson, lit les Constitutions du Conclave & les

Cardinaux jurent de s'v conformer. Ce jour - là ils reçoivent dans leurs cellules les visites de la Noblesse, des Prélats, des Ambassadeurs. Tous ceux qui sont prépofés à la garde du Conclave , prêtent ferment , ainsi que les Conclavistes, & le soir le Cardinal Doyen fait sonner la cloche pour la clôture du Conclave ; & le Cardinal Camerlingue , suivi des trois Cardinaux Chess d'ordre, font la visite la plus exacte. Dès-lors, personne ne sort plus, ou si quelqu'un sort il ne rentre plus, & l'on choifit une autre personne à fa place. S'il meurt un Cardinal, ses Conclavistes sont obligés de rester jusqu'à là fin : les trois Cardinaux Chets-d'ordre donnent Audience au Gouverneur de Rome, à celui du Conclave, aux Sénateurs & aux Ambassadeurs, à travers le tour, au nom du sacré College. On porte tous les jours en cérémonie le diner de chaque Cardinal. Quand il s'agit du scrutin . le Maître des Cérémonies avertit les Cardinaux de se rendre à la Chapelle de Sixte IV : après la Messe du Saint-Esprit , on leur distribue des billets , où chacun met fon nom . & celui à qui il veut donner sa voix. Le dernier Cardinal Diacre prend sur une petite table . placée devant l'Autel, des boules où sont écrits tous les noms des Cardinaux du Conclave, il les lit, les compte à haute voix, les met dans un fac de damas violet , agite le fac & en tire trois , qui sont désignés Scrutateurs , & trois autres qui sont les Infirmiers pour plier les billets des Cardinaux malades ; ils recoivent une caffette, que les Scrutateurs ouvrent pour faire voir qu'elle est vuide , ils la reserment à clef; il y a au dessus une petite fente comme celle d'un tronc; les Infirmiers portent les billets aux malades pour les faite remplir, & les gliffent dans la caffette. Le Doyen prend le premier billet dans le baffin, le remplit du nom du Cardinal, auquel il veut donner sa voix; le plie, le cachete, le prend des deux doigts, le montre aux Cardinaux, va se mettre à genoux devant l'Autel . & lit le serment qui est placé sur la table, par lequel il proteste devant Dieu, qu'il n'a élu que celui qu'il a cru devoir élire. Il met le biliet dans la Patene qui est sur l'Autel , & de la Patene

Patene dans le Calice. Chaque Cardinal fait la même chose . ensuite les Scrutateurs ouvrent la cassette des malades . & les mettent également dans le Calice : quand tous les billets font dans le Calice, on le couvre de sa Patene, on les mêle plusieurs fois; le premier Scrutateur tire un billet , l'ouvre ; après l'avoir vu . le présente au second qui le lit , & qui le donne au troisieme , lequel prononce le nom à haute voix. Chaque Cardinal , qui a devant lui un Catalogue imprimé des Cardinaux, marque les voix; quand tous les billets sont nommés, ils comptent, & si un Cardinal a les deux tiers des voix, il v a élection. Si les Cardinaux étrangers voient qu'un Cardinal, dont sa Cour n'approuveroit point l'élection, est près d'avoir le nombre suffisant , il doit le dire , avant que le nombre soit complet , sans quoi l'election seroit saite. Si aucun n'a le nombre suffisant, on palle à un second Scrutin, dans lequel on peut accéder à la nomination de tel ou de tel, qui a tant de voix; mais chacun refte dans son parti-

On a beaucoup parlé des intrigues, des démarches fecrettes qui e pratiquent dans les Conclaves; fouvent c'eft celui auquel on penfe le moins, qui à la fin emporte les deux tiers des fuffrages; quelquefois celui qui a le plus intrigué, & qui, aux premiers feruins, a et de le plus près du but, eff celui qui, aux derniers, a le moins de voix. Il y a des Conclaves qui ont duré fort long-temps. Celui da x730 commença le 3 Mars, & me finit que le 11 Juillet. On a imprimé l'histoire des Conclaves; cet Ouvrage n'e8t pas un des moins instructifis en fait de

Politique.

CONCORDIA. Il y a deux Villes de ce nom dans Fleta de Venife; j'une avec Evcheh, è dans la Marche Trevifane; j'autre est une Ville aussi Epsicopale; mais tunide , bé dont l'Evcque fait à résidence à Porto Gruaro. Bourg qui en est affez proche. Cette Ville de Concordia est dans le Froiu, il y a encore une autre Ville de ce nom dans le Du-Tons I

\_

ché de la Mirandole : elle est la seconde du Duché.

CONGLIANO', petite Ville de la Marche Trévisane dans les Etats de Venise. Voyez Trévisane.

CONGRÉGATION. On appelle ainsi en Italie toutes les affemblées où l'on traite de plufieurs affaires de même nature, présidées, ou composées d'un ou de plusieurs Cardinaux & de Prélats. Le Conseil d'Inquifition s'appelle Congrégation pour les affaires du Saint Office : le Pape tient auffi des Congrégations fort souvent. Les Prélats sont les Officiers Ecclésiastiques de la Cour de Rome , qui , après les Cardinaux , remplissent les charges , soit civiles , soit ecclésiastiques, Pour entrer en Prélature , il faut être d'une naissance honnête , & avoir un revenu d'environ hui: mille livres. C'est le premier grade pour arriver au Cardinalat. On commence, quand on est admis, par être Rapporteur dans les Congrégations, on est enfuite Gouverneur dans une petite Ville. Les Camériers fecrets & les Camériers d'honneur sont des Prélats qui fervent le Pape en attendant qu'il vaque des places majeures.

Îl y a des Congrégations permanentes ; il y en a de momentanées ; du premier genre , font la Confulte , établie par Siste V, pour le gouvernement de l'Etat Ecclétalique : on y respoit les plaintes des Peuples contre les Officiers ; des Vassaux contre les Barons : on y examine les différens entre les Gouverneurs ; les qualités de ceux qui demandent d'être admis à la Noblesse ; les régles.

mens à faire, &c.

L4 Congrégation del Buon Governo regarde la partie économique de l'Etat, celle de l'Inquisition. Voyre INQUISITION. Celle de l'Index Voyre INDEX. La Congrégation des Riret qui concerne les Cérémonies Eccléfaltiques, Rituels, Missels, Bréviaires, Offices, Canonifations, Fêtes, Tradition de l'ancienne Egilie, & Ret. Il y a beaucoup d'autres Congrégations de ce genre. Quant à la éconde espece, elles font indéterminées, ce sont des commissions pour l'es

Samen de certaines affaires ou questions. Telle étoir la Congrégation de auxiliis, &c. de travaux proposés &c à vérifier. &c.

CONFLANS, est l'un des neuf Mandemens de la Sa-

voie propre.

Covi, Curum, Ville du Piémoint; est désendus par une forrectie très-condièrable. Pullerais fois on a tenté d'assièger cette Place; & on à échoué en 1750. La Duchells Douairere chossit cette Ville pour feridence. De Coni jusqu'à Carmagnole, il y à un Canal qui rend son commerce ssoriilant. Cette Ville et à quatorre lieues S. de Turin; & doux E. de Pignerol. Elle est fitude sur une hauteur au confluent de la Sture & du Gès ; à dix ou doux e milles de Saluces. Quoiqu'elle ait souvent résiféé aux atraques & aux sièges, le Comte d'Haccourt l'emporta en 1641. Les François l'attaquerent inotilement en 1744; mais ils y battierne le Roi de Sardaigne. Elle est fitude au confluent de la Sture & du torrent de Cesso.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE DE GENES . ( le ) confiste en trois chambres principales ; la premiere comprend la Signoria, où préfide le Doge, affifté de huit Senateurs , qui font comme ses Conseillers d'Etat. La seconde est le grand Conseil , composé de quatre cens Membres . dont deux cens qui ne sont que Bourgeois particuliers, élus par le fort; forment le petit Conseil. La troifteme est le Consiglio di Sindici. Les cing Syndics qui le composent ont un grand pouvoir ; c'est devant eux que se traitent les grandes affaires criminelles; les petites affaires sont renvoyées à un autre petit Tribunal appellé Podesta: Les Sentences à mort doivent toujours être confirmées par le grand Conseil. Outre ces différens Tribunaux , il y en a encore un particulier , qu'on appelle il Configlio di Ricota ; c'est lui qui juge toutes les affaires civiles. Il est composé de cinq Docteurs en Droit , & de sept autres Juges , qui sont en même temps Membres du petit Conseil.

CONSELES DE VENISE, Le principal est le Grand

· - G

Confeil ; qui comprend tous les autres ; & représ fente les Comices Romains ; il ne s'affemble que les Fêtes & Dimanches, afin que les Magistrats des différens Tribunaux puissent s'y trouver. La souveraine puissance réside dans le grand Conseil , aucun Noble n'y peut assister qu'il n'ait vingt-cinq ans. Il faut diftinguer le grand Conseil du Sénat, qui lui est subordonné, comme celui de Rome l'étoit aux assemblées du Peuple. Le Grand Conseil réunit les quatre Tribunaux ou Chambres principales. La premiere appellée le College Pieno Collegio , ou la Signoria , comprend le Doge & fix Sénateurs, qui l'accompagnent toujours ; à ce Confeil est joint celui des Sages-Grands , qu'on appelle il Configlio proprio ; il est composé de vingt-six Assesseurs. On y donne Audience à tous les Ambassadeurs. Le College connoît des grands affaires qui lui sont renvoyées par le Sénat, il recoit les dépêches des Princes étrangers & de leurs Ministres. La seconde qu'on appelle il Consiglio di Prégadi ; c'est le Sénat composé d'environ deux cens cinquante Nobles ; savoir , soixante Magistrats, une Giunta ou jonction d'un nombre semblable pour les seconder, soixante autres Patriciens 🕹 appellés Sotto-Prégadi. Le Prégadi est renouvellé tous, les ans : il comprend outre les cent quatre - vingts-Magistrats dont on vient de parler , les Procurateurs & plusieurs autres sortes de Magistrats ; c'est: dans le Prégadi que se décident la paix & la guerre, & que sont traitées toutes les affaires de la République. La troisieme est le Conseil de dix qui passe pour le plus redoutable & le plus secret ; il est chargé de veiller à la sûreté de l'Etat , de punir tous les délits qui ont quelques rapports au Gouvernement, sans en rendre compte à personne : il choisit trois Inquifiteurs d'Etat, qu'il fait dépositaires de toute son autorité; ces Inquisiteurs sont les personnes les plus recommandables par leur fagesse, & les plus irréprochables dans leurs mœurs. Le Conseil des dix juge sans appel ; le Doge même est obligé d'y comparoître , lorsqu'il est dans le cas d'être accusé .

& les Inquisiteurs peuvent le condamner à mort, s'ils sont tous trois de même avis. Tout est soumis à ce Tribunal redoutable. Leur maxime, en fait de crimes d'Etat , eit correre à la pena , prima d'effaminare la colpa. On cite un grand nombre d'exemples de Nobles & de Citoyens , qui , fur un fimple foupcon , ont disparu pour toujours ; d'autres , qui pour avoir manqué de s'observer sur les points les moins essentiels, ont reçu les plus vives répriman-des. Ces trois Inquisiteurs ou Capi dieci, sont les Chefs du Tribunal des dix; ils font les informations, entendent les prisonniers & les témoins , & font leur rapport au Conseil , composé des Patriciens les plus qualifiés , les plus integres & les plus éclairés ; il connoît de tous les crimes publics, comme séditions, malversations des Magistrats, fausse monnoie, & personne ne peut parler, ni écrire pour la justification du coupable. Les Jugemens de ce Tribunal sont secrets ainsi que les exécutions qui se font dans l'obscurité de

Il y a , outre ces Conseils , trois Cours souveraines appellées Quaranties , parce qu'elles sont compofées de Quarante Magistrats ; la premiere , appellée Quarantie Civile nouvelle, juge par appel de toutes les Sentences rendues en matiere civile par les Juges des Villes de l'Etat de Terre-ferme & des Isles ; la seconde , appellée la Civile vieille ; juge les appels des Tribunaux subalternes de la Ville ; & la troisieme, appellée la criminelle, juge les causes criminelles qui ne sont pas du ressort du Conseil des dix. Il y a trois Avogadors qui font les fonctions des Gens du Roi, & qui portent les affaires à la Quarantie qu'ils jugent à propos ; ils sont charges du maintien des Loix : ils font suspendre la promulgation des nouvelles , jusqu'à ce qu'on les ait examinées de nouveau fur les motifs qu'ils en don-

Il y a des Censeurs dont la Jurisdiction s'étend sur les mœurs , & d'autres Magistrats pour la Police & l'entretien des Ouvrages publics, des marchés, pour

198

les entrées, les douanes, la fanté des Citoyens, &c.; MONT DE PIÉTÉ.

Le Chancelier de la République est pris de l'Ordre des Secrétaires ; il est à vie comme le Doge ; il a les secrets des délibérations ; quand il va au College , il est accompagné du plus ancien Procurateur. La robe d'honneur du Chancelier est de velours cramoist en hiver . & en été de damas rouge avec l'étole d'or. Il est ordinairement vêtu d'écarlate ou de violet. Il est élu par le grand Conseil , ainsi que les Magistrats de la Ville , & est le seul Officier , dont les obseques foient faites comme celles du Doge, aux dépens de l'Etat à Saint-Marc. Il y a trois classes de Secrétaires. l'une du Conseil de dix , l'autre du Prégadi , l'autre des Secrétaires ducaux. Ceux du Sénat ou Pregadi fournissent les Ministres que l'on envoie en qualité de Résidens à Naples , Turin , Milan , Florence , Zurich . &c. Les Secrétaires ducaux font les fonctions des Notaires. L'enfant , d'environ douze ans , qu'on choisit pour tirer les balottes à l'élection du Doge . entre des ce moment dans l'Ordre des Secréraires, & est élevé aux frais de la République.

Quand au gouvernement eccléfiastique , l'Archevêque de Venise, qui est Patriarche de Dalmatie, n'ajoure jamais aux mots par la Mifericorde Divine , ceux-ci , & par la grace du Saint Siege Apoftolique parce que le Sénat feul a droit de le nommer. Il y a pluficurs exemples de Prélats nommés Archevêques de Venise, qui par cela même n'ont jamais en l'agrément du Sénat. On appelle de fes Ordonnances au Sénat. Plusieurs Réguliers & Religieuses ne connoissent pour Supérieur que le Doge , qui a droit de visite dans leurs Monasteres. Les Curés & le Clergé Séculier ont leurs Jurisdictions particulieres. Le Primicier ou Doyen de Saint-Marc , a tous les honneurs & toutes les marques de la Prélature, & en fait les fonctions. Il est nommé par le Doge. Les Cures sons réservées au Peuple. Aucun Noble ne peut les posséder. Tout Ecclésiastique est exclu des charges qui peu-

went lui donner connoissance du gouvernement de la

République.

Quand au Militaire, cette partie est asse négligee. Les illes du golfe sont gouvernés par des Provédiceurs & des Conseillers qui sont renouvellés tous les trois ans; trois syndies tirés du Corps du Sénat, yont faire la visse des Places de Terre & de Mer, &

sont le procès aux prévaricateurs.

Les Charges de la Marine sont, en temps de guerre , le Général de mer ; il a une autorité générale fur la flotte. Le Provéditeur général de mer a une autorité absolue sur la florte, quand il n'y a pas de Général de mer. Le Gouverneur du Golfe commande l'escadre qui garde le Golfe. Il est à la tête dans les combats maritimes , comme étant le plus ancien Officier de mer. Il y a deux chefs d'escadre qui commandent chacun quatre galeres , qui ne s'éloignent jamais du Port que pour des commissions particulieres. Ce sont de jeunes Nobles qui commandent les autres vaisseaux ou galeres de la République , qui ne teur fournit que le vaisseau & les munitions , ils sont chargés de lever les soldats ; & pour les défrayer , on leur permet de vendre les places d'Officiers.

Les Podestats sont les Officiers que la République envoie dans ses Etats de Terre-ferme. Ils ont l'état & le rang de Gouverneurs ; ils jugent conjointement avec les Capitaines des armes qui commandent les garnisons des Villes & Châteaux , & à la charge desquels sont l'entretien & les réparations des murailles. Tous ces Officiers changent, & n'ont qu'un temps déterminé pour la durée de leurs emplois ; ils font foumis à la Jurisdiction supérieure des Inquisiteurs de Terre-ferme , Magistrats que la République envoie tous les cinq ans pour examiner la conduite des Podestats & Capitaines des armes. On peut voir un détail plus circonstancié du Gouvernement de Venise dans M. l'Abbé Richard, de qui nous avions pris une partie de ce qu'on vient de lire. En temps de guerre , le Général de mer , Capitaneo grande , est

---

toujours un Noble Vénitien ; au lieu que presque toujours , c'est un Etranger qui commande les troupes de terre.

CONSERVATOIRE, Ecoles gratuites où l'on donne à la jeun-sse une éducation convenable à la naissance de chacun. Il y en a dans toutes les principales Villes. Rome en renferme plusieurs. On y éleve les enfans des deux sexes , & l'on pourvoit à leur établissement. Les garçons sont mis en métier jusqu'à un certain âge ; mais les filles ne fortent des Confervatoires que pour être mariées ou pour se faire religieufes. Alors on leur donne les dots, que des Compagnies charitables ont soin de faire. Ces Compagnies sont différentes Confréries, composées de Séculiers, dont la plupart sont des Nobles, lesquels contribuent chacun selon ses moyens, à former des dots pour marier des filles ou pour leur faire prendre l'habit de Religion. A Rome , la dor de celles qui se marient est de cinquante écus Romains , & elle est double pour celles qui prennent le parti du Cloître. La diftribution de ces dots se fait en différens temps de de l'année. La plus célébre est celle du jour de l'Annonciation , dans l'Eglise de Minerve. Celles qui dois vent être dotées communient toutes à la grande Mefie , qui est célébrée par le Pape ou par un des Cardinaux. Après la Messe, il se fait une grande Procession où elles marchent deux à deux. Il y a des années où le nombre passe trois cents.

Il y a austi des Conservatoires à Naples, celui des filles délaissées sut fondé par le Cardinal Spi-

nelli.

On entend auffi à Naples , & dans quelques autres Villes d'Italie , par Confervatoires, des Écoles gratuites établies pour y enfeigner la Mufique. Il y en a trois à Naples , favoir a Pieta de Turchioi , les enfans y font habilis de bleu , Santo Onofrio , Irabir y eff noir & blame , & Lozetto , vout blane jufqu'au chapeau. Ceux qui font à la tête de ces Confervatoires font appelles Gubernatori : ce font de riches Négocians ou Particuliers. Avec peu de recommandation; la plupart des enfans y font reçus gratuitement; les autres y paient une pension très-modique. C'est de ces Ecoles que sont sortis les Vivaldi,

Pergolefe.

CONSISTOIRE. C'est le Conseil du Pape, le premier Tribunal de Rome ; le Pape y préside sur un Trône fort élevé, fur un Siège de drap d'or. Il y a trois sortes de Consistoires ; le Consistoire public , fecret & demi-fecret. Dans le premier, qui est l'Afsemblée la plus majestueuse de toute la Cour de Rome, on admet les Princes & les Ambassadeurs des Rois ; tout le Collège des Cardinaux y affifte , ainfi que toute la haute Prélature. Ce Confistoire traite des affaires de la plus grande importance ; comme promotion des Cardinaux ou Canonifation. Le Confistoire secret se tient dans une chambre écartée du Sacré Palais. On y propose les Evêchés, on préconife les Evêques, on accorde le Pallium; on ferme ou on ouvre la bouche aux Cardinaux. L'Afsemblée n'est composée que d'un petit nombre de Cardinaux & des prélats ; le demi-secret se tient ordinairement pour des affaires qui concernent particuliérement l'Etat Eccléfiastique. Il est composé de Cardinaux Protecteurs des Eglises , des Auditeurs de Rote : lorsque l'on veut délibérer sur la Canonisation d'un Saint , le Pape fait tenir quatre Confistoires , les deux premiers font secrets , le troisieme public , & le quatrieme demi secret.

CONSTANTIN, (l'Ordre des Chevaliers de) fut établi à Venise, en 313, par l'Empereur Constantin le Grand; c'est un Ordre qui est à-peu-près comme celui de Malte. Il y a un Grand-Maitte, & disférentes Commanderies qui sont situées çà & là, en Italie & en Dalmarie, lesquelles appartiennent aux

Chevaliers de cet Ordre.

CONVERSANO, Ville au Royaume de Naples; dans la Terre de Bari, a vec un Eveché fuficaçat de Bari, affez bien peuplée; elle a titre de Comté, & appartient à la Maison d'Aquaviva. Elle est entre des montagnes, à trois l'èves du Golfe de Venife du

côté de Nonopoli. Son nom latin est Conversa; Con-

verfanum & Cuperfanum,

Conversation. (la) C'est ainsi qu'on appelle ; en Italie , les Affemblées ou Cercles de différentes personnes au nombre de trente ou quarante qui se reunissent le 'oir dans les maisons les uns des autres. Il y a deux fortes de Conversations ; celles qui se tiennent à l'entrée de la nuit, tenues par les Cardinaux , qui ont leurs jours marqués ; elles durent près de trois heures. L'Assemblée se tient dans une galerie vaste , bien décorée & bien illuminée : après qu'on a fait sa réverence au Cardinal , on passe dans d'autres piéces où l'on est le maitre de s'affeoir , de se promener & de causer avec qui l'on veut, On y trouve toujours des rafraichissemens. Pout arriver au lieu de l'Assemblée, on passe par plusieurs antichambres remplies , la premiere , de la Livrée , ensuite des Valets de chambre , la troisieme , des Aumôniers & Chapelains , puis des Secrétaires & Gentilshommes. On déclare son nom à la premiere, & il passe de chambre en chambre jusqu'au Maitre de chambre, qui est un Gentilhomme qualifie, qui ang nonce & qui présente.

Les antres Conversations s'appellent les grandes Conversations, & 6e tiennent chez les Princesses & Dames Romaines. Elles durent une partie de la nuit en hiver, & jusqu'au jour en été. On y converse, on y danse, on y joue à des jeux de Société. Les Particuliers reçoivent aussi chez eux à certains jours

fixés, & cela s'appelle tenir Conversation,

CONZA, Compla, petite Ville dans le Royaume de Naples, avec Archevêché, au S.E. de Bénévent, près des fources de l'Ofante, au pied de l'Apennin, dans la Province de la Principauté Ultérieure. Suivant la Martiniere, cette ville, très-ancienne, fur tunide entiétement par un tremblement de terre en 1694, & enfuite rétablie : quoique petité & peu peupée, elle fait un commerce de marbre confidérable. Conta est à douze lieues de Bénévent, & vingrune E. de Naples. Les fuffragans de l'Arctevêché de Conza, font

Codogna; S. Angelo - di - Lombardi, Basaccia mura

Satriano uni à Campagna, Monteverde.

CORLE, petite' Isle du Goife de Venise sur les côtes du Frioul. Il y une Ville de même nom; cet endroit ett mal peuplé à cause de l'air qui est mal sain, Son Evêché est suffragant de Venise.

COREGLIA, Ville affez confidérable de la Républi-

que de Lucques.

CORFOU, Corcyra, Pheacia Dapano, lile confidérable de la Mer Ionienne, à l'embouchure du Golse de Venise, au couchant de la Grece, à cinq à six milles des côtes de l'Epire ; elle a vingt fix lieues de longueur sur huit de large , & est divisée en quatre Départemens qui sont : di Leros , di Mezzo , d'Aguiro & de Leuchin. On y compte environ cinquante mille Habitans . & trente Châteaux. Le plus considérable de tous est le Château Saint Ange , qui est regardé comme une des meilleures places de l'Europe. Les Turcs ont tenté plusieurs fois d'y faire des descentes . mais inutilement. En 1537, vingt mille Turcs, fous la conduite de Barberousse, en firent une. Les Vénitiens députerent vers le Pape & l'Empereur pour demander du secours, & les aider à conserver une place qui est la clef de l'Italie; mais avant qu'on eût rien obtenu, les Vénitiens eurent chassé Barberousse. En 1716, les Turcs firent encore une descente qui leur coûta dix-huit mille hommes. Le comte de Sculembourg & Loredan , Généraux Vénitiens , se défendirent avec tant de bravoure qu'ils firent lever le siège. La ville de Corsou, qui est la Capitale de l'Iste, est munie de bonnes fortifications ; elle est defendue par deux Châteaux que leur affiette rend presque imprenables. Son Archevêque, qui est toujours un Noble Vénitien, est suffragant du Patriarche de Venise. Outre une garnison de vingt-quatre mille hommes que la République a soin d'entretenir, elle y envoie un Providiteur & deux Conseillers. Corfou appartenoit autrefois au Royaume de Naples, mais en 1386 ses Habitans se sont donnés aux Vénitiens qui les ont toujours gouvernés depuis. Les quatre Gouvernemens ou Bailliages qui divisent l'Isle ne font pas également peuplés. Dans le territoire du Bailliage de Leuchin, on compte vingt cinq villages & environ dix mille ames; Potami est le plus gros; il y a de-là jusqu'à la mer un canal qui peut y porter les vaisseaux. Le territoire de la Guire ou Aigur contient vingt villes où l'on compte environ huit mille Habitants. La contrée de Mezzo est la plus peuplée; elle contient outre la ville de Corfou, trente villages; ce Bailliage renferme vingt-cinq mille personnes. On compte dans celui de Leros vingt-cinq villages & huit mille habitans. Le Rit grec & le Rit Latin ont lieu dans l'ifle. La Cathédrale est très-belle ; les Grecs ont pour Prélat un Vicaire - Général. Corfou est appellée avec raison la porte du Golfe & le boulevard de l'Italie. Son commerce confifte en grains, en vin, en olives, en plusieurs sortes de fruits. La terre y est très fertile & l'air fort sain. Les citronniers & les orangers y sont très-communs ; l'huile , le miel & la cire y font en abondance. Les figues de Corfou passent pour être les meilleures de l'Italie; les cédres y font en très - grande quantité, & sont un très-grand objet de commerce. C'est, dit-on, à Corfou qu'étoient les beaux jardins d'Alcinous décrits par Homere. Les anciens Habitans de Corfou étoient grands Navigateurs. La ville fut , dit-on , bâtie par les Corinthiens la dix - neuvieme Olympiade , vers l'an cinquante-un de Rome.

CORI, ou CORÉ, petit Bourg, à trois lieues de Velletri dans la Campagne de Rome. C'étoit une ancienne ville du Latuum occupée par les Volíques. Elle renferme pluseurs antiquités. On y voit l'enciente des murs, qui embrassoit toute la montagne depuis le pied jusqu'au sommet, avec des terrasse de distance en distance pour la commodité des assiségés. On arrivoit à ces terrasses à couvert des traits des Assiségés on geans, par le moyen de galeries souterreines taillées dans le roc. La maniere dont ces murs sont bâtis, a contribué à leur conservation : les pierres n'y sont pas rangées horisonalement, mais embotitées les unes Eans les autres: Au-deflus de la montagne de Coré; on voit les reftes d'un Temple d'Hercule; on y trouve huit colonnes du veftibule, & les reftes d'un autre Temple confacré à Caftor & Pollux; ils confiftent en deux belles colonnes d'ordre Corimbien.

CORMAGGIORE, Bourg du Piémont, dans le Duché d'Aouste, sur la Doria. On prétend que son mom est une corruption des mots Curia major, parce que les Romains y avoient un Tribunal où l'on ren-

doit la Justice.

CORNETO, petite Ville au Patrimoine de S. Pierre, fur la Marta, à huit lieues S. O. de Viterbe, près de la mer. Son Evêché releve du Pape. On y trouve des restes précieux d'antiquités étrusques, ainsi qu'à

Civita Turchino , & dans les Monti Rofi.

CONNO, (le) ou BARETRA DUCALE, Bomer du Doge de Veniné. Il eft de velours cramoifi & fe termine en pointe comme une mitre. Le Doge ne l'ôte jamais que dans l'une de est deux ocasions, au moment de l'élévation de l'Hoftle pendant la Mefie, & quand il reçoit les viñtes d'un Prince du Sang Royal, ob d'un Cardinal. Il y a un Gorno au trefor de Saint Marc, mais il ne fert au Doge que dans les grandes cérémonies, ou loriqu'il est proclamé Chef de la République. Ce bonnet est aufil de velours cramoif, avec le cercle d'or, le tout est entrehi de pierreries & de perles de grand prix. C'est une des plus belles curiofités du tréfor.

Couregio, Corregiom, Ville du Mochenois; & capitale de l'ancienne Pincipatuté du même nom, avec un beau Château. Le Prince Eugene s'en rendit maître en 1706, mais aujourd'hui elle appartient au Duce de Modene. Corregio eft dans le Duché de Reggio, & est célèbre pour avoir donné la natifance au fameux Peintre de ce nom; elle eft fituée entre Reggio & Carpi, à quatre lieues Nord-Ouest de Modene.

Corse, (l'Isle de ) Royaume au Nord de celui de Sardaigne, dans la Méditerranée, appartenant aujourd'hur à la France, qui en a subjugué les Rebelles. La Corse est séparée du Continent par le détroit de Bonifacio ? elle a trente-cinq lieues de long. Quoique son terrein foit sablonneux , il est très-fertile ; les montagnes dont est converte la Corse sont susceptibles de la meilleure culture. Il n'y a rien que la Corse ne puisse produire, fi les naturels du pays étoient moins parefseux , ou moins ennemis de la gêne. Les François commencent à y former des établiffemens , & à mettre la cultivation en activité. Le commerce de sel . de poisson salé, de miel , de ciré , de bled & de vin v étoit affez confidérable. Les Corfes paffent pour être les plus vindicatifs de toute l'Italie. Jaloux de leur liberté , ils ont cherché plusieurs fois à se soustraire à la domination des Génois; aussi les factions y ont-elles été très-fréquentes. En 1736 , ils proclamerent Roi ; Théodore, Baron de Neuhoff, qui ne se soutint que très peu de temps. M. le Maréchal de Richelieu, que que la France avoit envoyé à Gênes pour pacifier les troubles, fit rentrer l'Isle de Corfe sous la domination des Génois , & le Traité d'Aix-la-Chapelle leur en affura la possession; mais par des arrangemens postérieurs, la France a envoyé des Troupes dans l'Isle ; qui avoit choifi Paoli pour chef; les Rebelles ont été dispersés; Paoli s'est retiré hors du Royaume . & le Roi de France est reconnu Souverain de l'Isle. Elle est séparée dans sa longueur de l'Est à l'Ouest. La partie orientale s'appelle Banda da Deniro ; l'occidentale Banda da Fuori. La langue des Corfes est un mêlange du Grec, de l'Italien, de l'Espagnol, du François & autres Langues des Peuples voifins. On la dit fort riche & fort énergique. Ses principales productions font les vins , les huiles , les figues , les chevaux & le corail qu'on y pêche vers les bouches de Saint Boniface. Au milieu de l'Isle est le Mont Gradaccio, au haut duquel sont les lacs Creno & Ino, qui donnent trois rivieres. Voyez CRENO & Ino.
On compte cinq Evêchés en Corfe, Alaria, Sa-

On compte cinq Evêchés en Corse, Alaria, Sagona, Ajazzio, suffragans de Pise, Mariana & Nebbio; suffragans de Gênes. Toute l'sse se divise en dix Jusissississe quatre Fies; su Jurissississe trois Fiefs dans la partie septentrionale; quatre Jurisdictions & un Fief dans la partie méridionale. On compté cent seize mille Habitans. Les six premieres Jurisdictions font Capo-Corfo , fous laquelle font Rolliani & Alifio ; les trois Fiefs Canara , Brande & Nonza , font au S. de Capo - Corfo. La deuxieme Jurisdiction est Balagna , d'où dépend Algagliela ; la troisieme est Calvi , qui a Giralane ; la quatrieme est Baftia & Nebbio , elle a Mariana , San - Fiorenzo ; Nebbio ; la cinquieme est celle de Corte; la sixieme est celle d'Aleria, dans la partie méridionale, au-delà des monts à la septieme est celle de Vico , qui a Sagona ; la huitieme est celle d'Ajazzio ; la neuvieme est celle de Porto-Vecchio, elle a Bonifacio; la dixieme est Sartena; le quatrieme Fief est Istria. L'Iste Caprala dépend de la Corfe. C'est une Isle très-agréable, fituée entre Capo-Corfo & la Tofcane.

CORSINI (Palais) à Rome, au pied du Janique : fa situation est riante , & ses jardins s'étendent jusqu'au haut de la montagne. Il est décoré d'un grand nombre de tableaux ; les tableaux les plus remarquables sont une sainte Famille , de Frédéric Baroccio; une châsse de Breughel de velours ; la boutique du boucher, de Teniers; le voyage de Jacob en Mélopotamie, avec la femme & les troupeaux, de Castiglione; un Saint André, du Calabrese; un Sains Barthelemi . de Lanfranc ; un vieillard , de Rubens ; la tête de Paul III , par Raphael ; une adoration de Bergers , du Baffan ; Hérodias , du Guide ; un grand nombre de tableaux du Pouffin , & entr'autres Noé. remerciant Dieu, après le déluge; un Saint François , du Carrache ; deux Rubens , dans le goût de Teniers ; les ruines des Thermes de Dioclerien , de Jean Paul Panini ; le Portrait de Rembrand , par luimême, &c. &c.

C'est dans ce Palais qu'est morte la Reine Christine de Suéde, en 1689. Il y a une très- belle Bibliothéque; la collection d'estampes est peur-être la plus belle après celle de la Bibliothéque du Roi; il y en a que le Roi n'a point; comme le Roi en a beaucoup, qui manquent à la collection Corsni. Les jardins l'ont publics; très-variés & fort agréables; les assemblées des Antiquaires de l'Académie Quenini, se tiennent dans un des bosquets, en forme d'amphithéâtre, au milieu duquel est une sontaine. Le Cardinal Corsni en est le Directeur perpétuel.

Dans là VIIIs Corfini , en face de la porte Saint Pancrace , on emarque un basu portique, élevé fuir quatre grands arcs , un falon qui a douze portes & douze fenêtres, dout la voitre et peinte par Pafferi , qui a repréiente l'Aurore devangant le char du Soleil. Les jardins b'en fituds, font confacrés à l'utile & n'en font peut être pas moins agréables.

CORTE, Ville fituée presqu'au milieu de l'Isle de Corse, & qui donne le nom à la cinquieme Jurisdiction de l'Isle. C'est la résidence de l'Evêque d'Aleria, ville anciennement ruinée. Corte est à dix lieues S. E.

de Calvi, onze S. O. de Bastia.

CORTICELLA, Village marécageux sur la route de Bologne à Ferrare.

CORTONE, Cortona Ville de la Toscane, dans le Florentin, autrefois très - célébre, à cinq lieues d'A-, rezzo & à huit de Pérouse. Suivant quelques-uns, c'est le Corytum des Anciens , dont Virgile dit que Dardanus étoit originaire. Tous les Historiens font remonter Cortone à la plus haute antiquité; il y en a plusieurs qui y font mourir Ulysse. Elle devint la Capitale de l'Etrurie ; elle fit alliance avec les Romains. Après avoir été faite Colonie Romaine, elle fut dévaftée par les Barbares ; elle se rétablit , & étoit trèsflorissante dans le onzieme fiecle. Elle suivit le parti des Gibelins. En 1325. Ranieri Cafali , se fit nommer par le Peuple, Sonverain de Cortone ; sa famille jusqu'en 1409, que les Habitans livrerent le dernier des Cazali à Ladiffas, Roi de Naples, qui en fut déclaré Souverain; deux ans après, Ladislas la céda aux Florentins.

Centaures ; les uns disent que c'étoit le tombeau de de Corythus, d'autres du Consul Flaminius; ce qui est plus vraisemblable. A Sainte Marie la Neuve, on voit un Saint Charles, de Baccio Carpi, & une Nativité de la Vierge, du Bronzin ; à Saint François, une Annonciation, de P. Cortone; à Sainte Marguerite , une Sainte Catherine & une Vierge , du Barocci ; à Saint Dominique , l'Affomption , du jeune Palma; à Saint Augustin , un Saint Jean-Baptiste , avec Saint Etienne, Pape, de P. de Cortone; aux Religieuses Bénédictines , une Assomption , du Perrugin ; à Saint Michel, du même Ordre, la descente du Saint-Esprit, d'André del Sarto ; à la Trinité , une Trinité , avec les quatre Docteurs de l'Eglise Latine , du Signorelli de Cortone ; à Sainte Claire , une Vierge avec Saint François & Sainte Claire, de P. Cortone; au bon Jesus, la Cène, la priere au Jardin des Oliviers, une Vierge & un Ange Gabriel , d'André del Sarto ; à Notre-Dame des Allemands, une Assomption du même. Il y a encore une infinité de Tableaux du plus grand prix , foit dans les Eglises , soit dans les Palais. Ces édifices sont très bien construits. Les murs de la ville font bâtis de gros blocs de pierre, sans chaux, ni ciment : il y a des parties qui sont très-bien conservées ; on les croit bâties par les anciens Etrusques. On voit à Cortone les restes d'un Temple de Bacchus avec de très belles colonnes de marbre, des restes des bains antiques , pavés en belles Mosciques , & plusieurs autres restes d'antiquirés. Il y a depuis 1726 une Académie célebre, établie par les Chevaliers de Marcello, Ridolfino Venuti & Philippo Venuti; elle a un trèsbeau Cabinet d'antiques , d'estampes , de médailles , d'histoire naturelle & de livres les plus rares ; ce cabinet. est public. Les antiquités Etrusques sont le principal objet de cette Académie. Elle a produit sept volumes d'excellens Mémoires & Differtations, Il y a à Cortone phisieurs Cabinets & Bibliothéques très-précieux. Cette ville a donné la naissance à Pierre de Cortone & à Luc Signorelli . Peintres célébres.

Corione est fituée sur le penchant d'une montagne,

au bas de laquelle est une vaste plaine terminée par le lac de Pérouse ou de Trassmene; ses environs sont plantés de vignes & d'oliviers; si ly a decarrières de très-beau marbre. On fait à Cortone de fréquens & nombreux pélérinages, pour visiter le corps de sainte Marguerite, qui y est inhumé.

CORVO, montagne fiuée dans l'Ombrie, est regardée comme la plus haute de toute l'Italie; les fréquents tremblemens de terre l'ont fendue en plusieurs endroits; elle est à quelque distance de Spolette.

Costisa , Ville au Royaume de Naples , dans la Calabre citrièriere, dont elle eft la Capitale, avec un Archevèche dont les fuffragans sont : Martorano, San Marco , Melito , Cassano. Cette ville qui est affez confiderable , a un Château très - Fortifie. Elle est stude près de l'Apennin , dans une plaine très-ferille, sur la Grata , a quatre lieuse de la Mar & douze S. O. de Rossano. Cest la Partie de Jean Vincent Gravina, de Bernardin Tiesson , bablie Philosophe , Auteur de deux volumes de Principes des choses naturelles. Cest dans cette ville que mourur Alaric en 410.

COTOGNA, Bourg du Duché d'Urbin, dans l'Etat

de l'Eglife. Voyez URBIN.

COVOLI, ou CAVALI, (Grotte de ) à deux lieues de Vience du côté de Padous, est ties-cétébre. Elle est creufée dans l'intérieur de la montagne en forme de labyrinthe; elle eft trêv-vaile. On y trouve des falles, des allées, des routes, des galeries, des arcs, des fources, des incurstaints, des pétrifications, & metrifications, & metrifications, des pétrifications, des metrifications, des metrifications de la nature.

COURTISANNES, (femmes publiques) Meterità; ne sont que trop répandues dans bien des endroits de Iltalie, mais sur-tout à Venis & la Rome, où elles cont permises, pour empêcher quantité de libertins de faire pis. Dans ces deux grandes villes, elles ont un quartier séparé. A Rome, elles sont obligées de le trie inscrire sur le regilite de Baigel; à Vénis, elles sont affe ten des charation de profitution, elles passen sont fait leur distantion de profitution que les passens pour instantes à ceitaration de profitution ; elles passens pour instantes à

jamais: il leur est défendu de se montrer dans ausune promenade publique, ni de lier commerce avec qui que ce foit ; elles ne peuvent faire de testament , & fi elles laissent quelque bien , il est confisqué au profit du Couvent des Filles répenties, où elles penvent le retirer de leur vivant.

COUVENS (d'Italie. ) Il y en a dans presque toutos les Villes Comme le nombre des Religieux y est prodigieux , les Couvents y sont extrêmement multipliés. Naples en a plus de cent cinquante de diffé ens Ordres. Les autres villes à proportion. Rome en a , aussi un grand nombre. Le Couvent des Dominicains à la Minerve est un des plus remarquables à cause de fa Bib jothéque Calanate, C'est dans ce Couvent que demeure le Général de l'Ordre de S. Dominique, qui est regardé à Rome, comme le Chef de tous les Généraux d'ordre. C'est une dignité plus honorable que celle d'Archevêgue, & il n'y a que celle de Cardinal qui foit au-dessus : on le distingue en le nommant seulement il Generale, & même il y en a qui l'appellent le Cardinal b'enc.

On regarde comme les plus beaux Couvens d'Iralie ceux des Dominicains & de saint Sauveur à Florence : celui de saint Michel in Bosco, à Bologne. En général les Couvens sont très - vastes & très - riches. Celui qui étoit occupé par les Jésuites à Rome, comme dans les autres Villes, est d'une magnificence qui

CREME, Ville capitale du Cremasque, dans l'Etat de Venife. Elle est fituée sur la riviere de Setio qui se jette dans l'Adda à l'entrée du Milanois : elle renferme de très-beaux Edifices, un beau Palais, un Châ-teau & des Fortifications. L'étymologie de Crema, felon quelques-uns , est pris de Cremaia , parce qu'elle a été bâtie sur les ruines d'une Ville hé-étique que l'Archeveque de Milan fit biuler en ggi. Elle eft grande, riche & bien peuplée. Le Pape Grégoire XIII l'érigea en Evêché en 580, & l'Evêque est suffragant de Bologne. Elle eft à huit lieues N. de Plaifance, dix

S. O. de Milan'; elle appartient aux Vénitlens depuis

Le Cremasque est un petit territoire presqu'enclavé dans le Milanois, mais il est sertite en bed, en vin &c en lin; il n'a d'autre ville que Creme sa Capitale.

Catinone, Crimona, Ville & Capitale du Crémonois, au Duché de Milan fur le Pô, à dix lieues de Lodi & à fix de Plaifance, avec un Evêché & un Château très-fort. Elle fut fondée par les Gaulois Sénonois, qui fuvirent Brennus en Italie, l'an de Rome 363. Crémone ayant pris le parti d'Antoine, Octave livra Crémone & fon territoire à fes foldats; son voifinage fut functle à Mantoue, comme s'en plaint Virgiler

## Mantua væ miferæ nimium vicina Cremona.

On fait les chagrins auxquels cet événement exposa ce Poête. Crémone fut dévaitée encore par les Goths en 630, & quelques fiecles après par Frédéric Barberouse. Elle a appartenu aux Véntitens. L'Empreure Sigtimond y a établi une célebre Université, à laquelle il donna les mêmes privileges qu'à celle de Bologne. Cette ville offre un aspeét affez agréable. Ses rues sont larges, droites, mais les maistons sont plus

apparentes que belles.

La Tour de Crémone passe pour être la p'us élevée de toutes celles d'Italie, à causée de son aiguille. On compre pour aller jusqu'aux cloches quatre cens quarrevingt dir- huit marches. Elle fut élevée en 1286 par Fréderie Barberousse. Els fut selvée en 1286 par Fréderie Barberousse. Esplis es son tiber pierre celle de S. Dominique & celle des Augustins : on voit dans ces Eglises est tableaux des plus grands Maitres. On admire dans la derniere un tableau du Pérugin Le portail de la Cathédrale, trier l'attention des Yoyageurs. On ne manque pas de leur montrer la maison où le Maréchal de Villeroi fut s'att prisonnier.

Crémone a donné la naissance à plusieurs hommes célebres, entr'autres, à Planna, Auteur d'une Histoire des Papes fort estimée, au fameux Peintre Antonio del Campo, & à Vida, que son Art Poétique, à l'imitation d'Horace, a rendu immortel. Crémone est située

dans une plaine délicieuse arrosée par l'Oglio.

Crémoisous, (le) Province du Milânois, hornée à l'E. par le Duché de Mantoue, N. par le Breffan, O. par le Cremafque, S. par le Parmefan. Ce pays eft renommé pour les bons violons & autres influramens de Mufique, dont les Habitans font un grand commerce. On y fait un trafic confidérable de lin, d'huile, de miel & de cire. Ceste Province appartient à la Maifon d'Autriche. Elle eft abondante en vins, bleds, fruits, lait, & en tout ce qui eft néceffaire à la vie. Les Crémonois font adroits & induftieux. Les principales villes du Crémonois font Cafal-Maggiore, Piciphinore, Sorefina.

ČŘENO, Pun des deux lacs qu'on trouve sur le Mont Gradactio, presqu'au milieu de l'Isse de Corse. De ce lac sortent deux rivieres qui ont un cours opposé: l'une, nommée Tavignano, coule à l'E. & va se jetter dans la mer, au-dessus d'Alerta; l'autre, appellée Liamone, va du côté de l'O. & tombe dans la mer au gosse de

Sagona. Voyez INO.

CRESCENTINO, petite Ville du Marquifat d'Ivrée; dans le Piémont, fur le Pô, fituée à l'opposite de la Forteresse de Vérue. C'est une ville affecte, quoiqu'elle ait beaucoup sousser des deux sieges qu'elle estuya en 1704 & en 1726. Elle est à huit lieues N. E. de Turin.

CRESPELLANO, perite Ville du Bolonois, dans l'Etat de l'Églife, près de Bentivoglio. Voyez BOLONOIS.

CREVECQUR, (le Marquifat de ) fait partie de la Seigneurie de Verceil; il a été uni à la Principauté de Mafferano. Ces deux petits Etats, a vec la Province de Biete & la Province de Verceil, composent la Sigueurie. Masseran & Creveccuur étant des Fiefs da l'Église de Rome, sont indépendans.

CROARA, petite Ville du Véronois, près de l'Adige, au dessus de Véronne, ainsi que Chiusa. Voyez Vé-

RONOIS.

Ο 3

.

CROISILIEZ, un des onze Mandemens du Genevois.

Voyer GENEVOIS.

ČROTONE, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, avec un Evché. Cette ville très-ancienne est remarquable par la force extraordinaire de sea nociens Habitans, fur-tout du sameux athiete Milon, Crotoniaue: elle est simée au S. E. de San-Severino, sur le golfe de Tarente. Cest à Crotone que Pithagore établir son école, & Gonda la Secte j'alique; en 1751, on y construist un Port, & les vaisseaux plus grands y sont en sharet.

Crotone fut fondée, felon les uns, par Diomede, felon les autres, la troifeme année de la dix-éptieme Olympiade, au temps de Numa. Il étoit paffé en proverbe, que le plus foible des Crotoniates étoit le plus fort, des Grecs. Elle a produit les Ahletes les plus célèbres de l'amiquité & pludieurs autres grarés Hommes : le plus recommandable eft le Poète Orphée, Cotone avoit anciennement douze milles de circuit;

la riviere d'Elaro la traversoit.

CROTTE. (Montagne de la) Ceft auprès de cette montagne, que pour rendre le paffage de Chambery en Dauphiné praticable. Charles Emmanuel II, Duc de Savoie, a fait faire un chemin digne de la grandeur des Romains, à travers des rochers inacceffibles, qui ont été coupés à la hauteur de plus de cent pieds. L'Abbé de Saint-Réal a fait l'infeription qu'on lit audeffus du chemin: elle eft en latin, & porten fubfrance, que Charles Emmanuel II, Duc de Savoie, Plince de Pièmont, a ouvert un chemin plus court, plus sur, que les Romains n'avoient jamais tenté, & que perfonne n'a ofé efpèrer, à travers les rochers dont il a abatuu les pointes & les milles fufpendess dont il a abatuu les pointes & les milles fufpendess fur les riches des voyageurs, &c. 1670.

CRUSCA. (Académie de la ) un des plus célébres Corps Littéraires d'Ialie, établi à Florence. Elle a pris for nom de Crufca, qui fignifie du fon, pour marquer que sa destination est d'épurer la langue Toscane. Dans la salle où s'assemblent les Académiciens, tourest relatif à l'eur titre de la Crusca. Les fieges sont en forme

de hottes à porter du pain; leurs dossiers en pelles à remuer le bled; les coussins des chaises en forme de facs. Cette Académie a donné un Dictionnaire qui passe pour un ches-d'œuvre. Voyez ACADÉMIES.

CUMES, Cuma, Cuma, Ville très ancienne, fituée à une demi-lieue de Bauli, & à trois lieues de Naples, avoit éré bâtie par des Grecs venus de l'Isle d'Eubée. Enée, selon Virgile, en y abordant, y trouva un Temple d'Apollon, bâti par Dédale, qui y avoit représenté les différens événemens de la vie de Minos, & y avoit confacré les aîles avec lesquelles ce célebre Architecte s'étoit échappé du labyrinthe. La beauté des ruines de Cumes fait ajouter foi aux choses que Virgile en raconte & prouve la beauté de cette ville & le luxe de ses habitans, qui, selon Athénée, étoient couverts de draps d'or, & n'alloient jamais que dans des chars. Les agrémens de Baie & de Pouzzols, qui attirerent les Romains, dépeuplerent Cumes; les Sarrafins la dévasterent : ses murs , dont il reste encore quelques parties, étoient fort élevés. Les antiquités qu'on y trouve sont encore affez bien conservées : on y voit des restes de temples & d'acqueducs, que le temps seuls & les volcans n'ont pas détruits, mais la férocité des hommes : on y trouve un arc de triomphe, bâti de gros quartiers de marbre, assez ressem-blant à ce'ui de Janus à Rome.

C'ett dans cette Ville qu'étoit l'entrée de la grotte de la Sibylle, & qu'i communiquoit à celle dont l'entrée ett fur le lac Averne : comme il y a apparence que c'étoient les mêmés fouterains, nous parions ici de l'une & de l'autre. Vis-à-vis du Temple d'Applion, au Midi du lac Averne, étoit l'entrée de l'antre de la Sibylle. Elle eft encore à peu-près telle que virgile l'a décrite. L'ouverture en eft large, rempiie de caillousages, couvertes d'épaifles forêts, & défendes par un lac noir & profond ; mais cette entrée eft préque bouchée par un des atterriffemens. Cette excavation qui communiquoir au lac depuis Cames, n'a plus que deux cens pas. Les éboulemens ont couple paffage. Un petit chemin frotti condini à deux pe-

04

tites pieces quarrées taillées dans le roc, qu'on appelle les bains de la Sibylle. Ces petites chambres iont à une très grande profondeur creufées dans le roc. On y defeend par une petite potre quarrée, ouverte dans le roc de cinq pieds & demi de hauteur, fur trois de largeur, & qui conduit à un mauvais efealier, aufit atilé dans le roc, & qui va en tournant; on defeend jusqu'aux bains de la Sibylle, qu'on croit ètre à plus de cent pieds au-deffous du niveau de la grotte; ces deux pieces paroillent avoir été foit oruées, & pa-vées en Modiques; il regne autour une efpece de banquette. On prétend qu'il y avoit encore pluseurs autres pieces; mais les boulemens des terres empéchent d'en juger. Cétoit par-là, felon Virgile, qu'E-née defeendit aux fafes.

On voit encore auprès de Cumes un ancien édifice de vings neuf pieds de long fur vings - cinq de large. On l'appelle le temple des Géans ; la voûte en est affets bien confervée; elle est ornée de rompartimens ; il renferme trois grandes niches quarrées. La Torre d'Parria, à une lieues N. de Cumes ; à l'embouchure. du Literne, ou Clairo, est, dit-on, le rombeau de Scipion. Il n'y rette de l'ancienne infeription, que le mot Parria, qui a donné le nom à cette tour; c'étoit-

là sa maison de campagne où il mourut.

CUMINO, une des petites Isles qui font autour de celle de Malte. Cumino est située entre Gozzo & Malte,

près de celle de Fu-fura.

CURIA INNOCENTIANNA, (la) est struce dans la Plare de Manc-Cutrio à Rome, & c'est le lieuoù s'affemble le Pa-lement de Rome, qu'on appelle la Rotta. Ce super le Palais, qui est composé de pustures réalles, sut bâti par Innocent XII. Il est habité par le Tréforie Général, l'Adubteur de la Chambre, & d'autres Jages & Minist es.

CURZOLA. Île da golfe de Venife, fur les côtes de Dalmatie, d'onviron dux-hui: lieues de long. Il y a une carrière qui fournit une quantiré fi co-didérable de marbre, que la plupa t des maflons de la ville Capitale en font bâties. Son Evêché eft suffragant de

Raguse : cette Isle appartient aux Vénitiens. CURZOLAIRES , (les ) Curzolari , ou Echinades , font cinq petites liles, vis à-vis l'embouchure du golfe de Lépante, autrefois de Corinthe. Ce fut auprès de ces liles que se donna la fameuse bataille de Lépante, gagnée par les Chrétiens contre les Turcs en 1571 : en 1570, les Turcs ayant pris Chypre, defcendirent dans la principale de ces Isles , pour affiéger la ville ; Balbo , Gouverneur de l'Isle s'enfuit avec les habitans. Leurs femmes refterent & fermerent les portes. Un Prêtre se mit à leur tê e , elles prirent les armes & les habits de leurs maris; monterent for les remparts, & firent bonne contenance. Une d'elles ayant mis le feu à un canon, pointa par hasard vers la flotte ; elle démara une des galeres. Les Turcs ne doutant plus que la garnison ne voulût se défendre, & la croyant plus nombreuse, prirent la fuite. Les Curzolari se trouvant dans la disette de bleds l'année d'après, eurent recours aux Vénitiens, qui ne voulurent leur envoyer du fecours ; qu'autant que leurs femmes, plus courageuses qu'eux, le demanderoient.

CUSTODES. C'est sont les Concierges ou Valerse de Chambre qui introduisent les Curieux dans les appartemens des différens Palais , & qui en expliquent les curiosités aux étrangers ; ils sont dans les Palais ce que les Ciceroni font dans les Quartiers & dans les Eglises. Il y en a qui sont très-bien instruits, il y en a d'autres qui n'ont qu'une routine de nomenclature, & d'autres enfin, qui, ne fachant rien, vont toujours expliquant & parlant à tort & à travers. On paie les Ciceroni . & l'on offre aux Custodes un petit

présent en argent qu'ils ne resusent jamais.

ALMATIE, (la) Province de l'Europe, située fur le long du golfe de Venife, à l'opposite de l'Italie.

Sa Ville Capitale étoit autrefois Delminium, qui donna fon nom à cette partie de l'Illyrie. Elle avoit ses Rois particuliers; elle a aujourd'hui au couchant l'Istrie, au septentrion la Croatie, au levant l'Albanie, au midi la Mer Adriatique. Elle est possédée par les Vénitiens & par la Reine de Hongrie ; ils y ont Zara, Sébenico, Spalatro, près de Salone, Nona, Novigrad, Clissa, Scardena, Saint Nicolas, Cataro, Budua . Vesicchio , le Sina qui est une Isle située dans le Golfe , peuplée d'une immense quantité de lievres & de lapins, & qui produit auffi d'excellentes figues. Les Turcs possedent en Dalmatie Scardone, Aulivari, Dulcigno, Narenza, Sdrigna, Trébigna, Mostar, la Laurana. Les Ragufiens y ont leur République. La langue du pays est l'Esclavon ; on y parle assez généralement l'Italien. La Dalmatie a environ cent douze lieues de longueur sur ving-trois de largeur. Le terroir y est affez fertile en grains : mais l'air y est mal sain.

DALMATIO, (San) Ville du Comté de Nice, dans le Piémont, dont les François s'emparerent avec les autres Villes du Comté; mais tout fut rendu à la Paix en 1748. Sofpello, Lantofca & San-Dalmatio font au

N. de la Ville de Nice.

DAMASE, (Saint) BUCIANA OU PAUSANIA, une fis files qui environnent celles de Scradiagne, près du Port de Terra-Nova, entre le L. & le N. Cette Ille a quatre lieuse de circui; gelle ell remplie de montagnes, parmi lefquelles il y en a une fi haute, qu'elle eft le premier objet des Navigateurs qui vont d'îtallie en Sardaigne. C'est dans cette Ille que le Pape Poncien fut exilé, & il y mourut en 23.

DANTANO, (San) peits Ville dans le bas-Monferrat, à troit lienet d'Abe. Le Marchal de Briffac s'y défendir pendant trois mois, en 1559, & força l'armée de l'Empereur Chaeles V de lever le fiege, Cette Ville a beaucoup foisffert, & a prefique étédémoile. Il ne faut pas confondre San Damiano avec une autre Ville du même hom, dans la Province de Brille & la Scieneurie de Verceil.

DATAIRE , Officier de la Cour de Rome , dont les

fondions consistent à porter au Pape, pour les signer, les suppiques des bénéfices un peu considérables, auxquelles il met la date, datum Rome, &c. Il s'ait signer les suppiques de petits bénéfices s'ans en parler au Pape, C'elt toujours un Cardinal qui possede cet polio un commission. Il a au-deflous de lui le Sous-Dataire, deux Reviseurs, l'Officier des petites dates, & plusseurs autres.

Delle Noci, Senuci, petite Ville au Royaume de Naples, dans le Terre de Buri, est désendue par un bon Château, avec titre de Duché, qui appar-

tient à la Maison d'Aquaviva.

DÉMONA, (la Vallée de) Province la plus connédrable de la Sicile, & la plus voline de l'Italie, a-pris son nom de l'Étina ou mont Gibél, que le peuple crois êre une des bouches de l'Enfer & l'habitation des Démons, & qui est près de Casania, Ville de cette Proviner. La Vallée de Démona a environ quarante lieues de long sur vingt cinq de large, & et al allez fertile. Messine est la Capitale de cette Province. La Sicile se divis en trois Provinces ou Vallées, qui sont celles de Magrae, de Démona & de Nota. Démona occupe le N. de la Sicile, Les Villes qu'elle renferme son, Messine, puis les qu'elle renferme son, Messine, de Mona le mona occupe le N. de la Sicile, Les Villes qu'elle renferme son, Messine, puis les qu'elle renterme son, Messine, puis les presentations nu M. St. dans les Tertes, Afinelle, Missinata, Monte Albano & Francavilla.

cavilia.

DÉMONT, Ville très-forte, dans le Marquifat de Saluces, en Piémont, Le Prince de Conti condui-fant l'armée françoife & l'Infant d'Espagne Dom Philippe à la tête des Espagnols, la prirent en

1744.
DÉMUNTIE SECRETE; on appelle ainsi à Venise des billets que chacun peut jetter dans des especes de boëtes attachées aux murs de certaines galeries du Palais Saint-Marc, Ces boëtes sont faires en forme de tetse ou multes de lions ou de lébonards, dont la gueule est une ouverure comme celles des boëtes aux lettres à Paris. Oa inscrit dans ces billets des



avis utiles pour l'Etat, & l'on peut même y former des acculations contre ceux qui parleroient mal du Gouvernement, ou qui trameroient quelque chole contre la République. Les Inquifiteurs ont la clef de toutes ces boëtes, & font ufage de ces avis, s'ils les trouvent avantageux à la République.

DÉSANA . Bourg dans la Seigneurie de Verceil , en

Piémont. Voyez VERCEIL.

DIALERET, montagne dans le Vélais, qui tomba fucceffivement dans le mois de Juin 1714. Le temps étoit fort ferein, lorsque sur trois heures aprèsmid, la partie occidentale de la montagne se détacha, écrasa cinquante-cinq cabanes de paysans, & quinze personnes seulement, plus de cent bœust ou vaches, & couvrit de ses débris une lieue quarrée de pays.

DIANO, Ville du Royaume de Naples, à quatre lieues au N. de Policastro, qui donne ton nom à la Vallée auprès de laquelle elle est siuée. La Vallée de Diano est arrosée par la tivière de Botta, & riche en

grains & en fruits.

Il y a plusieurs autres lieux en Italie qui portentale nom de Diano : tels qu'un Bourg de l'Etat de Gênes, un Bourg du Monsferrat, &c.

DIGNANO, Bourg de la Marche d'Ancone, dans

l'Etat de l'Eglise.

DINO', Port de mer, dans la Calabre citérieure. L'îlle de Dino, qui est tout auprès, fournit une quantité prodigieuse de lapins. On pêche près de la côte de cette side beaucoup d'anchois & plusieurs es-

peces d'excellens poissons.

DIOMEDÉEN , (le ) Oiseau fingulier qu'on ne trouve que dans les Illes de Tremini, fiutées dans la Mer Adriatique, & dépendantes du Royaume de Naples. Cet oiseau à des dents, les yeux étincelans, & a à peu près la figure d'un hibou. Il a le ventre blanc & les alles tannées; il vole de nuit; & fon cri reffemble à la voix humaine. Il est appellé Diomédéen, à cause des illes qu'on nommoit autrefois laplus Diomedia Diomedia.





DISENZANO, Setite Ville de Bressan, dans l'Etat de Venise, sur le Lac du Guarda, remarquable par les excellens fromages dont on fait un commerce considérable.

DIVERTISSEMENS d'Italie, ( les ) Sous ce nom, on comprend les jeux, ilse réjouislances & les fêtes publiques. Il y en a de toute especce comme dans tous les pays. Ceux qui paroissifient être les plus goûtés, sont les courses des chevaux & les batailles à coup de poing, fur les ponts, comme à Pité & i Venise ( ne les ponts, comme à Pité & i Venise, les Venise, ce font encore les courses des gondoles, que l'on appelle les ragattes : on donne ce spedacle à tous les Seigneurs étrangers. Cette Ville est celle qui offre le plus de divertissemens. Le Carnaval de Venise en présente une infinité, à s'ur-tout des combats de taureaux. Le Jeudi-Gras on en decapite un dans la Place de Saint-Marc, devant tout le Sénat, en mémoire d'une bataille gagnée dans le Frioul.

Dogado , Duceuu Friesus , une des cinq Provinces des Easts de Venife. Elle renferme la plus grande partie des Etats de la République : elle comprend la Ville de Venite, qui en est la Capitale. Cette Province, qui a environ quatre lieues de longueur , est fur les côtes du Golfie ; elle s'étend en long depuis l'embouchure du Linfonta jusqu'à celle de l'Adige , & comprend les Isles & Lagunes de Venite, de Maran & tout le quarrier qui est vers la côte du Golfe , depuis Carvatere jusqu'à Grado, & plusiens Isles. Les principales sont , Lido, Murano , Torcello , Caborte , Grado au N. & su N. O. de Venite , Malamocco , Chiosa , Brondolo , Loredo vers le M. Les principaus lieux du Dogado sont , Chiosa , Evêché : Pur de Chiosa , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Grado , Lido , Murano , Tordo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Misser , Loredo , Lido , Trecello , Cahorte , Fesse , Misser , Misser

DOGE de Venise, Chef ou plutôt l'image de cette République; il a le titre & les honneurs de Prince: mais il n'en a pas l'autorité, & n'est reconnu comme tel qu'à la tête du Sénat, au Conseil &

dans le Palais de Saint-Marc. Il me peut aller à la campagne qu'avec la permission des six Seigneurs qui possedent, conjointement avec lui, toute la Seigneurie . & alors il redevient simple Particulier. La monnoie est frappée en son nom ; mais au lieu de son image, c'est la figure d'un Doge à genoux devant l'image de Saint Marc. Le Doge a la puissance arbitraire des Tribuns. Le premier fut Lucio Paolo Anafasto, élu en 709. Ses successeurs abuserent de l'autorité en 1171. Les premiers de la République formerent un Conseil entr'eux , à la têre duquel ils eurent le Doge, avec des pouvoirs très-limités. Enfin , en 1289 , Pierre Gradenigo , tout Doge qu'il étoit, contribua de tous ses soins à établir l'Aristocratie, à rendre le Sénat un corps auguste & redoutable, confirma les loix de ce Conseil suprême, & fut le premier à s'y soumettre. Sa grandeur ne fut

plus alors qu'un fantôme.

L'élection du Doge se fait à la pluralité des voix ; & pour cet effet, on se sert de petites boules que l'on nomme ballottes ; ceux à qui tombent les neuf premieres ballottes, élifent quarante Confeillers, qui tirent douze autres ballotres ; & ceux-ci élisent vingtcinq aurres Conseillers ; ceux à qui tombent neuf des boules dorces, élifent encore quarante Conseillers, qui tirent onze ballottes; ces onze choisifent quarante-un Conseillers , qui procedent à l'élection , jusqu'à ce que vingi-cinq suffrages ou plus, tombent sur la même personne , qui alors est déclarée Doge. Cette élection se fait dans l'assemblée du Grand Conseil, composé de tous les Nobles résidens à Venise, avant le droit d'y entrer. Auffi-tôt après l'élection , les Sénateurs conduisent le nouveau Doge au jubé de l'Eglife de Saint-Marc, d'où il harangue le peuple; délà il est porté dans une espece de chaire dorée, qu'on appele le puits, à cause de sa figure ; & après avoir fait le tour de la Place de Saint Marc, le plus ancien des Procurateurs le couronne au haut de l'escalier dit des Géans. ( cette couronne est le Corno d'or , que l'on conserve dans la tour de Saint-Marc,

& qui ne fert qu'à cette cérémonie ) Pendant trois jours de suite , Venise est dans les feies , & le Doge n'est occupé qu'à donner des marques de sa magnificence & de la générosité. Le Doge est établi à vie , & il ne peut être déposé de sa dignité que lorsqu'il a commis des crimes d'Etat, ou que son age & ses infirmités le rendent tout-à-fait incapable de rendre des services à la République. On lui donne le titre de Sérénité à la tête du Conseil , & il eft diftingué des autres Sénateurs par la veste ducale de pourpre & son bonnet de velours cramoisi. Le Doge affiste à tous les Conseils ; c'est à lui que s'adressent les affaires concernant la République : mais il doit les communiquer toutes au Sénat , & c'est en son nom que sont publiées toutes les Déclarations du Grand Conteil. Les lettres de créance que les Ambaísadeurs & Ministres de la République portent aux Cours étrangeres, font expédices en fon nom, mais scellées du sceau de la République. Les Conseils & les Tribunanx se levent quand il entre. Il pomme les Commendadori del Paluffo ou Huisfiers du Palais , les Primiciers & Chanoines de Saint-Maic. Il a un Introducteur des Ambassadeurs, & autres personnes qui vont lui rendre visi e. Cet Officier ou Domestique est à lui , & s'appelle le Chevalier du Doge : il est habillé de rouge. Le Doge à douze mille ducats par an pour l'entretien de sa maison. Il est obligé de donner quatre festins folemnels, auxquels sont invités les Ambassadeurs étrangers , & tous les Nobles en charge chacun à son tour. On dit du Doge, en Rex in purpura , Senator in Curia , in Uibe captivus , extra Urbem privatus. Roi fous la pourpre , pa ce qu'il est couronné & traité de Princ tà la tête des Confeils . Senateur à la Cour , parce qu'es effet il n'y est que cela ; esclave a la Ville , parc : qu'il est roujours asfifté de fix Confeillers qui le gardent pour ainfi dire à vue , & répondent de sa conduite ; Hors'de la Ville simple Particulier , car il n'est rien alors. Une de ses prérogatives, est de ne se découvrir qu'au moment de l'élevation de l'hostie, ou quand il reçoit la visite

d'un Prince de sang royal ou d'un Cardinal. Lorsqu'il adresse la parole au Grand Conseil, il commence ainfi : Grand Confeil , Maitre de la République & le nôtre , &c. Quand il marche en cérémonie . il a à sa droite le Nonce & à sa gauche l'Ambassadeur de France. On porte devant lui un fiege pliant : le carreau du fiege est une espece de dais fait en forme de parasol. Il est toujours accompagné de la Noblesse & des étendards sur lesquels sont les armes de Venife. Il a deux voix au Sénat ; il peut vendre toutes les charges du Palais Ducal. Les quatre jours dit Banquet d'Etat dont j'ai parlé, font les jours de S. Marc, de l'Ascension, de S. Vit & de S. Modeste, & le lendemain de Noël, qui se passent en réjouisfances publiques : tout le monde peut voir les préparatifs du Banquet.

Lorsque le Doge est mort, on expose sa repréfentation en cire, avec tous les ornemens de la dignité ducale, au Palais de Saint-Marc, sur un lit de parade ; & pendant les trois jours qu'elle est exposée, sa vie est scrupuleusement examinée par trois Inquisiteurs nommés à cet effet. S'il se présente des créanciers, les héritiers sont obligés de payer ses dettes ; autrement le Doge seroit privé des honneurs funebres, qui sont aux dépens de la République: Les Sénateurs affistent à ses obseques en vestes d'écarlate , pour marquer que cette mort n'intéresse ni la liberté ni la souveraineté de la République. Dès qu'il est mort, le Chevalier du Doge, accompagné des Officiers & Domestiques du Palais, en deuil, se présente au College, fait l'éloge du défunt, notifie sa mort, donne les cless du Palais au Sénateur, qui répond, sans se découvrir, que le Doge défunt avoit servi la République comme il le devoit : mais que puisqu'il est mort, on va songer, à en élire un autre. On ouvre la salle où est la représentation, & toutes les cloches de la Ville annonceut sa mort. L'exposition dure trois jours, chacun dans une salle différente. Le catafalque ou lit de parade est orné de tous les attriburs du Dogat & de la République. On l'en-





terre le quatrieme jour. Le convoi est si nombreux . que la marche dure près de quatre heures ; il est formé par toutes les Confréries, les Clercs Réguliers, les Moines & tout le Clergé , la maison du Doge , une partie de la Seigneurie en robe rouge & l'autre en robe noire; puis vient la représentation, portée par les Ouvriers de l'arfénal, enfuite les parens du Doge. Ceux qui forment le deuil font coeffes d'un bonnet pyramidal d'environ trois pieds de haut , recouvert d'un grand voile qui les enveloppe de tous côtés . & qui traîne julqu'à terre. Devant la porte principale de Saint-Marc, on fait fauter trois fois la représentation pour faluer Saint-Marc, & l'engager de présenter le Doge à S. Pierre. Le catasalque de l'Eglise est de la plus grande magnificence , & touche presque à la voûte. On ferme les Théatres , & on interdit les masques le jour de l'enterrement.

Trois jours avant l'élection du nouveau Doge, le Grand Confeil fait publier des réfolutions contenues en quare articles. Le premier enjoint au Doge & à fes fucceffieurs de vieller flur-tout à l'entretien de l'arfanta & des lagunes ; comme étant un objet intéréfient pour la République Le fecond, recommande aux foins du Doge la furintendance de l'Hôpital della ca-fait Dio. Le troilieme, fixe les honneurs & les prograites de l'épouie du Doge , & flatue qu'après l'élection du nouveau Doge , la Seigneurie de Venifie en fera infitruire fon époule dans la matinée par un Secrétaire du Sénat. Le quatrieme , regle les honneurs & les priviléges affechés à la famille du Doge , proportionnément au degré de parenté & aux différentes circonflances des temps.

DOGE DE GERES, Chef du Sénat & de la République, eft élu tous les deux ans , & pris entre les Sénateurs. On le choîtit alternativement parmi l'ancienne Noblelle , & parmi la nouvelle. Son pourvoir n'eft pas plus étendu que celui du Doge de Venife, ll préfide à tous les Confeils , & a feul le droit de propofer les délibérations ; mais c'eft à cela que toute fon autorité se borne : il y a cette différence entre Tom 1.

celui de Gênes & celui de Venise ; que ce dernier est. à vie , au lieu que le terme des deux ans expiré . celui de Gênes quitte son Palais & se retire accompagné de toute la Noblesse. Il n'est que le Représentant de la République ; c'est en son nom que se traitent toutes les affaires ; mais il doit en rendre un compte exact au Sénat. Quand il est sorti de Charge, il n'est plus regardé que comme un fimple particulier . &c refte huit jours Sotto il Syndicato dei fupremi ; c'eftà-dire , qu'il est exposé à la censure & aux plaintes de chacun : les Syndics les reçoivent, & fur l'examen le plus sévere des dénonciations, ils jugent s'il doit être admis ou exclu de la procuratie générale & perpétuelle. Il ne peut être élu Doge une seconde fois . qu'après un intervalle de dix ans , ce qui n'arrive jamais. On ne peut point élire un de ses parens, qu'il n'y ait aussi un intervalle de quelques années, L'élection le fait par scrutin : on tire au sort cinquante personnes du grand Conseil; ces cinquante choisisfent vingt sujets qu'ils jugent dignes de la place : le grand Confeil en choisit quinze ; le petit Conseil les réduit à fix ; & fur ces fix , le grand Confeil en choifit un : il faut qu'il ait cinquante ans au moins , &c qu'il soit noble & riche & né en légitime mariage. L'élection faite , on le couronne d'une couronne d'or , & on lui met le Sceptre à la main , à cause du Royaume de Corse qui appartient à la République. Ausli-tôt après son couronnement , les Arselanottes ont seuls le droit de porter le Doge jusqu'en fon Palais, qu'on appelle Palazzo reale. Ses vêtemens de Cérémonie sont une longue robe à l'antique de velours ou de damas cramoisi, & un bonnet en pointe de même, avec une espece de corne en devant ; les Procurateurs & les Sénateurs ont des robes femblables, mais noires, & n'ont point de bonnet ducal ; son habit ordinaire est aussi cramois , jusqu'à ses bas & ses souliers : il porte une grande perruque & une grande cravate de dentelle. Lorsqu'il va en Procession, ou qu'il sort en cérémonie, on porte devant lui deux masses & une épée dans son soureau.

. Dans le Palais Ducal , deux des Gouverneurs ou Sénaturs font logés avec le Dogs , & observent toutes ses actions & toutes ses démarches , & le Doge ne peut recevoir des visites qu'en leur préfence. Deux Hustiffers en pourpoints cou is , mi partie de noir & de jaune , avec de g andes chausses , de g andes cravates & de larges p.rruque , ga dent a porte des appartemens du Dogs , annoncent les visites , & un Geat homm , reçoit & conduit jusqu'à l'appartement de fa Scéptiel. La Ga de du Palais ett contes à des vurisses qui portent le baud ier & la hallebarde. Voys GE-NES.

La lifte des Doges de Gênes commence à Simon Boccanegra, etu et a Septembre 1339; mais il y a eu de longs intrivalles pendant les d'efférentes révolutions qui ont agrié la Republique. Elle a di le rétabilif-ment de fa liberté à André Doria, qui fit élire Oberto Castane. Il fut le quarante-feptieme. On en compte cent foixante-onze, depuis 1349; en 1748; il y, avoit un Célar Cattane, quatre cens neuf ans

après Oberto.

Doire (la) Dora, riviere qui descend du Mont-Cenis & va tomber dans le Pô, près de Turin ; il y a deux Doires, la tource de la petite est dans le lac même du Mont-Cenis, formé par la réunion des eaux qui coulent des mon agnes dans la plaine. Cette plaine forme fur le Moit Cenis une plate forme d'une lieue & demie de longueur ; le lac est abondant en truites excellentes. L'épanchement des e sux donne naifsance à la petite Doire , du côté du Piémont. Cette riviere va le joindre au-deffous de Sufe , à la grande Doire, qui prend aussi sa tource dans le Mont-Cenis, au-dessus du lac. Ainsi réunies, elles vont se jetter dans le Pô. Au-dessous des Echelles est la plaine Saint-Nicolas , où l'on jouit du spectacle d'une cafcade très-belle , formée par cette riviere , qui se précipite du haut du rocher, & entre ensuite dans un lit qui sépare la Savoie du Piémont.

DOLCEAQUE, Dolce-aqua, petite Ville du Piémont, dans le Comté de Nice, & Capitale d'un

San John

Marquifat de même nom , avec un bon Château fur la Nœvia. En 1744, les François & les Espagnols s'en rendirent maîtres ; mais elle fut rendue au Duc de Savoie par le Traité de paix. Son territoire est fer-

tile en bon vin & en excellente huile.

Domo. ( Il ) On appelle ainsi en Italie presque toutes les Cathédrales , & la plupart des belles Eglifes. Le Dôme de Milan est regarde comme ce qu'il y a de plus beau dans ce genre, après l'Eglise de saint Pierre. Voyez MILAN. On appelle aussi dome, la coupole d'un édifice.

Dumo, d'Ossila, petite Ville au Duché de Milan , dans le Comté d'Anguiera , avec une forteresse , auprès des Alpes , du côté de la Suisse , sur le tor-

rent de Tofa.

DONAS, peiite Ville du Duché d'Aouste, dans le Piémont. On y trouve un très-beau chemin taillé dans le roc. Il est très-ancien, & a exigé de grands travaux ; ce qui a donné lieu de croire qu'il a été fait par Annibal.

DONATO, (San ) petite Ville de la Campagne de Rome , qui se trouve au milieu du Marais . au lieu que Mont - Circello , & Aftura font fur la

mer.

DORIA , Riviere. Voyez Doire.

DORNO, petite Ville du Milanez Savoyard, dans la Province de Laumeline. Voyez LAUMELINE.

Dosolo, petite Ville du Montouan, au midi de Mantoue : voyez MANTOUAN.

DRAGONARA, au Royaume de Naples, dans la Capitanate : voyez CAPITANATE. : voyez GROTTA DRAGONARA.

DRONERO , petite Ville du Piémont , dans le Marquisas de Saluces, auprès des Alpes, sur la riviere de Macra, que l'on passe sur un pont d'une élévation

extraordinaire.

DUARE, Place très - forte de la Dalmatie, près d'Almissa, sur une montagne fortifiée à l'antique. Paul Caoloria, Vénisien, l'enleva aux Turcs en 1646. Ils la reprirent. Le Général Foscarius la prit aux Turcs en 1651. Les Vénitiens la détruisirent & l'abandonnerent; mais les Turcs la rebâtirent : elle repassa aux Vénitiens.

DURAS, ou DURAZZO, Ville & Port de mer d'Albanie, à l'Embouchure de l'Argentaro, bârie par les Habitans de Corfou, vers l'an 130 de Rome. Son nom fut Epidamus, que les Romains changerent en celui de Dyrachium. Bajazet la prit aux Vénitiens dans le quintieme fiscle; son Port est beau, mais fa population est très-peu de chose, à cause du mauvais air qu'on y respire.

## $\mathbf{E}$

L'GHELLES, (la montagne des) est à environ une lieue des frontieres du Dauphine & de l'entrée de la Savoie : elle est si élevée, que sans le paraper, dont le chemin est revêtu, les voyageurs auroient de la peine à soutenir la vue de la profondeur des précipices. C'est ce grand chemin taillé dans le roc, que quelques uns croient être celui qu'Annibal sit ouvrir en passant en l'aise. Il a donné le nom des Echeles à la montagne; le Duc Emmanuel II l'a fait confidérablement augmenter. On y voit une belle inscription, faite par l'Abbé de S. Réal. Le Guer passe entre cette montagne & celles du Dauphiné, dans une vallée si prosonde, qu'à peine peut-on le voir du haut de la montagne.

ECHELLES, (le Village des ) est situé dans un vallon fort étroit, à une lieue & demie de la grande Chartreuse. On trouve sur les haureurs les ruines des Châteaux qui défendoient le passage de France en Savoie.

ECOLE DE BOLOGNE ou ECOLE LOMBARDE. Raphaël, Chef de l'Ecole Romaine, avoit porté, ainfi que le dit M. Cochin, au plus haut degré, la pureté du dessein, la noblesse des idées, la beauté

Cong

des caracteres de tête , la simplicité & l'élégance des formes, le choix des figures, celui des draperies, & la composition particuliere des groupes ; mais il n'avoit point connu les grands effets que peuvent produire le clair obscur & l'intelligence du jeu de la lumiere. Annibal Carrache, fes freres, le Dominiquin, le Guide, le Guerchin, l'Albane & les grands Peintres de l'Ecole Lombarde, ont porté la Peinture au plus haut degré de persection. Cette Ecole, dont le Correge est regardé comme le Chef, & qui a produit un si grand nombre de grands Peintres , s'est formée à Bologne. On dispute aux Carraches d'avoir été les premiers inventeurs de ce grand caractere de dessein. On voit dans la falle de l'Academie Clémentine, qui a fecondé, ou plutôt dans laquelle on a fondé l'Ecole Lombarde , un plafond de Pellegrino Tibaldi , représentant divers sujets de l'Odissée , d'un caractere de dellein , & d'une maniere aussi grande & aush terrible , que tout ce qu'on fait les Carraches. On prétend que Tibaldi a précédé les Carraches.

L'Académie Clémentine, comme on l'a dit, doit fon inlitution à Clément XI, qui est reprélené en marbre dans 1a falle qui fert aux affemblées. Le célebre Cavalier Carlo Cignagni fut le premier Chef de cette Académie, qui, avec l'Académie Bénédictine, forment le célebre Inflitut de Bologne.

ECOLE PLONENTINE , C'est la première de toutes les Ecoles d'Italie , qui a riré la peinntre de l'espec d'anéantissement où elle étoit. La République de Florence appella quelques Peintres Grees en 1210. Cimibble , né avec des talens & du génie , se perfection de la commandant leur art , il forma des Eves qui l'estécherent; enfia parurent , l'un vers le milieu , l'aure vers la fin da quinzieme fiecle , Léonard de Vinci & Michel-Ange , qu'on regarde comme les sondaeuss de l'Ecole Florentine. Le caractère des Peintres de crue Ecole , est une imagination vive , noble & seconde, un pinceau hardi , correct & gracieux , un style noble & sublime.

ECOLE ROMAINE. Cêtre Ecole est la seconde, en comprant par rang d'ancienneté. Elle regarde Rophail comme son fondateur , & Raphaël est postirieur à Léonard de Vinci & à Michel-Ange, sondateur de l'École Florentine. Le caractère de cetre École est une touche facile, s'avante & gracicusé : une compôsition étégante, & quelquefois insguliere; une wévite frappante dans les airs de tête; un goût sût & formé sur l'antique; une invention heureuse; une imagination grande & noble, quelquefois au-delà de la nature. Elle l'emporte sur les autres , par la quantité de beaux Ouvrages qui en sont sortis. On lui reproche d'avoir trop négligé la parie du coloris.

ECOLF VÉNTIENNE. Cette Ecole est de même date que l'Ecole Romaine; le Titien & le Giorgion, , nés presqu'en même temps, c'est-à-dire, vers la sin du quinzieme fiecle, font regardés comme les Chest de cette Ecole, dont le caractere principal est la beauté du coloris, une vérité frappanie dans l'imitation de la nature; mais un peu de négligence dans le dessein.

EGLISE D'ITALIE. Les Italiens l'emportent sur tous les Peuples de la Terre, par la magnificence, la richesse & la décoration de leurs Temples. Les carrieres de l'Apennin , & entr'autres celles de Carrare, près de la Toscane, leur sournit les moyens de les rendre plus solides & plus superbes que dans aucun lieu du monde. Outre le marbre, le porphyre . l'agare & quantité d'autres pierres précieuses qui y sont prodiguées ; les plus habiles Peintres se sont fait honneur de les décorer , presque toutes de leurs chess-d'œuvres. Les dehors sont aussi magnifiques que le dedans ; il est vrai qu'il seroit à desirer que la plupart fussent moins sombres. Les Italiens prétendent que cette obscurité imprime plus de respect. Excepté dans celles de Rome & de Naples, & dans la Cathédrale de Milan , qui n'ont point ce défaut , à peine y voit-on clair. Dans plusieurs Villes , & principalement à Naples , ce ne font point des Marguilliers & de Confrérie de Marchands qui ont en maniement les revenus de l'Eglife , l'administration en est confiée à des Nobles, qui ont eu foin de les décorer, Quelque magnifiques qu'elles foient , on trouve encore le moven de les embellir aux Fêtes annuelles & aux Fêtes des Patrons. Ce sont de toas côtes des tentures de velours cramoifi, relevées en bosses d'or, de damas rouge, ornées de franges d'or. Saint Pierre de Rome & plusieurs Eg'ises de certe Ville se distinguent par cette forte de magnificence. Il n'y a point de chaifes , mais des bancs , encore dans plufieurs n'y en a til pas . & l'on est obligé d'être debout ou à genoux ponr entendre la Messe. La Musique y est magnifique, sur-tout aux grands jours de Fêies. C'est elle qui pour l'ordinaire chante les premieres Vepres, la Messe & les secondes Vêpres. Le Curé célebre la Melle , affifté de quelques Écclésiaftiques , en chape ou en aube , & les autres Prêtres n'affistent point dans le Chœur pendant l'Office ou le Sermon ; & pour les aumônes, il y a des Ecclésiastiques qui quêgent avec un petit fac , attaché au bout d'un baton de cinq à fix pieds de long , qu'ils allongent à leur gré dans tous les rangs à droite & à gauche, afin de ne point déranger personne. Quoique nous parlions des Eglifes , en parlant de chaque Ville , nous allons indiquer les principales : voyez BASILIQUES.

A Florence. La Cathédrale , dédiée à faint Jean, est un baisment masse; immense & tout revêtu de marbre ; le portail n'est point sin i, il est peint à fresque par Zuchero. On vois en fortant de l'Eglife la Tout de Giotto, toute de marbre blanc; c'est une des plus hautes d'Italie; les portes d'airain du Baptislaire , qui est vis-à-vis de l'Eglise, passent pour des chef d'œuvres. Michel-Ange les appelloit les portes du Gel. Sants Maria Navella, la Santa Creer où est le tombeau de ce grand, Artiste & celui de Galillée; j'Annonciata , presque toute revêue de marbre; Saint Jaurent où est la sépulture des grands Dues de Tocane, dans une Chapelle qui seroit la plus belle qu'il y est au monde , si elle étoit achevée; Saint Mitchel, dont le Maître-Autel, confacré es

à la Vierge; est de la plus grande beauté; le Saint-Efprit Gourenu en dedans par deux rangs de colonnes magnifiques qui forment une double nef, au milieu de laquelle est le Maitre - Autel de la plus grande beaute.

A Génez, la Cathédrale est la moindre; on y voir un grand vas d'argent porté sur quarte colonnes de porphyre que l'on dit contenir les cendres de saint Jean Baptiste, Patron de la Ville. L'Annonciation est l'éditice le plus gai & le plus magnisque, cout le totie stil et é, & les mus couvers des peintures les plus exquises, les pilliers sont de marbre. Le portail n'est pas encore fini. Il y a encore les Feglies de saint Philippe de Neri des Peres de la Mission, des Jéstites et la Sachola Pia, celles de faint Cyr, de Santa Maria Carignano, qui sont dignes de temarque.

A Lucques, la Cathédrale dédiée à faint Martin; fameuse par le Volto Santo; l'Eglise de saint Augustin, fameuse par sa Modonna tenant l'Enfane Jesus.

A Milan. La Cashédrale, qu'on remarque comme le plus beau monument de Italië, a près la Bailique de faint Pierre, mais qui eft une maffe énorme d'Ouvrage. Gothiques. On y compte onze mille flatues. La plus belle est un Saint-Barichélemi, d'Agrati, en marbre : Sainte-Maricé & Saint-Paul, belle architecture de Fontana; Saint-Ambroife, où l'on admire le ferpent de bronze fur une colonne; les Milanois prétendent que c'est le même qui fut élevé dans le défert.

A Noples. La Cathédrale, ou Saint Janvier, bel édifice, chargé de marbe, orné de quantir de flatues de Yuivre, de tableaux de Lanfranc & du Dominiquin; miracle annuel du sang de saint Janvier. San Severino, le pavé blasonné des principales familles, em bas-relief, est beaux, mais incommode; de beaux morceaux de peinsure & de colpture. Le Mons Olives, "un Christ mort avec ses Disciples autour de luir, en terre cuite; & du plus grand natur

rel , par Maderino : un Saint-Christophe de Solimeni. L'Annonciata , be'le , & un Hôpital d'Enfans-Trouvés, admirable par son institution; on y éleve , on y dote les filles , & fi elles redeviennent malheureuses, on les reprend.

A Padoue. Saint Antoine , une des Eglises les plus riches pour la décoration & par son trésor. Sainte Justine, belle architecture de Palladio, le pavé est magnifique, le portail n'est pas achevé.

A Pife. La Cathédrale en marbre, monument fu-

perbe. Voyez PISE.

A Ravenne. La Cathédrale , le Maître-Autel d'or massif, incrusté de pierreries, représentant diverses histoires de l'ancien Testament. San-Visula, beau tableau de Baroccio, le puits où l'on dit que le Saint se noya, on distribue de son eau, qui est purgative. Le Bénitler, vase antique d'albâtre. Ses tombeaux.

A Rome. Trois cens Eglises , la plus belle est saint Pierre du Vatican ; la plus parfaite le Panthéon : voyez ces articles. Sainte Bibienne , bâtie dans le goût du Panthéon , chef-d'œuvre de Bernini. Saint Jean de Latran , Saint Paul , Sainte Marie-Majeure , Saint Laurent , Saint Sébastien : voyez ROME. A Sienne. La Cathédrale, monument gothique,

revêtu de marbre en dehors & en dedans. Le pavé. A Venife. Saint Marc , Cathédrale , mauvaise architecture en dehors, superbe en dedans par la quantité de marbre de toute espece , & des pierres les plus rares; tableaux du Titien; quatre beaux chevaux de cuivre doré , pavé en mosaïques de Lapis Lazuli , voûte de même , portes d'airain. L'Eglise est fombre , les statues des murailles extérieures de marbre, apportées, dit on, de la Grece. Huit colonnes de porphyre supportent les quatre chevaux antiques. Table du Maitre-Autel d'or massif enrichi de pierreries; armoires, dont plusieurs d'argent maffif. présent que les Doges sont obligés de faire, & qui font autour de l'Eglife, Richesses du Trefor, Corno ou bonnet du Doge estimé deux cens mille écus. ..

La plupart des Eglifes de Rome font bâties des restes de l'antiquité. Celle de sainte Constance . sille de Constantin, est le même édifice qu'on appelloit Tempio di Baccho, en rotonde, le petit dome est fontenu par vingt-quatre colonnes de granite oriental. L'Autel est au milieu de cette colonnade ; derriere est le Sepolero di Baccho , fait d'une seule piece de porphyre, haut de fix pieds, large de cinq par le bas , & de fept & demi par le haut ; les quatre faces ornées de sculptures, &c. L'Eglise de saint Paul fur le chemin d'Ostie , bâtie par Constantin , embellie par plusieurs Papes, offre quatre-vingts colonnes de marbre d'une seule piece, qui soutiennent les voûtes, & forment cinq nefs très - longues; ces colonnes ont été tirées des Thermes de Caracalla & du Môle d'Adrien. Les portes font de bronze.

Outre l'obscurité de la plupart des Eglises d'Italie, elles ont encore un défaut qui est affez général, c'est que les plus belles ne sont point achevées: le portail y manque presque toujours. C'est un prétexte pour domander des legs, ou des dons.

EGLISE, (l'Etat de l'Eglise) est un pays considérable d'Italie, qui provient des donations que Pepin & Charlemagne ont faites aux Papes dans le huitieme fiecle . & dont ils s'étoient réservés la Souveraineré pour eux & leurs Successeurs : ils l'ont conservée jusqu'en 1076, que les Papes se rendirent Seigneurs immédiats & indépendans. Ce Pays se divise en douze Provinces : la Campagne de Rome , la Sabine , le Patrimoine de saint Pierre, le Duché de Castro, l'Orviétan, le Pérugin, les Duchés de Spolette & d'Urbin , la Marche d'Ancone , la Romagne , le Bolonnois & le Ferrarois. Le terrein est fertile en bled , en vin & en huile, il le seroit encore davantage, si la plupart des terres ne restoient incultes ; parmi les causes de ce vice , est le peu de liberté dont jouit le commerce des grains , & de toute espece de denrées. Tous les prix font taxés , & les Paysans sont obligés de porter tout à Rome, D'ailleurs, sous prétexte de la mauvaise qualité de l'air ; la campagne dans certains endroits est déserte ; on rencontre des terres entieres où il n'y a pas la moindre plantation; & on ne fait pas attention que si reellement l'air y est mal fain , cela provient du défaut de cultivation qui rend les eaux croupissantes & infectes , d'ou se forment des marais empestés. La grande mollesse des Peuples qui habitent le Parrimoine de S. Pierre, contribue encore à entretenir ces terres en friche. Comme il y a peu d'impôts à Rome , qu'on n'y connoit ni capitation ni industrie , & que tout y est en abondance & à vil p ix, ces Peuples aiment mieux se conten er de peu, que de travailler : le faste des Grands & des Seigneurs , toujours affistés d'une foule de valets qu'ils paient pour ne rien faire , entretient la paresse: le Cultivateur abandonne sa charrue pour se livrer à cette vie oisive ; ceux qui n'ont pas le bonheur d'être sous les fers de la servitude, achetent quelques merceries qu'ils revendent. Une grande cause encore de ce désordre est la facilité de se faire Prêtre ou Moine, L'Etat de l'Eglise comprend encore Avignon , le Duché de Bénévent & le Vénaissin. Rome est la Capitale de l'Etat Ecclésiastique. Il est borné E. par le Royaume de Naples , N. par l'Erat de Venise, S. par la mer de Toscane, O. par la Toscane.

EGOUTS DE ROME. Ce qui prouvoit le plus à Denis d'Halfaranfle la magnificence de Rome, étoient les chemins publics, les aqueducs & les égouts. En effer, les aqueducs y conduifoient à travers les monflers, les vallées, des torrens d'au, des rivieres presque entieres. Les égouts n'étoient pas moins surprenans; les Anciens avoient un genre d'architecture fouterreine que nous avons perdue de vue : des terreins d'une étendue surprenante, en Egypte, étoient foutenus par des galeries & des voûtes immenses; le Paulispee, les Catacombes de Naples, celles de S. Sébastien à Rome, sont des ouvrages surprenans; mais rien n'égale les égouts de Rome ancienne, dont une partie subsilier ennors, Le plus considérable eth à Lougnet de la course de la conference de

ca maxima ; voute qui surprend par sa hauteur & par sa largeur ; elle est formée de gros blocs de pierres , joints par leur propre poids , sans chaux ni ciment : ce qui en reste a de longueur cent ving: cinq toises, & son embouchure est dans le Tibre. Ce grand égout recevoit les eaux & les immondices de plusieurs autres , dont les branches s'étendoient sous divers quartiers. Tarquin l'ancien fit commencer ces grands ouvrages, Tarquin le superbe les sit continuer. Ces égouts circuloient entre le Capito'e , le Palatin & le Mont Ouirinal : Caton . l'année de son Confulat , & son Collegue Valerius Flaccus , firent nettoyer & éiendre les anciens égouts, & en firent construire sous les quartiers qui n'en avoient point. Pline , en parlant des égouts qu'Agrippa construisit , dit qu'il avoit bâti une Ville navigable sous celle de Rome ; il y fit paffer fept torrens qui entrenoient dans le Tibre tout ce qu'ils rencontroient. Le grand égout ou Cloaca maxima, étoit si veste qu'on y alloit en bateau pour le visiter & pour le nettoyer. Il y coule encore un ruisseau d'eau vive.

ELECTION & exalization du Pape. Voyez CONCLAVE. Après que les deux tiers des voix ont décidé l'élection . au coup de cloche du dernier Cardinal - Diacre, les Maîtres de Cérémonies & le Secrétaire du facré College entrênt. La Chapelle fermée, le Cardinal-Doyen ou premier Cardinal-F.vêque, avec le premier Cardinal-Prêtre, & le premier Cardinal Diacre, le Camerlingue, affisté du Maître de Cérémonies, & d'autres témoins, vont trouver le Cardinal élu, & lui demandent s'il consent à l'élection. Après son aveu , on lui demande quel est le nom qu'il veut prendre. On dresse l'acte d'acceptation ; après quoi le nouveau Pape, accompagné de deux Cardinaux, fait sa priere devant l'Autel , & passe derriere , quitte les habits de Cardinal, & prend les habits pontificaux, des bas blancs, des mules de velours rouge, une soutane blanche, une ceinture à frange d'or , un rochet , une ca'orte & une étole. Il retourne à l'Autel, donne la premiere bénédiction au facré College, Affis fur son trône, les Car-

in - y Cons

dinaux viennent bailer sa main, & il les embrasse. Le Camerlingue lui met au doigt l'anneau du Pécheur: le Pape le rend au Maitre des Cétémonies, pour y faire graver fon nom. Le premier Cardinal Diacre va à la tribune qui est au - dessus du portique de saint Pierre, fait ouvrir le mur qu'on y avoit construit au comme cement du Conclave, & annonce au peuple qu'il y a un Pape, que c'est un tel Cardinal qui s'est donné tel nom. Ce rom oft écrit sur un papier qu'il fette au peuple. Auffi ot l'élection est annoncée par le canon du Château-Saint-Ange, par toutes les cloches de la Ville, auxquels répondent la mousqueterie , les trompettes & les tambours des troupes du Pape rangées fur la Place Saint-Pierre. Vingt Palefreniers clevent alors Sa Sainteté sur leurs épaules sur la chaife gestatoire à brancards , brodée d'or , précédés de la Croix & des Musiciens qui chantent Ecce Sacerdos Magnus. On porte Sa Sainteré, accompagnée des Cardinaux, environnée de Gardes-Suisses, dans l'Eglife de faint Pierre, où , après avoir fait sa priere, il est élevé sur le grand Autel, où les Cardinaux viennent l'adorer : on le reporte ensuite au Vatican. Avant sa consécration & son couronnement, il ne fait aucune fonction, & n'expédie aucune Bulle. Le lendemain, on le porte, avec la plus grande pompe, au Palais de Monte-Cavallo. Le couronnement se fait huit jours après l'élection. Ce jour le Pape, accompagné du facré College, en habit de cérémonie, & en grand cortege, vient s'affeoir sur un trône sous le portique de S. Pierre, où les Chanoines viennent lui baifer les pieds : on le porte dans les Chapelles du faint Sacrement, de saint Grégoire & au grand Autel. C'est alors qu'un Clerc de Chapelle, tenant un cierge allumé précéde le Mairre de Cérémonies, qui, après s'être profterné trois fois devant le Pape, met le feu à des étoupes, qu'il porte au bout d'une canne argentée ; en chantant Sancte Pater, fic transit gloria mundi. Ensuite on met le pa lium au Pape ; c'est une étole ornée de fix croix , de tafetas noir : les Cardinaux & les Evêques vont lui baifer les pieds. Quand il commence la

L Conig

Meffe, les Cardinaux lui baifent encore les pieds, enfuite la poitrine & le vi.age. Après la Maile, on le porte à la grande tribune, monté sur un trône : on lui met la tiare sur la tête. ( Voyez TIARE , ) & il donne deux fois la bénédiction au peuple, & publie d'Indulgence pléniere. On le reporte dans la falle des paremens, où il reprend ses habits, & recoit le compliment du Doyen du facré College, mbe foir, il y a illumination à la facade & à la coupole de faint Pierre. chez les Cardinaux , les Ambaffadeurs & toutes les personnes qui tiennent à la Cour. L'illumination du dome est une des plus belles choses qu'on puitse voir : elle se renouvelle tous les ans à la Fête de S. Pierre. On tire un feu d'artifice, dont on ne peut guerre se faire une idée fans l'avoir vu : la feule derniere gerbe : qu'on appelle la girandole, est composée de quatre mille cinq cens fulces qui partent toutes à la fois. Ce spectacle est d'aurant plus beau , que la terrasse du Château Saint-Ange, où se tire le seu, semble faite exprès.

La cérémonie de la prife de possission de l'Egisse de Saint Jean de Latran, est rèes pompeuée. La marche est très-brillante; & comme l'espace est fort longue, les ruses, le Palais, la maions, font fort décorrées. On éleve des arcs de triomphe : la cavalcade & le coarege (ont plus nomb eux que dans toute autre occasion (voyre CORTEGE) La Pape est monté fur un cheval blante, caparaçonné de volours cramoist avec des franges d'or; la bride est tenue par un des princes du Trône & par les Conservateurs. Les Cardinaux (ont sur des mules; toute la fuite, qui est immense, est à cheval; c'est ainsis qu'il arrive à S. Jean de Latran, d'où il repart après avoir pris pos-fession.

ELVA, (l'Isse d') au Duché de Toscane, dans le vossinage de Piombino: appartient au Ducde Sora, de la Mailon de Buoncompagno, Prince de Pumbino, à l'exception des deux Villes de Porto-Ferraio d'Porto-Dengono, dont la premiere apparient au Duc de Toscane, & la seconde au Roi de Naples, Cett Isse est dépendante de la Principauté de Piombino. On y trouve de riches mines de fer.

EMPOLI, petite Ville en Tofcane, avec Evêché fuffragant de Florence, fur l'Arno, à fept lieues S. Q. fur le chemin de Florence à Pite. On prétend que cette Ville a été baite par les anciens Rois Goths. La rue prit cipale est la rige & bordée de belles maions. Son nom d'Empoging tait croire que c'étoit le Marché de tous les pays.

ENCEINTE de Rome ancienne & moderne. Son enceinie actuelle, en y comprenant la partie qui est au-delà du Tibre & tout le Vatican, est d'environ quinze milles ou cinq lieues, M. l'Abbé Richard affure qu'elle n'a jamais été plus considérable. Depuis Servius Tullius jusqu'au temps de l'Empereur Aurélien, elle ne comprenoit que les sept collines ou monts : ( vover MONTS DE ROME ) & le Janicule. Aurélien agrandit certe enceinte, & y ajouta le Champ de Mars, qui s'étendoit depuis le pied du Capitole & du Quirinal jusqu'à la porte du Peuple , borné au N. par le Tibre & à l'O. par le mont Pincio, qui occupoit l'espace où sont les rues immenses del Corso di Ripetta del Babuino. Il v a des Auteurs qui ont prétendu que Rome ancienne pouvoit contenir quatorze millions d'habitans, & qui l'ont supposée d'une étendue inconcevable. Il y a apparence que, même en exagérant beaucoup, ils ont renformé les fauxbourgs dans la Ville. Ce qui le prouve, c'est que la plupart des pories sont au même endroit que les portes anciennes. Voyez POR-TES DE ROME, On convient qu'elle pourroit contenir aujourd'hui un million d'habitans. Il est vrai que la partie habitée n'est presque que le Champ de Mars ajouré par Aurélien : le reste est rempli de jardins. vignes & terres labourées. C'est entre la porte del Popolo & le mont Palarin, & du mont Pincio au Tibre qu'est la grande population : il y a apparence qu'elle a toujours été au même endroit : le reste étoit occupé per les jardins immenses des riches Romains, par les cirques, les théaires & d'autres édifices dont on vett encore les ruines.

ENOSINA

ENOSINA OU PLOMBEA, connue sous le nom de SAN ANTIOGO, une des Isles voisines de la Sardaigne. On y trouve une grande quantité de mines trèsabondantes en plomb. Le nom de San - Antiogo lui vient d'un Saint qui y mourut en exil. Il y a , dans un endroit de l'Isse, des ruines très-anciennes, qui paroiffent être les restes de l'ancienne Ville de Sulci & de la superbe Eglise de S. Antioche. Cette Isle a environ neuf lieues de tour.

ENTELLA, petite Ville ou Bourg de la Sicile, dans la Vallée de Mazara , dans les Terres , ainsi que Caftel di Graci, Calatrifi, Guiliana & Caunicatini. Entremont, Ville du Genevois, fur le Lac de Ge-

neve , vis-à-vis de Fervaques , l'une à l'E. & l'autre

au Sud.

ENTREMONTS, petite Ville & l'un des Mandemens de la partie du Bugey, qui est demeurée au Duc de Savoie par le Traité de Lyon, en 1601, à l'Or. du Rhone.

EPOUSAILLES du Doge de Venise, ou la fête du Bucentaure. Voyez BUCENTAURE, VENISE.

ERASMO , (San. ) Isle affez considérable dans le, Dogado, d'où les Vénitiens tirent des vins excellens & de très - bons légumes. Cette Isle est un de lours potagers.

ERICUSA, une des Isles de Lipari, dépendantes de la Sicile. On en compte sept , Lipari , Stromboli , Palmaria, Volcano, Ericufa, Salini, Pararotto. Il y en a deux autres peu remarquables : Lipari est la plus considérable. Dans quelques - unes , il y a des volcans, quelques autres ne font prefque point habitées. Volcano produit beaucoup de soufre.

ESME, Bourg de la Tarentaile.

EST ; ou ESTE , ou ATESTE , Ville d'Italie dans le Padouan , fituée sur la riviere de Bacchiglione , vers les montagnes de Padoue, avoit autrefois titre de Marquifat & d'Evêché suffragant d'Aquilée. Cette Ville est très - ancienne, mais elle sut ruinée par le Tyran Ezzelin, vers l'an 1247.

Est , ( vin d') vin mulcat qui croît aux environs Tome I.

de la petite Ville de Monte - Fizicone, dans le Patril moine de Saint Pierre. On lui a donné le nom d'Et; à casse d'une aventure qui y donna lieu: Un Allemand, qui aimoit beaucoup le vin, dans ses voyages fasioir marcher devant lui son Valer, qui avoit coutume d'écrire sur les portes des Cabarets, en gros caractere, Et, ¿Ef. Cette marque donnoit à entendre à son Maitre, qu'il y avoit là de bon vin. Arrivé à Monte- Fizicone, il s'y arrêta en voyant le signal Est, ¿Est; mais il trouva le vin si bon, & en prit une si forte dose, qu'il en mourur. Son Valet lui sti cette épitaphe que l'on voit au haut de la Montagne:

Propter nimiùm Est, Est, Dominum meus mortuus est,

C'est depuis ce temps qu'on appelle le vin que produit Monte-Fisscone, le vin d'Est.

ESTENSE, ( Villa ) fur la hauteur de Trivoli, bâtie par le Cardinal Hyppolyte d'Est, vers 1542. La maison n'a rien de merveilleux pour-l'architecture, mais fa fituation, ses terrasses, ses fontaines, ses cascades, ses bosquets, ses parterres, en font un endroit délicieux ; il y a des grottes & des chûtes d'eau admirables : les fontaines sont ornées de belles statues & de bas-reliefs ; la grande gerbe , appellée la Gérande , fait un bruit comme plusieurs pièces d'artillerie entendues de loin : des aigles qui sont les piéces des armoiries de la Maison d'Est, & des vases forment plus de trois cens jets & foleils d'eau; l'architecture, la sculpture & l'hydraulique contribuent par-tout à l'embellissement de ce jardin. Au - dessus d'une cascade en demi cercle, décorée de petites niches avec des figures & des arcades à travers desquelles on voit un portique , font des rochers ; au milieu eft une grande figure. de femme affise : au-dessos & dans le milieu des rochers, est un percé de montagnes figurées & couvertes d'arbres ; dans le plafond est un Pégase ; sur le côté est une salle avec cinq niches près du plasond; dans celle du milieu il y a un Bacchus; à l'autre

bout est la fontaine de Rome, oh l'on voit pluseurs. Temples & autres édifices en stuc, grands comme des modeles, placés les uns auprès des autres. Le Tibre & le Tévenore forment le point de vue de la belle allée d'eau. Il n'y a point de fituation au monde oh l'on ait une ausli belle vue au-deflous de foi, avecdes jets d'eau immenses au dessus de les parentes au Duc de Modene, qui y vient rarement. C'ett le Téveronne qui fournit'eau à la fontaine du Parandle & cette fontaise la difeperse par rout. Cette maison a coûté cinq millions de livres de France, & celle désprit tous les jours.

ETUVES DE SAINT - JANVIER , Stuffa di San-Gennaro, sont à deux ou trois cens pas de la grotte du chien , près du lac d'Agnano. C'est un bâtiment quarré, voûié & couvert d'une terraffe , divifé en quatre ou cinq pièces différentes, dont la plus grande est la premiere. On conduit par de petits canaux qui font dans les murs , la vapeur ou fumée de souffre qui sort de la bouche principale. Les malades s'étendent sur de petites banquettes de pierre, la chaleur paroit d'abord insupportable ; non-seulement on s'y accoutume, mais elle devient agréable & la respiration plus libre qu'en plein air. Elle est cependant de 39 à 40 degrés. Les murailles près des bouches à fumées sont les plus chaudes & chargées de soufre. Plus la chaleur est forte, plus la cour du soufre est vive. La fumée qui s'exhale par les ouvertures , est si chaude , qu'elle confume le papier sans l'enflammer. Elle éleve sur la peau des vessies qui ne sont point douloureuses, & qui passent sans laisser des traces de brûlure, des qu'on les frotte avec du foufre chaud. Plusieurs expériences prouvent l'activité de cette fumée, qui étincelle quelquefois dans la nuit.

ETUVAS DE TRITOLI, ou BAINS DE NÉRON, (Bagai di Nerone, ou di San-Georgio, ) dans le golfe de Pouzzol, au Royaume de Naples. L'ouverture de ces bains est vis-à-vis de Pouzzol, à trente piede environ au dessu du niveau de la mer. Ces Euwes sont formées de sept à huit petitet voltes de cinq à six piede

Q 2

de largeur & de quatre de longueur, ouvertes dans le roc; la chaleur occasionnée par les eaux bouillonnantes qui sont au fond , & par le foyer qui n'en est pas éloigné, est si considérable, qu'il suffix d'y faire deux ou trois pas, pour être couveit de sueur. Les personnes qui y vont habituellement pour guider les étrangers, font pales, abattus, les yeux éteints, les traits flasques & tombans : l'eau des puits ou grottes du fond, est bouillante, & il en fort des gerbes de feu; elles sont très-limpides, & ont un gout un peu acide & fulfureux. Il y a plusieurs chambres, des salles & des galeries taillées dans le roc. Elles sont murées toute l'année, excepté dans le temps des bains, parce que les habitans & ceux des environs s'y retiroient pour y faire des parties de débauches. Ces bains ont toujours été fort célebres. On prétend que Néron les avoit fait construire pour son usage. On voit au desfous des Etuves de grandes voûtes creusées dans le même rocher, qu'on croit être un Ouvrage des Romains. On y voit encore quelques restes de bas-reliefs & de gaines, & aux environs, quelques ruines qui font présumer qu'il y avoir un Palais considérable, qu'on croit avoir été celui de Néron.

EUGUBIO, ou GUBIO, petite ville de l'Etat de l'E-glife, dans le Duché d'Urbain, avec un Evéché fuffragant d'Urbain. Elle est fort fréquentée à cause d'un certain trasic de laines qui s'y fait. Elle est à quatre

lieues d'Affise & à neuf d'Urbain.

EVIAN, Aquianum, Ville médiocre de Savoie; dans le Duché de Chablais, fur le bord du lac de Geneve, à quatre lieues S.O. de Laufanne.

EXILLES, (Forteresse d') Ocellum, petite Ville du Piémont. C'est un passage important qui conduit de Briançon à Suez. En 1708, e Duc de Savoie la prit, & par le Traité d'Urre.ht., elle lui est restée : elle est sur la Dorte, à trois lieues S O. de Suxe, dix N. O. de Pignerol, quinze N. E. d'Embrun.

## F

L'ABRIANO, petite Ville de l'Etat de l'Eglise, dans Marche-d'Ancône. Elle est renommée par la bonté du papier qu'on y fabrique, & qui passe pour le meilleur de toute l'Italie.

FAÇADE, Faciata, est une Fête que les Cardinaux donnent lors de leur réception ; elle est ainsi nommée . parce que, dans son origine, dans le temps que le Prélat alloit recevoir le Chapeau de Cardinal, fon premier domestique, en l'honneur de cette nouvelle dignité de son maître, faisoit peindre en rouge le chambranle des portes & des fênetres , & allumoit quelques torches devant la principale face du Palais; ensuite, au lieu de peindre en rouge, on peignit en marbre, & il y eut quelques torches de plus. La Chambre Apostolique poussa les choses plus loin, à la reception du Duc d'Yorck ; le Cardinal qui fut reçu enchérit encore. On est venu au point que non seulement la décoration de la façade est de la plus grande fomptuolité, qu'elle est formée des ordres d'architecture les plus riches, avec des statues & tous les ornemens de cet art, que l'illumination suit tous ces ordres ; que cette décoration est soutenue dans l'intérieur du Palais, dans les jardins & dans tout le pourtour, éclairés par une infinité de pots-à-feu; que quelquefois il y a des galeries de Musiciens de l'aut-e côté de la rue , & fur - tout fi le Palais est fur une Place, avec des loges pour les spectateurs, formées aux dépens des maisons voisines, que le Cardinal achete pour y pratiquer des enfoncemens ; mais qu'il donne pendant deux ou trois jours que dure la fête, toutes fortes de rafraîchissemens & de confitures. Ces fêtes sont devenues très-dispendieuses. En mémoire de la premiere institution , la façade principale doit toujours être illuminée avec des torches de cire blanche, distribuées par faisceaux de distance en distance.

FAENZA, OU FAIENCE, OU FAVENTIA, Ville d'Ita-

lie, dans la Romagne, au Duché d'Urbain, sur le Lamone , est très-ancienne. Elle est grande & bien batie ; ses bâtimens sont en brique . la Place principale est entourée de beaux portiques, & ornée d'une belle fontaine. Faenza est connue dans toute l'Italie par la belle vaisselle de terre cuite qu'on y fabrique ; elle porte le nom de la ville, qui l'a donné à toutes les Manufactures de la même vaisselle , établies dans les autres Royaumes. Ce fut un Italien , qui s'étant trouvé à Nevers . & voyant de la terre propre à faire la même vaisselle qu'à Faenza, y établit la premiere Fajancorie du Royaume. Les Italiens appelloient cette vaisselle maiolica, & on l'appelle encore dans les Provinces méridionales de la France de la mélique. Faenza a passé des Manfredi au Pape Alexandre VI. Elle est à dix milles de Forli.

FALERNE, ( montagne de ) est à deux milles environ de Pouzzols, sur la droite; elle étoit célebre du temps des Romains, par les vins qu'elle produifoit. Il n'est ni moins bon ni en moins grande quantité que du temps d'Horace; mais les Romains d'aujourd'hui ne se donnent pas le temps de l'attendre . comme les anciens. On le boit dans l'année, tandis que Gallien dit expressément que le Falerne ne commence d'êire bon qu'à sa dixieme année, & qu'il est à sa perfection depuis 15 jusqu'à 20 ans. Il en est de même de plusieurs autres vins d'Italie, qu'on trouve beaucoup audessous des éloges qu'en ont fait les Poetes. On ne fait point attention que la bonté du vin dépend en grande parție de la maniere de le faire & de l'espace du temps qu'on doit l'attendre. Parmi nos vins de France, il y en a plusieurs . & peut-être le plus grand nombre, qui sont détestables la premiere année, & délicieux la troisieme, la quatrieme & jusqu'à la dixieme. Il y en a d'autres qui ne veulent point être gardes, & qu'il faut boire la premiere année.

FAMAGOUSTE, Famagofta, (Fama-Augusta, ) Ville dans I'lste de Chypre, avec un bon Port, autrefois Salamine, selon quelques uns. Elle est quarrée, environnée de murs & d'un fossé; elle a toujours été fort



Cavaleto

commerçante. Elle a passé des Génois aux Vénitiens, & ensuire aux Turcs. Mustapha l'assiégea: Bragadin la désendit en héros; sorcé de capituler , il ne se rendit que sous promesse de la vie & des honneurs de la guerre. Mustapha, qui avoit perdu quarre-vingt mille , hommes à ce siége; promit tout , & st mourir Bra-

gadin au mois d'Août 1571.

FANO, (Fanum fortuna) Ville de l'Etat Eccléfiaftique ; peu considérable, au Duché d'Urbain, sur le bord de la mer. On y voit les restes d'un ancien arc de triomphe, érigé, disent les uns, en l'honneur de l'Empereur Auguste ; en celui de Constantin . disent les autres ; il se réduit à une porte de marbre blanc. Ce qui a laissé quelqu'incertitude sur la destination ou dédicace de cet arc, c'est que le haut paroît avoir été fait dans un siecle de mauvais goût, tel que celui de Constantin, & que l'architecture du bas est très-bonne. Il y a en Italie plusieurs arcs de ce genre. Il ne reste aucun vestige du temple que les Romains avoient bati en l'honneur de la Fortune. La Cathédrale n'a rien de remarquable, que la quatrieme Chapelle à droite, où l'on voit quelques tableaux fort estimés. Dans l'Eglise de S. Pietro di Patri Philippini, on distingue dans la voûte six tableaux de Viviani : un tableau du Guide ; J. C. remettant les clefs à S. Pierre ; deux autres tableaux de Santarini , Peintre Vénitien ; un Saint-Jean , du Guerchin ; une miniature finguliere à la Bibliothéque , c'est J. C. la Vierge & S. Jean : le cadre en est formé par les quatre histoires évangéliques de la Passion, écrites en petits caracteres.

On trouve sur le rivage de ces petits posisions qu'on nomme Cavallette. Quelques uns l'appellent, en France, Cheval-marin, & d'autres, petit-draggon : on en voit souvent dans des Cabinets de curiosités, & je ne doute pas qu'il soit connu ailleurs. Il se sente en fort peu de temps, & on le conserve fort bien ains, sans autre façon. Il est certain que cette petite bête n'a pas mal la rête & l'encolure d'un cheval. On dit que la semelle n'a pass des crias à l'encolure. Ces critos tombent quand l'animal commence à devenir sec. On lui attribute de l'encolure d'un cheval.

Q,

bue diverses propriétés, & l'on assure entr'autres chofes, qu'il guérit de la rage, étant mangé rôti, & appliqué sur la morsure après qu'on l'a pilé, & broyé

avec du miel & du vinaigre.

FARÉ DE MESSINE, ( Îe) est un Détroit célebre dans la Médierranée, entre les côtes de la Sicile & de la Clabre ultérieure. Ce Canal est fameux par le flins & reflux de la mer de fix en fix heures. Il est dangereux pour les vaisseux, qu'il entraîne quelquesois, malgré la résistance, ancres. Il y a susti à l'entrée de ce Canal deux écueils célébrés par les Poères, Caribéd & Scilles. Le Fare de Messine est un fanal qui éclaire toutes les nuits les vasseux qui passient passeux qui passient pas de Messine est notats, les François gagnerent une bataille navale sur les Espagons près de ce Détroit.

Farfa, nom d'une petite riviere & d'un Bourg de la Sabine, dans l'Etat de l'Eglife. Elle prendía fource au Cap de Farfa; & se décharge dans le Tibre, via-à-vis de Toretta, après avoir baigné le Bourg de Farfa; fitué à sept leues de Rome. Il y a dans ce Bourg une célebre Abbaye, appellée l'Abbaye de Farfa.

FARNESE. (Palais) Il y a le grand & le petit Farnese. Le grand est simé sur une Place du même nom . ornée de deux belles fontaines, formées de deux grandes cuves affez profondes & ovales. Ce Palais fut commencé par Giamberti de Sangallo , continué par Michel Ange , & fini par Jacques della Porta. Il fut conftruir aux dépens du Colifée, dont le Pape Paul III permit que Michel Ange, qui étoit plus fait que personne pour respecter ce que les Goths avoient épargné, enlevât les marbres & les pierres de taille de ce superbe monument de la magnificence romaine. Ce Palais a passe au Roi de Naples ; s'il a que que désaut , c'est d'être trop majestueux pour le Palais d'un particulier. Cette grandeur donne au vestibule & à la cour un air trop resserré. Un des meilleurs morceaux, est la célebre galerie Farnese, peinte par Annibal Carrache. Sous la galerie ouverte de la cour, dans les arcades, font de très - belles statues antiques. Les trois plus belles

- minny (

sont le célebre Hercule Farnese, chef-d'œuvre de sculpture , ainsi que la Venus de Médicis. L'Hercule est de Glicon l'Athénien ; elle fut trouvée fans jambes. Jacques della Porta/les répara si bien, que lorsqu'on eut trouvé les véritables jambes, Michel Ange ne voulut pas les changer ; on voit les jambes antiques dans la Villa Borghese. Le pendant est un autre Hercule de fi belle proportion, qu'on n'ofe décider s'il est ancien ou moderne. La seconde figure est la Flore Antique, tenant d'une main une couronne, & de l'autre relevant sa robe du bout des doiges : elle est de la même grandeur que l'Hercule, & aussi belle : on la croit de Polyclete de Sicione. La troisseme est le Gladiateur, te-. nant un enfant mort sur son épaule : on doute si c'est l'Empereur Commode ou Spicillus Mirmillo. Les autres statues de ce portique sont un autre Gladiateur. ayant son casque sous le pied , une autre Flore, &c. Dans l'escalier, sont trois statues colossales couchées, représentant la Méditerranée & l'Océan, & entre l'une & l'autre un enfant nud entouré de la queue d'un dauphin. & trois bustes de Jupiter, de Castor & de Pollux. On voit dans ce Palais une grande urne ou tombeau de marbre de Paros, ornée d'arabesques, trouvée à Capo de Bove , renfermant les cendres de Cecilia Métella, femme de Crassus. Dans la galerie des Carraches, un Mercure aussi beau que l'Antinous, du Belvedere ; un buste antique & rare, de Séneque ; une tête d'Homere ; le buste d'une jeune vestale ; une Vénus accroupie, deux fois grande comme le natusel, jouant avec fon fils, auquel elle a pris fon arc & fes fleches; un excellent butte , de Caracalla ; un Faune, portant un chevreau fur ses épaules, antique Grec fort renommé: Hercule & Omphale: le magnifique groupe d'Amphion , & Zéthis , attachant Dircée aux cornes d'un taureau, par ordre d'Antiope, groupe célebre dans l'Antiquité même, d'un seul bloc de marbre blanc , haut de treize à quatorze pieds : il est d'Appollonius & de Taurifcus , Asinius Pollio l'avoit fait venir de Grece ; une statue équestre d'Auguste encore jeune ; un groupe d'Alexandre Farnese, couronné des

mains de la Victoire, ayant à fes pieds la Flandre à genoux & Flécaut enchaînd. Outre les belles printures des plafonds de la galerie, par le Carrache, il y en a beaucoup d'autres de cet Arrifle & du Dominiquin. Une grande partie de la Fable est peinre dans les plafonds de la galerie & des appartemens. Le travail d'Annibal Carrache, dans ce Palais, est immense; on y voir plusieurs morceaux rares; la grande table de Michel Ange, faire de pierres orientales, fur onze pieds de long; la Vénus aux belles fesses; Trimacion, entrant dans la falle du settin, où deux amis l'attendent couchés fur un lit: un Faune le soutient; un autre le déchausse; «voyer PettraRansse.

FARNESE, ( petit ) ou Farnefina. Le petit Farnele : Palais de Rome, ainsi appellé pour le distinguer du magnifique Palais Farnele, dont nous avons parlé. Le petit Farnese est au delà du Tibre. Il a ésé bâti pour Augustin Chigi , Banquier de Rome. La Galerie qui fert de vestibule a été peinte par Raphaël , à fresque, & par ses meilleurs Eleves , tels que Jules Romain , Ferrari . Penni . & l'humidité avant gaté ces peintures , Carle Maratte en a restauré plusieurs. L'assemblée des Dieux, devant laquelle Vénus se, plaint de l'amour de son fils pour Psiché , & l'Apothéose de Pfiché sont le sujet de certe fresque, qui n'est plus belle que pour le dessein , les couleurs ayant beaucoup fouffert : le même défaut se trouve dans la galerie de Raphaël dans les appartemens du haut. Sur une cheminée, la forge de Vulcain, de Raphaël. Roxane & Alexandre , d'après la description du tableau d'Aëtion par Lucien. de Sodoma : un dessein sur le mur. d'une tête de Fanne, fait un charbon par Raphaël.

Ce Palais, qui est regardé comme une Maison de Plaina, opanient comme le grand Farnese, au Roi de Naples. Outre l'énorme quantité de peintures de Raphael, qui ornent les apoartements & les piassonds, où Raphael, dans l'històne de Psiché, a rament coute la Fable. & épuisé les plus grandes ressources de la Poésie & de la Peinture, il y a de très - belles statues; on y a transporté la Véaus aux belles festes : on y voit une Agrippine, une tête colossale de César, &c.

Outre ces deux Palais, le Roi de Naples a encore la Villa Farnesiana, dont la principale entrée est sur le marché du Campo Vaccino, & dont les jardins occupent une partie du mont Palatin. L'entrée principale est de Vignole, & est irès - noble ; les jardins sont ornées de statues, qu'on a trouvées dans l'Amphithéatre qui est près de là : dans les jardins on est conduit par de belles allées de charmilles , & par un escalier en pente douce à une grotte, précédée d'un vestibule dans lequel est une beile statue d'Agrippine; au milieu de la grotte en un jet d'eau ; autour font des statues grecques, une femme avec les cheveux bouclés , une Venus aux belles fesses , une statue d'Esculape, une Vénus marine, des bustes de Marc-Auréle. Sur une autre terrasse, encore des statues grecques, d'Apollon, de Bacchus, d'un Faune, &c. Il y a plusieurs terrasses ; sur l'une , on trouve une quantiré d'entablemens, de chapitaux, de colonnes. En creusant dans ces jardins , il y a quelques années, on trouva des salles incrustées de beaux marbres , dans l'une desquelles il y avoit de grosses colonnes de porphyre de verd antique ; mais tout étoit gâté par le feu. On descend dans trois salles, dont les murs subsistent à la hauteur de dix pieds. On croit que ces débris sont Jes ruines du Palais des Césars. Derriere ces salles. dans le fond d'un potager, on descend aux bains de Livie : ce sont de petites salles souterraines ; la voûte de la premiere est ornée de feuillages, rehaussés d'or fur un fond blanc : la seconde est ornée d'arabesques & de compartimens, dans lesquels on voit trois petits tableaux peins à fre que. La voûte est ornée de figures , qui paroissent bien dessirées , partie en or fur un fond d'azur , & partie en azur fur un fond d'or; on entrevoit quatre ou cinq figures qui paroiffent avoir été affez bien peintes ; les bordures font des especes de corniches l'aires de lapis, de jaspe, d'agate & autres pierres dures. M. le Cardinal de Polignac acquit une grande purtie des bas reliefs trouvés

/5,00

dans ces ruines ; il les fit venir à Paris, avec plufieurs autres morceaux trouvés dans les ruines du Palais de Marini. Ces jardins font couronnés par des arcades qui font au-deffus, & qui, en se mélant avec les cyprès & les ronces, forment le plus bel afpect.

FAVAGNANA, Isle & petite Ville sur la côte occidentale de la Sicile, près de Frapano. La ville est défendue par un Fort considérable, qu'on appelle le

Fort de Sainte Catherine.

FAVERGES . Bourg affez considérable du Genevois ,

fur le lac de Geneve, au Sud du Lac.

FAUSSIGNI, (la Baronie de ) Focinianum, Province de la Savoie propre, entre le Genevois & le Valais; au pied des Alpes, dans un pays de montagnes. On n'est pas d'accord si c'est Bonneville sur la riviere d'Arva, ou Cluse sur la même riviere, qui en est la Capitale. Le Faussigni a eu autresois des Seigneurs indépendans. Les Comtes de Savoié faisoient hommage aux Rois de France pour le Faussigni, à cause du Teltament de Humbert II , à qui il appartenoit , & qui donna toutes ses Terres au Roi Philippe de Valois, sous condition que les aines de nos Rois porteroient le titre de Dauphin , & que la Baronie de Faustigni ne pourroit être séparée du Dauphiné. Il fut fait un échange du Faussigni , du pays de Gex, & des Terres que le Dauphin avoit au-delà du Rhône, avec celles que le Comre possédoit en decà ; mais comme ce que la Savoie acquit valoit mieux que ce qu'elle donna, & que les Commissaires s'étoient laissé corrompre, les Comtes de Savoie s'assujettirent à l'hommage. Louis XI les en dispensa, quoiqu'il ne pût le faire, & sa renonciation est regardée comme non avenue. Le Faussigni renferme douze Mandemens ou Bailliages ; favoir , Salanches , Charoufe , Flumet , Montjoie, Chammuni, Châtillon, Samoven, Taminge, Bonneville, Fauffigni, Thie & Bonne. On le divise en haut & bas. Outre ces Bailliages , il y a encore Passi . Saint Joire , Vien , Boega , Chamoini , Cluse. Fausfigni est un Château qui a donné son nom au pays.

FAYOLA, (la) petit Bourg fur le chemin de Rome



à Naples; où l'on change de chevaux; auprès d'une forêt de même nom , d'où l'on a tiré d'excellens bois de construction pour la marine, & qui commence à être fort depeuplèe. Ce bois étoit d'autant plus utile, qu'il oftre des courbes naturelles; sife de l'action du Soleil ou d'une seve abondance. Cette qualité, est très commune aux riges des arbres des pays méridionaux, qui se courbrit dès qu'ils ont pris une certaine hauteur. Le Bourg de la Fayola ett à fix milles de Marino, le chemin à travers la forêt est très-mauvais.

FÉLETRO, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Principauté citérieure, avec un Evêché suffragant d'Amals, & le sirce de Principauté qui appartien à

la Mailon Carafa.

FELTRI, Feldria, petite Ville dans la Marche Trévisane, avec un Evéché suffragam d'Aquilée, sur une hauseur, est fisuée sur l'Aronne, à six lieues N. de Trévise, au p.i.d des montagnes. Ses habitans son un commerce considérable de ter. On rapporte deux vers de Jules César, qui maudit cene Ville, à cause dus froid qui vient des neigles éternelles qui convent les montagnes qui l'environnent. Feltre est la Capitale du Feltern, pays de montagnes, qui appartient à la République de Venisé depuis 1,04. Le, Feltrino est très peu étendu, son principal revenu consiste en ser. Fedana & Romagno sont, après la, Capitale, les lieux les plus remacquables, & sis le font peu.

FENESTRELLES, Place affez bien forifiée dans la Province de Pignerol, ou des quane Vallées, fur le Cluson, entre Pignerol & Safe au N. Le Duc de Savoie la prit en 1708, & le Traité d'Utrecht lui en a

affuré la possession.

FERENTINO, Ferenium, petite Ville de l'Etat Ecclientique, dans le Campagne de Rome, sur una Montagne à trois licues d'Anagni. Son Evêché ne releve que du Pape. Cette Ville est aujourd'hui peu confidérable. Il y a une petite Ville du même nom au

Royaume de Naples , dans la Capitanate , au S. E. de

San Seviero , avec Evêché.

FERENTO, ancienne Ville de l'Etrurie, appellée par les Anciens, Ferentia, Ferentiam & Ferentiam. Elle avoit un Siège Epifeopal, & étoit fituée près de Viterbe, dont les habitans ruinerent Ferento en 1014, à cause de son hérésie. On en voit les ruines près de Monte-Fissone.

FERENZUOLA, ou FIERENZUELA, Ville Episcopale dans la Capitanate. Elle est bâtie dans l'endroit ou Sylla désit en 672 de Rome, M. Carbo. Il y a une Ab-

baye célebre.

Egmo, autrefois Fimum Piccum, Ville ancienne & affer bien fortifiée; elle et cleibre par la naiffance de Laclance, qui a composé plusieurs Ouvrages en faveur de la Religion Chrétiennen. Il étoit é la composé par la maire, qu'on lui a donné le nom de Ciccron Chrétien. Fermo est sur le Golte de Venise, dans la Marche d'Ancone, avec Archevêché. Elle lecourut autrefois Rome contre Annibal. Les ruines de l'ancienne Fermo font un peu au-delà de celles d'aujourd'hui, dont les Italiens disen: Quando Ferma vuol Fermare, unta la Marca la Ateronate.

FERONI, (Villa) aux environs de Rome, & audeffous de la Villa Pamphili entre les Monts Célius 
& le Janicule; la maifon est de la plus grande simplicité, plus proprement que richement meublée. 
Cette maifon de campagne mérite l'artention des Voyageurs par se belles aliées de charmilles, ses plantations d'orangers, de citronniers, de cédras, par se 
longs berceaux d'agrami, qui, en procurant l'ombrage le plus agréable, répandent une odeut déli-

cieuse.

FERRANDINA, au FERDINANDA, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Basilicate, avec titre de Duché, qui appartient à la Maiton de Tolede Oforio; elle est près de la riviere de Basiento, à six lieues S. O. de Matera, à quinze ou vingt milles du Golse de Tarente.

FERRARE, Ferraria, grande Ville d'Italie & Capitale du Ferrarois , dans l'Etat Ecclésiastique , à dix lieues de Bologne & à vingt de Venise, sur un des bras du Po , eit située presque au centre du Ferrarois. Cette Ville fut fondée , vers le dixieme siecle , par Smaradus, Exarque de Ravenne, qui fit entourer de murailles l'endroit où est aujourd'hui Ferrare. Le Pape Vitalien y transféra l'Evêché de Viguenza, L'Université y fut établie par Fréderic II dans le temps de ses démêlés avec le Pape : il lui donna autant de célébrité qu'il dépendoit de lui pour faire tomber celle de Bologne. Le Pape Jean XII la donna à Tebaldo . Marquis d'Eit , mort en 1007. Cette maifon , qui posséda long-temps le Ferrarois, donna toute son attention à l'embellissement de Ferrare. Ce n'eroit d'abord qu'un Marquifat. Paul II l'érigea en Duché en faveur de Borzo d'Est. Ferrare devint une des plus belles & des plus florissantes Villes d'Italie : e le étoit encore très-riche & très-considé-able au temps de l'Arioste ; il ne reste aujourd'hai que des vestiges de sa magnificence, de sa population & de son commerce. Le Ferrarois , après la mort d'Alphonse II , Duc de Ferrare , passa à Clément VIII. C'est depuis que Ferrare appartient à l'E:at Ecclesiastique, qu'elle décheoit tous les jours. Elle n'a tout au plus que quinze mille Habitans ; l'aspect de la Ville est impofant : les fortifications en font belles & bien entrete. nues; les édifices publics & particuliers font très-beaux : les rues en sont droites & larges ; plusieurs même sont tirées au cord:au , & quelques-unes ont un quart de lieue de longueur ; mais le peu de population de Ferrare les fait paroître triftes & défertes ; les campagnes des environs ne font pas mieux peuplées ; ce qu'on attribue à l'air mal fain qui s'exhale des marais du Ferrarois. Au milieu de la Ville est un Château qui étoit autrefois le Palais des Ducs. Il est la résidence du Cardinal Légat que le Pape envoie à Ferrare pour gouverner. Il eit entouré d'eau & flanque de quatre groffes tours. Près de ce Château est l'ancien Palais

des Nobles appartenant à la Maifon de Modene ; qui le tient en Fief de l'Eglife. On voit au-devant du Palais deux flaues de bronze affez médiocres , fur des colonnes très-hautes ; ce font deux Ducs de Ferrare.

Les Eglises les plus recommandables sont la Cathédrale dédiée à Saint Georges , vis-à-vis l'ancien Palais des Ducs ou des Nobles ; elle est bâtie en Croix grecque, le portail est d'un goût gothique. On y admire un Saint Laurent , du Guerchin ; un tableau du Jugement dernier, copié, ou du moins fort imité de Michel-Ange ; quelques peintures du Dossi , & le tombeau de Lilio Grég. Giraldi. On voit au College des Jésuites un Saint Stanislas communié par les Anges, de l'Espagnolet, & un Saint François Xavier ressuscitant un mort , du même ; à Sainte Marie , un tableau de Paul Veronese ; à l'Eglise des Bénédictins , dans la Chapelle de Saint Jean Bap:ifte , un tableau du festin d'Hérode & d'Hérodias , sous les traits du Duc Alphonse & de sa Maitresse ; ce tableau est de Bononi. Cette Eglite est plus remarquable par le tombeau de l'Arioste, qui y est entersé, que par ses peintures. C'est un go a Mausolée en marbre blanc-Arioste mourut en 1533, agé de cinquante-neuf ans. Ce monument fut érigé à sa mémoire en 1612. Dans le vestibule du réfectoire des Bénédictins, est un Paradis de Benedetto de Garafolo, qui a représenté l'Arioste entre Sainte Cathérine & Saint Sébastien. L'Arioste lui avoit dit , en plaisantant : Mettez-moi dans votre Paradis, car je ne prends pas trop le chemin de

On conferve, & les Étrangers vont voir l'Hôpital Sainte Anne, où le Duc Alphonfe de Ferrare inta long; temps enfermé le Taffe, fous prétexte de folie; digne récompené d'un Prince que ce grand Poëte avoir immortalité. On voir la maifon où le Pattor Fido fut repréfené pour la première fois; elle apartenoir autrefois aux Guarins. L'Eglife des Dominicains renferme les tombeaux des Strozzi pere & fils; tous deux Poëtes; ceux de Nic. Leo Canigo & Celio Calcagnio.

anino ; & de plusieurs Savans qui brillerent à Ferrare, du quatorzieme au quinzieme fiecle. On va voir aux Théatins un beau tableau du Guerchin : c'est la

présentation au Temple.

Eugene IV assembla un Concile à Ferrare en 1438, dans l'Eglise de Saint George des Moines Oliverans; c'est là que se sit la réunion de l'Eglise Grecque à l'Eglise Latine : l'Empereur Jean Paleologue y assista. Ferrare a produit plusieurs Hommes célebres dans les Lettres & les Arts: ils étoient fort cultivés à la Cour des Ducs d'Est, qui les aimoient & les protégeoient. Cette Maison , quoique Souveraine d'un petit Etat . étoit riche & magnifique ; la culture des terres & la population rendoient ce pays floriflant, & les revenus du Prince considérables. Depuis que Ferrare appartient au Pape, la culture a été négligée; & par une conséquence nécessaire, la population & l'abondance ont fort diminués. C'est Borzo, Duc d'Est, qui fonda la Chartreuse, son tombeau est au milieu du Cloître. On voit dans l'Eglise une Ascension & un Jugement dernier, du Bastinianino Filipi; au résectoire, les Noces de Cana, du Bononi; dans la salle du Chapitre, un Saint Bruno , du même,

Il y avoit une très-belle Académie à Ferrare connue sous le nom des Intrépides. Son Université, qui a été très fameuse, est réduite au seul Collège des

Jésuites.

Ferrare a donné naissance au fameux Cardinal Guy Bentivoglio, à Jean-Baptiste Guarini, à Riccioli. On v cultive encore les Lettres. Messieurs Jean-André Barotti , Poëtes & Littérateurs ; Jérôme Berafaldi , Antiquaire, ainsi que Jean-Baptiste Passeri, & le Marquis Alfonso Verano, célebre par sa Tragédie de Démétrius, une des meilleures que l'Italie ait produite, & par la Sémiramis, sont très-estimés. Nous devons à Ferrare la célebre Actrice Flaminia Balletti , & les Riccoboni , qui se sont distingués en France , comme Acteurs & comme Auteurs ; Madame Riccoboni est la bru de Flaminia; ses Pieces de Théâtre & ses Romans jouissent d'une grande réputation. Tome 1.

FERRAROIS : ou Duché de Ferrare ; est borné au Nord par l'Etat de Venise, au Couchant, par les Duchés de Mantoue & de la Mirandole ; au Midi . par le Bolonois & la Romagne, & au Levant, par le Golfe de Venise. Différentes branches du Pô, qui a fon embouchure dans la mer Adriatique, entourent tout ce pays & l'inondent : par la difficulté que les eaux ont à s'écouler , elles féjournent dans les terres , & y forment des marais qui rendent l'air très - mal fain. On a rendu celui de Commachio utile , par les falines qu'on y a établies ; mais fi les Souverains Pontifes , à qui ce pays est échu , ne donnent pas leur attention à faire des delléchemens , par des canaux ou par d'autres moyens, ce pays qui fut si riche, qui est encore si agréable, deviendra désert & inhabitable. Il passa des Romains aux Lombards. La destruction d'Aquilée par Attila força quelques habitans du Frioul de se réfugier dans ces terres marécageuses ; ainsi que les Veneros dans les Lagunes. Le Ferrarois paffa aux Rois d'Italie , descendans de Charlemagne , & fut donné à la Maison d'Est par l'Empereur Frédéric II. Les Papes s'en emparerent ensuite, pendant que ce pays faifoit partie des biens donnés au Saint Siège par Charlemagne, comme dépendans de l'Exarcat de Ravenne. Les eaux détolent une surface de cent soixante lieues quarrées de pays, entre Bologne, Ravenne & Ferrare. On v a fait quelques travaux : on a détourné le Reno, qui couloit dans l'ancien lit d'une branche du Pô , & qui pouvoit former des attérifsemens funestes pour le pays ; le Panaro qui y conloit auffi , se fit de lui-même une autre route ; ces travaux suspendus ont causé plus de dommages encore : Bologne souffre beaucoup de ces inondations ; les Bolonois ont fait des plaintes, on a promis d'y avoir égard, on a fait des projets & on n'en a exécure aucun. Cependant le Ferrarois , le Polefin . une partie du Modenois, sont presque impraticables pour les voyageurs, qui courent beaucoup de risques lorsqu'ils veulent aller sans guides : sans les inondations , le pays seroit très-sertile. Il s'y forme d'espace en

2 01000

espace des amas d'eaux considérables qui se répandent dans la direction des vents, rompent les chemins & roulent dans les lieux bas. Comme c'est toujours des inondations nouvelles, on est obligé de prendre continuellement des guides, & quoique de Bologne à Ferrare on ne compre que tinq postes, les détours qu'on est obligé de faire doublent & triplent ce chemin. Les chaussées sont fort étroites; les voyageurs doivent craindre de se renontrer.

Le Ferrarois produit une grande quantité de chanvre, on y voit quelques vignes, on y recueille des bleds, des graines & quantité de légumes, du moins dans les lieux qui ne sont pas inoniés.

Les autres Villes du Duché de Ferrare sont Ariano, Mezço-Goro, Mosola, Pompola, Valuna, vers les embouchures du Pò. Buondeno, à l'Ouest de Ferrare, Francolino au Nord, Belviguardo, Argenia, Oftellato, Migliarmo, & Sento, Evêché audessous.

FERRIERES, Village de Savoie, fur le bord de la Doire, composé dune vingtaine de maitons, entre deux rochers efcarpés; il ett borné de tous côtés, on n'y voir le Soleil que fur les cimes des montagnes; on y-entend le bruit des torrens, & l'on ett entouré de précipices de tous côtés.

\*Festres. Voyce Divertissemens. Une des plus fingulieres est celle du 14 Août à Bologne , appellée la Fète de la Porceture. Elle se fait dans la grande place, viss-à-vis de la Seigneurie. L'Ecuyer tranchant du Légat, placé sur une tour de charpente, construire exprès, jetre au peuir peuple du cochon rôti , qu'il dépace avec beaucoup de gravité; on jetre aussi quartité de quartiers de volaille; tandis que le Peuple se députe de ranallé à terre ces morceaux on lui jette de grands sceaux d'eau, qui ne l'empêchent pas de s'acharner à s'en'ever ces viandes. Une foule de spectateurs anime la canaille ; ensuite viennent des courses de bague qui constitent à se tenir debout sur des toffneaux couchés, qu'on roule sous ses pieds; il s'aut beaucoup d'adresse pour ne pas tomber, & visice mi

K :

même temps la bague. On s'y exerce quelquefois deux mois d'avance & l'on n'en tombe pas moins, ce qui fait beaucoup rire les fpectateurs. Outre ces divertiflemens, les Bolonois en inventent tous les ans de nouveaux pour cette Fête.

La Fête de Saint Pierre à Rome est une des plus belles. Le jour du Saint, le Pape célebre la Messe au grand Autel, placé au dessous de la Chaire de Saint Pierre. On forme autour de l'Autel un Chœur postiche, avec des bancs élevés de trois marches & couverts de tapis rouges , où se placent les Cardinaux , les Evêgues & les Chanoines , &c. La veille de la Fête se fait la Chinca, cavalcade dont nous avions parlé ailleurs pour prétenrer au Pape le tribut du Roi de Naples. On tire le soir de la veille deux beaux seux d'artifice , l'un sur le haut de la Tour du Château Saint Ange , & l'autre à la Place Farnese. Pendant ces deux jours on illumine à l'entrée de la nuit tout l'extérieur du dôme jusqu'au haut de la Croix, ce qui forme une montagne de lumiere, qu'on voit à deux lieux à la ronde. Les Cardinaux , les Princes , les Ambassadeurs, les Monsignori, & plusieurs riches Particuliers font illuminer aussi les saçades de leurs maifons avec des lampions & des transparens. Voyez FEUX D'ARTIFICE.

FESTES DE VENISÉ. Voyez VENISE, CARNAVAL, BUCENTAURE, NICOLOTES.

FEUDI IMPERIALI, Fiefs de l'Empire.

Ce sont plusieurs petits territories, anciennement connus sous le nom de l'ies de l'Empire & qui appartenoient à la Maison d'Autriche, mais que l'Archiduchelle a cédé en disfèrens temps au Duc de Savoie. Ces Fiels sont compris dans la partie mérilionale du Paurse, qui a été cédé aussi au Roi de Sardaigne, par cette Princesse en Calla au Roi de Sardaigne, par cette Princesse en Calla de Worms. Les principaux sont Bobbio sur la Irchia, Poghera, Astradelle, Parei, Organifa, Mongitarino, Ostone, San-Stefano, Torigiia, & Borgo Formari. Les territoires d'Alexandrie, Londline, de Vortone, de Pauie, de Vigevano, de Novarre, d'An-

ghuiera, & les vallées de Seffia sont aussi compris

dans les Feudi Imperiali.

FEUX D'ARTIFICE. On fait que les Italiens font très-habiles dans ce genre; aufür p'etdiffien-tis mieux que tous les autres Peuples. Il fe tire des feux affez communément en Italie, & leur artifice est très-brillant; les Romains fur-tout y excellent. Ceux que l'on tire la veille & le jour de Saint Pierre font de la plus grande beauté; outre une infinité de fusérs & de gerbes, de poss à feux, de ferpentaux, de bombes, de foleis & deux de frepentaux, de bombes, de foleis & deux de soujours à la fin une girandole, composée d'une quantité prodigieusé de futiéex, & dont la lumiere est fi vive & si condiérable, qu'il «A impossible d'en soutenir l'éclat à une demi-lieue à la ronde.

FIANO, petite Ville au Patrimoine de Saint-Pierre, a donné naissance à l'Historien Francesco. Elle est sur le Tibre, à six lieues de Rome : ses environs sont

charmans.

FIANONE, petite Ville de la République de Venife, dans l'Îttire, avec un Port fur la côte du Golfe, à l'embouchure de la riviere d'Arsia: c'est la derniere place d'Îttire. Elle est fisuée sur une montagne d'où coule une fontaine qui fait aller quantité d'usines, par sa chûte, avant d'être parvenue dans la plaine.

FIASCONE. Voyez MONTE FIASCONE.

FICHERVOLE, petite Ville au Duché de Ferrare, près des frontieres du Mantouan, fur le Pô. Il y a un Canal superbe qui communique du Pô au Tartaro.

FISSOII ou FESULA, Ville très-ancienne, dont il ne refte que des ruines, à deux milles de Florence, au L. d'hiver, fur les bords de l'Arno. Cette Ville eth beaucoup plus ancienne que Florence, dont elle étoit la Métropole : on croit que Fiefole étoit le Cheflieu des Augures Tofcans. Elle conferva fon droit de Métropole fur Florence jusqu'au commencement du onnieme fiecle. En 1010, les Florenins la détruifierent, employerent ses débris à leurs édifices , & for-R

. ,

cerent les Fiefules à venir s'établir parmi eux. Ils ont néanmoins confervé leur Evêque, qui a son revenu, fon titre & fon Palais à Florence, dans fon Diocefe même. Il reste encore de l'ancienne Fesula la Cathédrale, qui est d'architecture gothique, un Séminaire, une maifon pour les Chanoines, un Couvent de Francicains, & quelques maisons qu'on a rebâties. & qui forment un petit Village, dans une fituation fort ag éable.

FINAL, Finalium, Finarium, Ville dans l'Etat & fur la côte occidentale de la mer de Gênes, entre Savonne & Albengue. Ce Marquifar n'a que fix milles de long du côté de la mer , & la Ville est désendue par une bonne Ciradelle & deux Forts confidérables. Final a long-temps apparrenu à la Maison de Carrero. Les Espagnols la surprirent en 1602, & firent mourir le dernier de cetre Maison ; mais Charles VI s'en étant rendu maître en 1710, la vendit aux Génois pour la somme de trois cens mille écus : elle est à douze lieues S. E. de Coni , treize S. O. de Gênes , vingt-deux de Turin.

FINAL ou Finale di Modena , petite Ville dans les Etats du Duc de Modene, dans une Isle formée par le Panaro, sur les frontieres du Ferrarois, à cing lieues S. E. de Mirandole, Cetre Ville , qui a fouffert plusieurs sieges , a été considérablement en-

dommagée.

FIORENSO , (San ) Ville de l'Isle de Corse , près du Golfe du même nom , dans la partie septentrionale, est défendue par un Port, muni de bonnes fortifications : l'Evêque de Nebio y fait sa résidence.

FIORENSOLA, qu'on croit être l'ancienne Fidentia, est une perite Ville qui partage le chemin entre Bologne & Florence ; elle est baignée par la riviere de Santerno, qui prend sa source dans l'Apennin, & se perd dans les marais du Pô, dans la Légarion de Ravenne. Elle est finuée dans une vallée fertile & bien cultivée. On attribue sa fondation ou plutôt sa restauration aux Florentins, au commencement du quarorzieme siecle, pour en faire une place considérable. En



quittant Fiorenzola, on commence à monter le Giogo. Voyez Giogo.

FIORENZUOLA, Bourg de l'Etat de Busseto, entre Parme & Plaisance, est dans une fituation fortagréable, sur la Voie Emiliene: sa fortreffe, stude dans une fort belle plaine, est très médiocre. On trouve auprès de Fiorenzuola une très-belle Abbaye, de l'Ordre de Citeaux, dont étoit Abbé Antoine de Birague, qui ent l'avantage d'y recevoir en même temps François 1, Charles-Quint & le Pape Paul III. Plusters prétenden que c'est à Fiorenzuola que naquit le célebre Cardinal Alberoni.

FUNE ou SAINT - VITE, petite Ville dans Ilftie fituée dans une vallée qui est près du Golse Quanner. Cette Ville est plus penpiée que celle de Trieste. Ce qui mérite d'être vu, est l'Arienal, iHôpital & la Cathédrale, qui est nouvellement. bâtie. La Compagnie du Levant, à laquelle Charles VI a accordé de grands privilèges, & qui fait avec les Portugais un commerce conidérable de toutes fortes de marchandises, y a établi fon comporir. Cette Ville qui dépend, quant au spirituel, de l'Évêque de Pola, appartient à la Reine d'Hongrie.

FIUME DI SIXTO, est un large & beau Canal entrepris par Sixte V, pour le desseibenent des marsis Pontins, qui infectent l'air de Rome & de l'Etat Eccléssaftique. Il rassembla dans ce Canal une grande partie des eaux disperses, & les fit déboucher dans la mer auprés du Mont Circello, profits des anciens canaux creusés par Appius Cluudius, Auguste, Néron & Trajan. Il fit faire des chausses des deux côrés; ces chausses es competent après la mort de ce Pontise, dont l'entreprise devint inutile par la négligence de ses successes.

FIUMISINO OU FIUMICINO, gros Bourg & petit Port de mer, à l'embouchure du Tibre, à fix lieues S. O, de Rome, à peu de distance de Civita-Vecchia. Ce Port est très-usile à Rome, pour le transport de ses marchandises, & di s'y fait un commerce considérable. Ce lieu est fort renommé pour les bonnes huitres

R 4

& pour le bon poisson. Les Romains y vont faire des parties de plaisir dans le temps du carême. Fiumifino est três-près de l'ancien Port de Tiajan ou de Porto. On y voit une tour fort ancienne, appellée Tors Alesandina.

FLEUVES D'ITALIE. (les ) On en compte quatre principaux, dans lesquels vont se jetter toutes les autres rivieres qui baignent la contrée d'Italie. Le plus considérable de tous ett le Pô. Les trois autres sont le Tibre,

l'Arno & l'Adige.

FLORENCE, Florentia, Firenze, une des plus célebres & des plus grandes Villes d'Italie , dans le Duché de Toscane, dont elle est la Capitale, avec un Archevêché. Elle est située au pied de l'Apennin, dans une Vallée fertile & riante, arrofée par l'Arno. Les Romains, du temps de Sylla, en jesterent les premiers fondemens, ad Arni Fluentia. Voyez DUCHÉ DE Toscane. Elle a chargé ce nom en celui de Florence la belle, à cause de la beauté de sa situation, la magnificence & la régularité de ses bâtimens. L'Arno la sépare en deux parties inégales qui se communiquent par quatre ponts, dont le plus remarquable est celui qu'on nomme Ponte della Trinita, Cette Ville, qui a deux lieues de tour, est divisée en quatre quartiers, sous les noms de Sainte-Croix, de Saint-Jean, de Sainte-Marie la nouvelle, & du Saint-Eipris; chacun a sa banniere particuliere : trois sont à la droite de l'Arno , le quatrieme est à la gauche. Ces quartiers . sont peuplés de soixante quatorze milles ames. Florence renferme quarante-neuf Paroifles, foixante Maifons de Religieuses, vingt huit de Religieux cloitrés, plufieurs Hôpitaux pour les Malades & les Pélerins , & des Confervatoires ou Maisons dans lesquelles on éleve des Enfans orphelins , plufieurs belles Places décorées de fontaines, & des statues, colonnes, & autres monumens publics.

Le pont de la Trinité, renversé par une inondation en 157, & rebâti sur les desseins de l'Ammanati, par les ordres de Côme I, est d'une construction solide & hardie, Il n'a que trois arches de marbre, d'una

- - Toman Glogic

largeur prodigieuse, pavé de grands carreaux de pierres de taille, & bordé de larges parapers; les arcs font de forme ovale, coupés par le milieu dans leur longueur. On voir aux deux entrées du post, quarre fiarues de bronze repré-entant les quarte Saisons de l'année. Les rues sont également pavées de pierres de taille, larges & presque toutes tirées au cordeau.

Les trois autres ponts sont le Ponto Vecchio couvert de bătimens tous occupés par des Orsevres. Au dessus passe la galerie couverte, ou corridor qui va du Palais Pitti au vieux Palais, & qui a six cens pas de longueur; Ponte alle Gazzie & le Ponte alla Caraia, n'ont rien de bien frappant.

La Porte San-Gallo, celle par laquelle on arrive de Bologne, est la plus belle de toutes. C'est un arc de triompha qui sut élevé, lorsque l'Empereur François, n'étant encore que Grand Duc de Toscane, sit, avec son épouse, son entrée à Florence en 1730.

Les Églifes de l'Orence feroient, fans contredit; les plus belles d'Italie, fi elles étoient achevées: l'intérieur en els fombre, mais le bel ordre d'archiecture dont elles font décorées, & les peintures dont elles font ornées les feront toujours admirer. On en compte cent cintuant-deux.

La Cathédrale, qu'on appell's Sante Marie di Fiori, eft un édition rivè-valle e elle a quaire cons vingtur pieds de longueur & trois cens foixante-trois de largeur. Elle fut commendée en 1906, fur les déficins d'Arnolphe, Difciple de Gimelué; la luperbe coupole qui vélève du milieu de l'Egilie, e et de Philippe Brunellefchi; elle est octogene. & si hardie, que groupe de la complexité de l'appelle e en conserve de la complexité de l'appelle e de l'appelle e en que avante pieds d'un agile à l'autre. Zucheno & Vazari y ont peint le Jugement dernier. L'extérieur de cette Egilie est plus magnifique que l'intérieur. Elle est incrusée en debors de marbre noir & blanc rés-poil ; le pavé de l'Egilie est des mêmes marbres. Le Sanctuaire est formé par une colonade de marbre blanc, à d'orde lonique,

terminée par une corniche & une petite galerie ; avec quelques statues. On voit , dans cette Eglise , les quatre Evangélistes, de Donatello, le plus grand Sculpterr après Michel-Ange ; un groupe de Jesus-Christ mort , du Pere Eternel & d'un Ange , de Bandinnelly ; un autre par Michel-Ange , qui n'est qu'ébauché; mais qu'aucun Artiste n'a osé achever. Le portail étoit gothique , on l'a démoli ; celui qu'on doit y substituer n'est pas encore fini.

Vis-à-vis de la Cathédrale est le baptistaire, qu'on dit avoir é:é un Temple de Mars ; les trois portes font d'airain & d'un ouvrage fini ; il y en a une furtout dont Michel-Ange faitoit tant de cas , qu'il disoit qu'elle méritoit d'être la porte du Ciel. Il y a dans l'Eglife plufieurs tombeaux d'Hommes célebres , tels que Brunelleschi , Giotto , Dante , &c. la porte dont Michel-Ange faifoit tant de cas , est d'André Ugolini de Pife ; les deux autres sont de Lorenzo Ghiberti. Toutes les trois sont ornées de tableaux en bas reliefs inimitables.

L'Eglise de Saint Marc des Dominicains & leur Couvent sont célebres; on y voit quatre tableaux de Frere Bartholomeo della porta , du même Ordre ; la Chapelle de Saint Antonin , & la statue de cet Archevêque de Florence , le tout par Jean de Bologne ; les tombeaux de Pie , de la Mirandole & de Politien. Ce Couvent étoit la demeure du célebre Jérôme

Savanarolle.

La Nunziata & le Couvent des Servites . de qui elle dépend, ne sont pas moins remarquables. La nef de l'Eglise est soutenue de piliers revêtus de marbre de différentes couleurs ; le plafond est en stucs blancs compartimens dorés. Il y a une Chapelle où l'on conserve un portrait de la Vierge, qu'on dit avoir été peint par les Anges ; des beaux bas-reliefs de Jean de Bologne ; l'autel , les gradins , le tabernacle , les candelebres , les lampes , mille ex voto , le tout d'argent enrichi de pierreries , & l'architecture de Michellozi rendent cette Chapelle un des morceaux les plus curieux. L'Eglise & le Cloître sont remplis d'excellens

morceaux de peinture : l'Alfomption , du Francefchini à la coupule ; la Réfurcetion & le Jugment ; du Bronzin ; la Guerifon de l'Avengle né , de Paffigirani ; la Nativité de la Vierge , d'Alori ; & for-rout le fameux tabeau à freque d'André del Sarto , de la Matonna del Sacco , parce que Saint Joieph est affis fur un fac

Dans l'Eglife de Sainte Croix des Francifeains, la plus ornée, on admire difèrens morceaux du Dona-telli, du Salviati, du Vafari, du Cigoli; la chaire du Prédicateur eft tonte de marbre blanc taillée en bas-reliefs, qui repréentent l'hiftôrie de la Vie de Saint François; le tombeau du célèbre Michel-Ange qui forme un groupe admirable de la Peinure, la Sculpture & l'Architecture en pleurs; le Maufolée de Galifie, & plufieurs autres morceaux précieux.

L'Eg'ise de Saint Laurent renferme plusieurs morceaux de Rossy, d'André del Sarto, dont le tableau représentant un Pere Eternel attaché sur une Croix . d'où il explique à Adam & Eve le Mystere de l'Incarnation de fon fils , & de la Rédemption des Hommes, est une idée très-singuliere. Ce qu'il y a de plus frappant est la Chapelle des Princes, dont l'architecture est de Michel-Ange; elle renferme tout ce que cet Artiste a fait de plus précieux; le rombeau de Julien de Médicis, Duc de Nemours ; sa statue est de la main' de cet inimitable Sculpteur; celles du Jour & de la Nuit, quoiqu'elles ne foient pas achevées , font des chefd'œuvres ; celle de la Nuis paroît endormie & respirer doucement. Les statues de l'Aurore & du Crépuscule qui accompagnent celle de Laurent de Médicis, celle de la Vierge qui tient l'Enfant entre ses bras , du même Artiste, sont autant de morceaux incomparables. Piufieurs tombeaux des Médicis, dont le plus remarquable , par fa simplicité , est celui de Côme l'ancien , avec cette inscription honorable : Decreto publico , Patri Patria. Il faut voir dans cette Eglife la fameuse Chapelle de Médicis, de forme octogone ; tout y est de la plus grande richesse & de la derniere perfection ; le revetiffement des pilaftres qui

foutiennent la corniche, est en entier de jaspes, agates Orientales , lapis lazuli & autres pierres précieuses; on y voit des mosaïques de la plus grande beauté; des tombeaux de granite d'Egypte, de la plus belle proportion; des statues par Jean de Bologne; le pavé est en marqueterie en marbre choisi ; le devant d'Autel est une mosaïque de fleurs montées sur un fond d'orfévrerie en or. Le détail de cette Chapelle feroit immense, & lorsqu'elle sera finie, il n'y aura pas de monument qu'on puisse lui comparer. La fameute Bibliotheque de faint Laurent, fi connue par le nombre de manuscrits rares qu'elle renferme, mérite l'attention des Voyageurs : on les fait monter a plus de trois mille neuf cens ; ils font tous reliés , enchaînés l'un avec l'autre sur de grands pupitres couverts de toile pour les garantir de la pouffiere. Cette collection fut commencée par Côme de Médicis qui la rendit publique ; le bâtiment est du dessein de Michel-Ange.

Dans les autres Egifies de Florence, les Curieux ne trouveront pas moins de quoi faitisfaire leur goût, foit pour la peinture, la feulprure ou l'architecture: & ce qu'il qu'on y voit le bon goût fe débarraffant des entraves du mauvais, & les permiers efforts du génie qui ne le cedent point aux derniers; mais la plus belle de toutes les collections, effe celle de la galerie de l'anciene Palais du Grand Duc, fi connue dans toute l'Europe. Voyet GALERIE.

Le nouveau Palais, ou Palais Pitti, eft celui où réfide le Grand Duc, Lorfqu'il et à Florence; il a
confervé le nom de Luc Pitti, qui le fit conamencer
fur les désfeins de Brunelleichi: on y voit une belle
flatue de porphyre repréfentant Moyfe qui vient de
frapper le rocher; elle eft entourée de plusseurs jets
deau qui femblent jaillir à fes ordres. & de refans montés sur des cignes qui paroissent le jouer dans l'eau;
on y remarque pulseurs tables de la plus belle modaique, & des meubles enrichis de lapis lazuli & des
plus belles pierreties, des bronzes, des lustres des

Good Constitution

unns, &c. mais fur tout des tableaux des plus grands Maitres , des plafonds de Pietre de Cortone , &c quantité d'ouvrages du même Artifte , d'André del Sarto , de Carlin Dolce , de Gigoli , du Cavalier Marni , du Titien , de Rubens , du Bourguignon , de Bartholomeo della Porta , Maitre de Ra, hael , &c digne d'un tel Eleve ; de Wandick , du Gurcthin ; plufeurs des meilleurs morceaux de Raphael , &c firtout la Madona della Seria , du Giorgio n de Jules Romain , du Guide , de Michel-Ange , de Paul de Véronnée , de Salviari , de Tempefta , &c

Dans le Palais Ricardi, parmi le grand nombre de tableaux Fianmands, on en remarque un de Jacques Baffan, d'une composition asse finguiere; c'est Vénus & l'Amour nuds dans une bousique de Chaudronnier garnie de poëles & de chaudrons. Dans le Palais Girini, on remarque, parmi les morceaux excellens qui y sont rassembles, un tableau de Fréderie Zuchero, représentant Jesus-Chrift, un livre sermé sous le bras, dans la vallée de Josaphar, au milieut d'une immense quantité d'ossemens dippersés de tous côtés, qui parosissent en mouvement pour se rajuster; on voit des corps entiérement formés, d'autres qui ne le sont qu'à demi, des membres qui commencent à se rejoindre; & des

Dans la Maifon Buonarotti, que Michel-Ange a habitée, & qu'on dit qu'il a bàtie, on conferve encore les premiers deffeins qu'il a tracés fur les murs; il n'avoit alors aucun principe de l'Art; on y voit ses premiers abbleaux.

\*Les Palais Corfini , Strozzi , Salviati recclent de grandes beautés; mais l'ancien Palais \*Palazzo \*Pecetio ne mérite pas moins l'attention des Voyag urs. Il fut bâti par ordre du Sénat dans le temps de la République qui y tenoit fes Affemblées, il elt devenu celui des Souverains , lorfque les Médicis s'emparerent du pouvoir fuprême Il elt précéde d'une place ornée des plus belles fatues. On y admire celle de Côme I, par Jean de Bologne , une très belle fontaine , au milieu du baffin , de laquelle fort un Nepunne de marbre de

amani Goo

huit pieds de hauteur, traîné dans une conque par quatre chevaux marins, & suivi de trois Tritons, le tout d'Ammanaii; les Nymphes & les Tritons qui font fur les boids du bailin, font de Jean de Bologne; le David, vainqueur de Goliath, par Michel-Ange, & l'Hercule venant de tuer. Cacus, par Roffy, ornent le frontispice du Palais. On est étonne de la grandeur de la salie d'Audience ; elle a plus de cent foixante pieds de longueur, fur une largeur proportionnée. Les murs font peints à f esque par Valari; elle est décorée de tableaux excellens & de statues de Rofly, de Bandinelly. On y admire fur-tout celle de la Victoire, ayant un Captif fous les pieds, par Michel Ange. Les richesses que renferme la salle appellée la Garderobe, tont inappréciables. On les évalue le prix d'une grande & belle Province. La matiere d'un devant d'Autel de fix pieds de long qu'on y garde, est évaluée à deux millions, sans compter ce qu'a coûté la main-d'œuvre. On y voit l'original des Pandestes. Dans la Loggia ou portique qui est visà-vis du Palais entre plusieurs statues, du Donatello, de Celligni , on diffingue l'enlevement d'une Sabine . par Jean de Bologne.

On compte à Florence cent soixante belles statues. dans les places, dans les rues & aux facades des Palais. Les autres édifices qui méritent d'être vus, & qui renferment des monumens des Arts, sont le clocher de la Cathédrale, ou la tour du Giotto, de cent quarante-quatre braffes de haureur, revêtue de marbre & ornée de statues, l'une desquelles est un Vieillard que le Donatello regardoit comme son chef-d'œuvre; la place de la Nunziata , parce qu'elle est devant cette Eglife, ornée de portiques à arcades ouvertes , du dessein de Brunelleschi , au milieu de laquelle est la statue équestre du Grand Duc Ferdinand I, par Jean de Bologne ; la galerie qui renferme la Bibliotheque de Laurent de Médicis , de cent quarante pieds de longueur sur trente-trois de largeur, bâtie par Michel Ange : l'Hôpital de fainte Marie-la-Neuve ; dont les bâtimens & la Chapelle doivent être vus. Il y a

plusieurs autres Etablissemens de ce genre pour les Malades, pour les Convalescens, pour les Incurables. pour les Pélerins en général, pour les Pélerins Ultramontains, pour les Voyageurs Prêtres & Religieux. pour les Enfans Trouvés ; il ne faut pas oublier le Jardin Boboli : voyez BOBOLI, foit pour la disposition & l'étendue, foit pour les statues des meilleurs Artiftes ; il y en quatre de Michel-Ange ; le Jardin des Simples : l'Académie ou Ecole d'Equitation , dont le manege est d'une belle architecture ; la Ménagerie . dont la cour, destinée aux combats des bêtes féroces qu'y donnoient les Médicis ; l'Université dans l'enceinte de laquelle l'Académie d'ella Crusca, tient ses séances : VOYEZ ACADEMIA DEL CIMENTO, ACADEMIA D'ELLA CRUSCA & ACADÉMIE PLATONIQUE. Le Château de Saint-Jean-Baptiste, ou Foriessa da Basso, dans lequel est une belle Fonderie de canons ; la place de la Sainte-Trinité, sur laquelle est une statue de la Justice, plus grande que nature, portée sur une grande colonne de granite, d'ordre Dorique, qui servoit aux Thermes de l'Empereur Antonin à Rome ; la Fabrique des Officiers, ou Batiment dans lequel les différens Magistrats de la Ville se rassemblent ; l'architecture est du Vafari. Il y a une très - belle Bibliotheque publique. Les Théatres sont peu de chose.

Les dehors de Florence offient de beaux monumens; la Villa ou Peggio Impériale, renferme des flautes, dæ meubles du plus grand prix & des plus grands Maires; la Chartreule qui mérite d'être vue, le Monte-Sonario ou Saint Philippe Benzi, Fondateur des Servites, fe retira; Buonfollàzzo, qui est une colonie de la Trappe; le jardin Ferdinando qui appartient au Grand Duc, ainsi que Poggio Caiano, Artimini, Petraia, Cafello, Pratolino & Carraggi, Chacune de ces Maisons est enrichie de morceaux rares de tous les Arts, & mériteori une description particulière.

FLORENTIN, (1e) ou LE TERRITOIRE DE FLORENCE; c'est un des principaux Etars de la Toscane. On y trouve Pissoie, Fiesoli, Prato & Brogo San-Sepolero, Villes Episcopales, Monte Pulciano, Evêché, Cortona, Arezzo, Barbeimo, Ancifa, S. Miniato, Evêché, V. J. Ombrofa & Camaldoli, Saravalle, Psica, Carmignano, Furesfuola, Scarperia, Nipopano, Empoli, San-Cassino, Cassilino, Urano, Cassistrano, Bibiano & Civitella, Pitera Santa. Les autres Etats de la Toscane sont, le Pisan, le Sienois, le Val de Magra, Prombino.

· FOLIGNO ou FOLIGNI, petite Ville bien peuplée, dans le Duché de Spolette, avec Evêché, bâtie dans la plaine au pied de l'Apennin, dans le fixieme fiecle, par les habitans du Forum Flaminii , Ville détruite par les Lombards. Foligno fut encore saccagée en 1281 par les Sarrafins : le Cardinal Vittelleschi la foumit au Saint Siege. Elle est assez commercante; le terrein des environs est bien cultivé. Il y a des Manufactures de papier, & on fait de la foie. La Cathédrale est très bien bâtie, d'une belle construction, mais peu ornée; on y remarque au-dessous d'un dôme, une très-belle statue d'argent de S. Félicien, Evêque & Patron de la Ville ; il est affis ; elle a été faite par Legros, Sculpteur François; le dôme est du Bramante. Sous la coupo e, & au-dessus du maître-autel, est un beau baldaquin, sur le modele de celui de saint Pierre de Rome. Dans le Couvent des Franciscains, appellées les Comtesses on voit un tableau de Raphael donné par Sigismondo de Comitibus, Secrétaire du Pape, représentant la Vierge dans sa gloire, portée sur un nuage, polant fur un arc-en-ciel, tenant l'Enfant Jesus, environné d'un cercle de Chérubins ; un Saint-Jean , un Saint-François à genoux & un Cardinal, sont dans le bas , S. Jérôme eft derriere. Foligno est renommée pour ses excellentes confitures.

FONDACO DÉ TEDESCHI; (il) on appelle sinfi à Venife un vafte & beau Bârment, dans lequel il y a cinq cens chambres, & où les Marchands Allemands entrepofent leurs marchandifes. Il y auffi des Académies de Peinture, où l'on trouve de très-habiles

Maitres dans cet art.

FONDI, petite Ville sur les confins du Royaume de Naples, dans une grande plaine, près du Lac de même nom, & à trois lieues de Terracine. Cette ville

est peu confidérable & mal peuplée ; elle est pavés des pierres enlevées de la voie Apienne : l'air y est très mal fain , ce qui vient du Lac de Fondi , qui a environ quatre milles d'étendue, entre la ville & la mer. Les eaux basses & croupissantes forment des exhalaifons putrides. Ce Lac est rempli de grosses anguilles qui sont fort estimées. On prétend que Fondi a été bâtie par les Aurunciens, Peuple du Latium. La voie Apienne la traverie & forme la principale rue. Cette ville fut désolée, dans une descente qu'y fit le Corfaire Barberousse, Roi d'Alger : il exerça sa fureur contre les habitans, pour se venger d'avoir manqué Julie de Gonzague, femme de Verpassen Colonne, de la plus rare beauté, & dont Ba berouffe vouloit faire présent au Grand Seigneur. Julie fut assez heureufe pour se sauver en chemise à travers les montagnes. Les Anciens estimoient beaucoup les vins de Fondi. Proche du Château est un jardin , qu'on dit avoir appartenu à Ciceron. Il v a un Couvent de Dominicains très-célebre. Saint Thomas d'Aquin y a enseigné la Philosophie & la Théologie. On y montre encore sa chambre & un oranger qu'on prétend què ce Saint a planté. Le territoire de Fondi est de la plus grande fertilité. Les orangers, les oliviers, les vignes, les mirthes, les lauriers, & généralement les plantations de toute espece y viennent en abondance. Une montagne, qui est à un mille, est entiérement couverte d'oliviers. Tour le territoire des environs à plusieurs milles , sur-tout depuis les confins de l'Etat Ecclésiastique jusqu'à Fondi, offre les mêmes productions; c'est dommage que l'air y soit si mal fain.

FONTAINE DU GÉANT. Voyce BOLOGNE. C'eft une des plus belles fontaines qu'il vai en Italie : elle eft au milieu de la Place du Géant , vis-à vis la grande porte du Palais. Elle a été décorée par Jean de Bologne. Aux angles du piécifetial qui fupporte un magnifique Neptune , font quarre enfans qui tiennent des Dauphins : lis jettent de l'eau qui retombent dans des coquilies. Les quatre Syrenes affilies fur des Dauphins , Tomt I.

Opaz Otaka

aux angles du soubassement, faisant jaillir de l'eau de leurs imamelles qu'elles pressent, sont de la plus grande beauté & dans des attitudes voluptueuses. Toures ces figures & des masques jettent une grande quantité d'eau, qui rempit le large bassin, au milieu duquel cette prande machine est blacée.

FONTAINE de ROSEL, (1a) qui se voit dans une des Places de la ville de Sassari, au Royaume de Sardaigne, est comparable aux plus megnisques de Rome: elle est si fort vantée dans le pays, qu'il est passe en proverbe de dire: chi non vidde Rossel, non vidde

mundo.

FONTAINES DE ROME, Ce sont les plus beaux ornemens des Places de cette Capitale ; l'art s'est épuisé à décorer les fontaines. Les endroits les plus élevés de Rome, comme les plus bas, en ont d'également abondantes. & les eaux en sont très salutaires. A peu de frais on pourroit réparer les anciens aqueducs de Rome , dont quelques - uns ont été rétablis : vover AQUEDUCS. Les Romains avoient besoin d'une grande quantité d'eau ; ils en consumoient une grande partie pour leurs naumachies, & une très grande pour les bains publics, fans compter les usages ordinaires ; ces eaux coulent aujourd'hui dans des canaux fouterrains & se dégorgent dans le Tibre ; une partie est destinée à fournir les fontaines, & elles font si abondantes, qu'après avoir fait les délices des Romains, elles font aller des moulins , des forges , des papeteries.

Les principales fontaines sont la fontaine Pauline; ou Aqua Paola, la fontaine de Trevi, celle de la Place Navonne. Voyez AQUA PAOLA, TREVI, NAVONNE.

L'Aqua Feliet, ainsi appellée du nom du Pape Sixte V, qui fit reflaurer les anciens aquedues qui condusioient les eaux de Colonna à deux lieues de Frafcati jusques sur le mont Viminal, est une fontaine où grand réfervoir sur cette monagne, où ces eaux se rassembient. Ce Fontanone est décoré d'un Moysérspant le rocher, d'où l'eau sort par trois ouvertures & tombe dans un grand bassin, qui par différens

1 - 10

Lawy

tuyaux, la distribue sur le Mont Quirinal, le Capitole est sur une partie du Mont Pincio. Cette sontaine est appellée aussi la sontaine de Termini. Le bassin est ont de lions, dont deux sont antiques & de marbre noir

d'Egypte.

L'a fontaine qui est sur la Piazza d'Ispagna, sur laquelle l'Hole de l'Amb.fladeur d'Espagne a donné le nom, sur faite par les ordres du Pape Urbain VIII, sur les destiens du Bernin. Le Bassin est saite norme de bateau, sidee que l'Architecte pris d'un vaisseau, qui dans une grande innondation de Rome, échoua dans cet endroit; si est en marbre. Les Romains appellent cette sontaine Barcaccia, l'eau est versée des deux côiés de la nacelle.

La Pierra Basheina ell ornée de deux belles fontaines du lièrenin , l'une ell la fontaine du Trion; quatre Dauphins fouriennent une grande coquille, furmontée d'un Trion , dont la conque jette de l'eau. L'autre ell appellée la fontaine des trois mouches, formés d'une feule coquille ouverte. Sur lachariner de cere caquille font trois mouches, qui font les armoires de certe Maifon, & d'où l'eau paillit. Ces deux fontaines font très - eltimées pour la simplicité , & en mêmetemps pour la beauté de l'architecture.

Le quartier appellé les quarre fontaines, tire son nou de sontaines qui sont placées dans un carresour entre Monte Cavallo & la Porte Pie, la Trinité du Mont & Sainte Marie-Majeure, une de ces sontaines seulement est très estimée par l'Architecture & par la flatue d'une semme couchée & drappée, avec un chien,

En face de la Sirada Julia , Paul V , sit élever la belle sontaine , appellée de Ponte-Sixto , sur les defeins de Fontana qui y condustir l'Aqua Paola , du haut du Janicule. Elle est sormée d'une arcade , de deux colonnes d'ordre lonique & d'un Artique. Les armes de ce Pape sont dans le fronton , une nappe d'eau sort du ceinre , elle tombe dans un vase , d'où elle se précipite dans un peut bassim.

Près de l'Hôpital du Saint-Esprit, vers le Pont Saint-Ange, & sur les bords du Tibre, est l'Aqua Lanci-

Construction 4.5c

fiana , ou fontaine della Barchetta. L'eau en est excellente & très-saine ; c'est à cette salubrité qu'elle doit son origine ; Lancist rassembla les différentes veines de cette source, & fit construire la sontaine en très belles pierres de taille, uniquement pour l'utilité publique.

La fontaine des Tortues, sur la Place Mattei, sur les desseins de Jean de Bologne, est formée de quatre figures de bronze sur des Dauphins qui soutiennent un baffin de granite oriental : du milieu , l'eau s'éleve en grosse gerbe. Elle a pris son nom de fontaine des Tortues, des quatre figures d'enfans affis sur l'enroulement d'une grosse coquille, qui jettent des Tortues dans le baffin.

Une des fontaines les plus abondantes est celle qui est sur la Place de Sainte Marie in Translevere , faite par Adrien I, rétablie par Innocent XII, sur les des-

feins de Carlo Fontana.

La fontaine d'Egérie , au-dessous de la colline de Saint Urbain, hors de la Porte Saint-Sébastien, est un monument respectable par son antiquité, les eaux en sont encore abondantes & très-salubres. C'étoit aux environs de cette fontaine que Numa alloit rêver à son plan de législation, & en revenant, il faisoit croire aux Romains, pour leur bien, qu'il avoit des conférences secrettes avec la Nymphe Egérie. La fontaine existoit du temps même de Numa, qui ordonna que les Vestales y prendroient l'eau de leurs sacrifices ; la fource est au fond d'une voûte très-antique ; il y a trois niches de chaque côté, revêtues de stucs, dont il ne reste que quelques vestiges ; au - dessus de la source est la state de marbre d'une femme couchée, nue jusqu'à la ceinture, & très-mutilée, & qui paroît avoir été faite long-tems après la voûte, il y avoit une piece quarrée de chaque côté en entrant, avec una petite niche dans le fond. La voûte est bâtie en partie sous la montagne à laquelle elle est adossée : audesses étoit un petit Temple antique, consacré aux Muses, dont il ne reste que quelques colonnes cannelées de marbre blanc : on en a fait une Chapelle , fous l'invocation de faint Urbain. Juvenal se plaignoit

277

de son temps qu'on eut dégradé la simplicité de ce

lieu, par des ornemens de luxe.

Il y a beaucoup d'autres fontaines qui feroien l'ormement de nos plus belles Villes de France. Les deux fontaines de la Place de Saint Pierre méritent une artenion particulière de la part des curieux l'une a été faite par les ordres de Paul V , & l'autre par ceux d'Innocent X; elles font à droite & à gauche de l'obélique, de trèv-beau marbre; les baffins font de granite; les gerbes d'eau qu'elles jettent font fortépaiffes. & cette grande quantité d'eau s'éleve fi hau; qu'elle retombe en une pluie très fine, elles forment dans l'air une pyramide dont la pointe furpaffe les Palais les plus hauss.

FORANO, Ville de la Sabine, avec titre de Principauté, dans l'Etat de l'Eglise. Cette Principauté est

très-petite, mais agréable.

FORCESCA, Bourg dans le territoire de Vigevano, au Duché de Milan, remarquable par un superbe Château de plaisance, que le Duc Louis Morus a fait bâtir. Cet endroit abonde en très-beaux mûriers, & on

y éleve beaucoup de vers à soie.

FORLI . Forum Livii . belle & grande Ville dans la Romagne, peu commerçante, & par conféquent peu peuplée. Elle tire son nom de Livius Salinator, qui s'y établit après la défaite d'Annibal. Les habitans conserverent long-temps leur liberté. Cette Ville fut somise à la République de Bologne, & ensuite à différens particuliers, jusqu'à Jules II, qui s'en empara, & la'réunit à l'Etat Ecclésiastique. On y voit des Palais affez agréables : les rues sont bo; dées de portiques qui soutiennent les bâtimens. On doit y voir la Cathédrale & l'Eglise des Benédictins , ainsi que la Maison des Peres de la Miffion. Cette Ville est située à quatre lieues S. E. de Faen'a , & huit S. O. de Ravenne. Tous ses environs sont des promenades charmantes, plantées d'oliviers. Le peuple y est gai & poli. On prétend que Forli a été la patrie de Cornelius Gallus & de Flavio Biondo , Historien , & de Morgagni, Médecin célebre, & Professeur d'Anatomie à Padoue.

FORLIMPOPOLI ou FORUM POPILII, Ville ancienne, dont on voir les ruines, dans la Romagne, entre Cefene & Forli. Il n'y refte que quelques maifons & un Château, qui paroit avoir été conftruit dans le temps que Céfar de Borgia s'emparoit de la Romagne, & la réunifloit à l'État Eccléfiatique. Les principales productions de fon territoire font le lin & la garence, qu'on y cultive avec fuccès.

FORMELLO, petite Ville dans le Patrimoine de S. Pierre, remarquable par la Maifon du P. Chigi.

FORMIES, Ville très-ancienne & très-agréable, où l'on croit voir les restes du tombeau de Ciceron. Cette Ville n'est connue aujourd'hui que sous le nom de

Mola. Voyez MOLA, POUZZOL, BAYES.

FORNACETTES, (les) ell la première posse en allant de Pide à bienne; c'ét un peit Village fur l'Arno; pour y arriver; on còtoie ce steuve sur une chausse plus buste que son lir, èt, qui est emportée dans les grandes eaux : alors la campagne est entiérement inondée. Il y a un peu plus soin un grand pont de briques uniquement destiné à faciliter l'écoulement des eaux de la plaine après les grandes piones, de pour empécher gu'elles ne renversent la chausse.

Fornovo, Fornoue, Ville d'Italie, à trois lieues S. O. de Parme, célebre par la bataille appellée de Fornoue, que Charles VIII, qui revenoit de la conquête de Naples, gagna en 1495, sur les Princes

d'Italie, ligués contre lui.
FORT URBANO, près du Panaro, au voifinage

du Modenois; dans l'East de l'Eglife, au Bolonois.
FORO DI POZZOLI, Village dans le baffin ou valelée formée par le Paufilippe & les montagnes voifines.
La fertilité de cette valiée rendroit ce Village déficieux, fass le voifinage du lac d'Aganon, que la
quantité des chanvres qu'on y fait rouir rend très infect. Les feux fouerreins qui font dans toute cette
partie de l'Italie, donnent la plus grande force à la
vegétation. Les habitans de Foro, quoique grands &
bienfaits, ont le teint fort bafané, foit que la qualité de l'ait leur donne cette couleur, foit par l'éfte

du soleil, qui, dans ces montagnes, doit être brûlant pendant l'été, soit enfin que cette impression vienne des vapeurs sulfureuses qui s'exhalent continuellement de la terre, & gni, dans certains endroits, produisent une fumée abondance, brûlante & souvent étincelante.

Fossano, Ville & petite Province du Piémont, avec un Châreau & un Evêché fuffragant de Turin, fur la Stura. Il y a des bains fort salubres. Fossano est fituée entre Saluces & Mondovi, Les François ont souvent pris cette Ville durant les guerres d'Italie. La Cathédrale est dédiée à Saint Juvenal. Cette Province n'est composée que de Fossano & de Bene, petite Ville. vers l'Orient.

Fossa Nuova, Abbaye superbe, située aux environs de Piperno, dans la Campagne de Rome; on y voit dans l'Eglise le tombeau de Saint Thomas d'Aquin. On voit auprès du tombeau une grille qui couvre quelques empreintes de pieds qu'on suppose être celles de l'ane qui conduitit Saint Thomas jusqu'à cette Eglise. La grille conserve cette superstitieuse croyance.

FOSSOMBRONE, Forum Sempronii, petite Ville dans l'Etat de l'Eglife, au Duché d'Urbain, avec un Evêché, près de la riviere de Mestro, fameuse par la bataille donnée vers la fin de la seconde guerre punique entre Asdrubal, qui vouloit joindre son frere Annibal, & les Consuls Néron & Livius. Les Carthaginois y perdirent cinquante mille hommes & A'drubal; Fossombrone fut ruinée par les Goths & par les Lombards: on la rebâtit, mais non pas dans la même place. On voit encore auprès les ruines de l'ancienne Ville. Elle a effuyé plufieurs révolutions avant de paffer fous la domination des Papes.

FOURNEAUX, Bourg de la Tarentaile, dans la Sa-

voie propre. Voyez TARENTAISE.

FRANCAVIILA, petite Ville de la Sicile, dans la Vallée de Demona. Voyez DEMONA.

FRANCOLINO, perite Ville du Ferrarois, dans l'Etat de l'Eglife, au N. de Ferrare. Voyez FERRAROIS. FRANCOLISI, petite Ville au Royaume de Naples,

dans le voifinage de Capoue, sur la route de Rome à

Naples, dans un pays ferile & délicieux. Francolist

n'eit pas confidérable, mais très-peuplée.

FRASCATI ON FRESCATI, petite Ville Episcopale, à cinq lieues de Rome , célebre chez les Romains , fous le nom de Tu/culum ou Tu/culanum, baite à demicôte d'une montagne fort élevée & tapiffée de verdure & de toutes fortes d'ai buftes. Tulculum existoit avant Rome même. Ce fut là que Tarquin se retira, après son expulsion du Trône. Plusieurs Romains célebres lui durent leur naiffance, fur-tout Cincinnatus. Elle refusa le passage à Annibal , qui n'entreprit pas de la forcer; enfin elle tomba au pouvoir des Romains. qui en trouverent le séjour si agréable , l'air si salubre, qu'ils y bâtirent des maisons de campagne. Elle tomba au pouvoir des Papes, après l'expulsion des Goths de l'Italie. Les Papes y trouvant les mêmes délices que les anciens Romains, l'embellirent, & lui donnerent la préférence sur tous les environs de Rome ; les habitans de cette derniere en furent si jaloux , qu'ils prirent les armes contre lusculum ; cette guerre divisa les Romains & le Pape, & dura jusqu'à la fin du douzieme siecle, que Clément III, s'obligea de resirer Tulculum des mains de l'Empereur & de le rendre sux Romains ; trairé qui fut exécuté par son successeur Célestin III , en 1191 ; ce qu'il y eut d'affreux , c'est que les Romains la traisant en vainqueurs, détruisirent cette Ville de fond en comble , & les malheureux Tufculans dispersés, se resirerent dans les ruines d'un fauxbourg où ils se firent des cabanes avec des branches d'a: bres; c'est de là que Tusculum a pris le nom de Frascati, ou Feuillée. La Ville de Frascati est donc aujourd'hui dans le fauxbourg de l'ancienne Ville de Tulculum . dont le fol est occupé par les Ville, Conti . Pamphile, jusqu'à la Rufinella, occupée par les Jésuites. Cice on avoit une maifon de campagne à Tufeulum, c'est là qu'il composa les Traités philosophiques. qu'il appella l'uf:ulanes. On trouve de très belles ruines sur le haut de la montagne. Cicéron parle souvent des maisons, des temples, des eaux & de mille choles précieules qu'on voyoit à Tufculum. Les plus

belles maifons qui l'embelissent aujourd'hui, sont bâties sur le penchant d'une montagne, e avvironnées de beaux jardins, de vignes & d'oliviers; elle a en perfpective dans le lointain, la Ville de Rome, & les montagnes qui sont par derriere: elle voit la mer'; & on ditingue les vaisseaux.

La Villa-Conti est une des plus belles des envirossos de Rome par seis jardins & Ge seaux. On y voit des ruines qu'on croit être des restes de la maison de campagne de Lucullus, qui, fuivant les Historiens, étoit immense. Ce qui reste à la Villa-Conti, est, dit-on, sa ménagerie; on y voit dix-huit voûtes, dont celles du milieu font les plus étevées, & les autres dimi-

nuent en s'éloignant du centre.

La Villa Pamphile, ou Belvedere, à cause de sa fituation agréable, a été bâtie sur les desseins de Jacques de la Porte. Vis-à-vis est une espece de Théàtre : les jardins sont en terraffe sur la montagne. Les eaux sont amenées dans ces jardins de Monte-Algido. à deux lieues de là ; elles y paroissent sous différentes formes : il y a plusieurs jets d'eau sur le Théatre dont on vient de parler. Dans le milieu , c'est Hercule aidant Atlas à porter le monde, & c'est du globe que fort l'eau en abondance ; à droite , est un Centaure embouchant une trompe; & à gauche, un Cyclope qui joue de la flûte à sept trous, ces deux figures exécutent des airs par le mouvement de l'eau; il y a encore plusieurs statues sur ce Théatre; on y admire un Silene affis, de marbre de Paros, très bel antique Grec. On voit dans les appartemens meublés avec plus de goût & de propreté que de magnificence, des tableaux précieux , un David & Abigail , du Cavalier d'Arpino, dans le goût de Raphaël; ce même Peintre a peint dans le plafond Adam recevant la défense de, manger du fruit de l'arbre de vie ; Adam tenté par F.ve; Adam & Eve chasses du Paradis. Dans un sallon, peint par le Dominiquin, on voit un Parnasse en relief ; Apollon , les neuf Muses & le cheval Pégase, mis en mouvement par une machine hydraulique, exécutent un concert, dont une orgue qu'on ne

voit point joue les airs.

La Villa Borghese est au Nord de Frascari : ce Palais forme deux Villa ; l'une est appellée Villa-Taberna ; ses jardins s'élevent de terrasse en terrasse, jusqu'à l'autre Villa , appellée Mondragona , qui est trèsvaste : dans la premiere est un beau tab eau de l'Espagnolet, représentant Saint Pierre. On remarque à Mondragone un beau portique de Vignole ; au fond du Parterre, un autre portique dans le goût antique, de forme circulaire, avec fix niches dans les entre colonnemens, ornées de fix statues. On admire dans la galerie un Salomon dans sa vieillesse au milieu de ses femmes, facrifiant aux idoles,! de Paul Véronese; un buste colossal d'Antinous, un autre de Faustine, antiques ; les bustes des douze Césars , du Bernin ; un bufte antique de Cicéron; un Orphée de Joseph d'Arpino.

La Villa Falconieri, ou la Ruffina, a de belles peintures, un grand plafond de Calle Maratte repréfentant la naislance de Vénus; un autre plasond de Ciro Ferri, qui y a peint les Saisons; Actéon & les Nymphes dans le bain, de l'Albane; Cain & Abel,

du Guerchin.

La Pilla Brasciano a été décorée par les Eleves du Dominiquin. On y vois une galeir de Jean-Paul Panini. Plus haut est le Couvent des Capucins. à l'Orrient; on y admire un basu Christ 7, du Guide; audessus est la Ressincia, maison de campagne des 14duires. Pluseurs. Savans présendent que la maison de Cicéron étoit près de là ; d'autres assurent qu'elle étoit près de Gordis Ferrata. Voyr; GROTTA FERRATA. Il faut voir l'Hermitage des Camaldules au - destus de

FRASSINE, Bourg du haut Montferrat, dans la Province de Cafal. Voyez CASAL, MONTFERRAT.

FRATTA. Bourg du Pérousin, sut le Lac de Pérouse, dans l'Etat de l'Eglise.

FRESCATI. Voyez FRASCATI.

FRIGNANA, petit Pays d'Italie, dans le Duché de

Modene, qui s'étend au pied de l'Apennin, & qui comprend quelques Bourgs, tel que Frignano, Ses-

tola, &c.

FRIOUL, (le) il Friuli, foro Julium, ou forum Julium , Province considérable dans l'Etat Vénitien , bornée N. par la Carinthie , S. par le Golfe de Venise , O. par la Marche Trévisane. Cette Province qui a toujours servi de passage aux Barbares qui ont désolé l'Italie, a essuyé beaucoup de révolutions, & a eu beaucoup de Maîtres. On prétend que Jules-César lui a donné son nom. Des Goths & des Herules elle a passé aux Lombards. Charlemagne les ayant chassés, laissa Frioul à un Seigneur Lombard en 774. Cétoit Rolgaud qu'Adalgise séduisit ; mais Charlemagne revint en Italie. fit couper la tête au Rebelle, & donna le Frioul à Henri, Seigneur François, avec la Carinthie & la Stirie. Henri le jetta fur les Huns Avarois; il fut affassiné par ceux de Frioul en 799. Charles vengea cette mort. Codolah fut mis à sa place. Après sa mort le Duché sur donné à Baudri, qui sut déposé pour ne s'être pas opposé aux Bulgares qui ravageoient la Pannonie. Louis Techio, son dernier Duc, perdit le Frioul en 1420, pour s'être engagé dans une guerre contre les Vénitiens , qui s'en rendirent maîtres, sous la conduite de Philippe d'Arcelli leur Général. Cette Province est assez bien peuplée ; son territoire produit quantité de vin , de soie & de fer. Udine en est la Capitale. Une partie du pays appartient à la Maison d'Autriche : elle y possede Udine.

FRIOUL, Friuli, ou Forum Iulii, Ville du Frioul, avec un Evêché fuffragant d'Aquilée, fitude fur la riviere de Natione, au pied des Alpes. On précend que Céfar la fit bâtir. Les autres Villes du Frioul font Veraçone, Marano, Palma Nuova, affez honnes forterelles; Concordia, Ville Epitcopale ruinée; Porto-Grusro Ponte-à-Fella, Colordo, Cefel-Nuova, Tolnulo, Monteregale, Solambergo, Polecnigo, Monterfalcont.

refaccon

FRUITS D'ITALIE, ou Agrumi. Ce pays agréable, dont le terrein est si fort échaussé par les rayons du

- Grayl

foleil , ne peut produire que des fruits délicieux & en abondance. Des différentes Provinces d'Italie , Nap'es est la seulle Ville où ses Habitans s'occupent plus particuliérement de la culture des terres. Auffi les fruits y sont-ils beaucoup meilleurs , & il s'y en fait un très - grand commerce avec plusieurs Villes, & fur-tout avec Rome. Tous les fruits se vendent à la livre ; ils font généralement beaux , & fur-tout les figues, les raisins muscats & les melons, dont il y a de rouges & de blancs; rarement il s'y en trouve de médiocres. Les François, dans le temps de leurs guerres d'Italie, mangeoient les fruits avec excès & sans précaution ; & les dyssenteries dévastoient les armées ; mais il est rare qu'on en soit incommodé quand on les mange dans leur parfaire mâturité. La Toscane produit aussi d'excellens fruits; mais les agrumis de Naples sont envoyés dans tous les pays Etrangers.

FRUSINO, ou FRUSINONE, petit Bourg d'Italie dans la Campagne de Rome, entre Alatri & Piperno. Les Auteurs anciens en font mention fous le nom de Frufinum. Elle a été autrefois le fiège d'un Evêque. Les Papes Hormifdas & Sylverius y font nés.

FUCIN, (lac) connu aujourd'hui sous le nom de Célano, dans l'Abruzze Ultérieure, au Royaume de

Célano, dans l'Abruzze Ultérieure, au Rayaume de Naples. Il est au pied des Montagnes, près de Campoli & Civita di Penna. FULIGNO, Ville de l'Etat de l'Eglise, dans l'Om-

brie, à trois lieues de Spolette. Les Marchands y font affez riches & le commerce affez en action.

Funo, petit Village qu'on trouve sur la route de Bologne à Ferrare, dans les marais du Pô.

FURFURA, une des petites Isles qui sont autour de

celle de Malte. Elle est voisine de Cumino.

FURETT, (Palais à Rome.) Le Cardinal Bruitei; par la connoidlance qu'il avoit de l'antiquité, efferant de trouver encore quelque morceau précieux dans la Wille Adrian; la fouvern fousillée, acheta de la Chambre Apoflolique la permiffion de fouiller encore; il avoit quatre morceaux Antiques de mofaique; il favoit qu'il avoitent fervi de pavé aux apparemens d'Avoit qu'ils avoient fervi de pavé aux apparemens d'Avoit qu'ils avoitent fervi de pavé aux apparemens d'Avoit qu'ils avoitent fervi de pavé aux apparemens d'Avoitent fervi de pavé aux apparement d'Avoitent fervi de pavé aux apparement d'



drien; ceste connoissance l'excita. Il trouva des appartemens souterains & de nouveaux tableaux de mosiaques; mais ce qu'il trouva de plus précieux; ce sont les deux Centaures de pierre, de Parangon, de la plus belle & de la plus grande exécution grecque, & les ouvrages les plus parsaits & les mieux conservés; un des Centaures, plus âgé que l'aure, a le mains croisées sur le dos; on voir la place que l'amour occupoir, & e qui sans doute vouloit les arracher; il est réveur & marque béaucoup de douceur. L'autre paroit rire de cette inaction; il est armé d'une massitue qu'il porte sur l'épaule; il a la peau d'une bête fauve sur le bras gauche.

FUSINE, petite Isle & Ville de l'Etat de Venise dans le Dogado.

## G

AETE, Caiera, ancienne & forte Ville au Royaume de Naples, à quinze lieues de cette Capitale & à vingt-cinq de Rome, dans la Terre de Labour. Elle est siuée sur le penchant d'une petite monragne, avec un port agréable & commode, qui fut réparé par Antonin le Pieux , & un golfe qui fert pour les vaisseaux . & au fond duquel est un Fauxbourg considérable. Ce golfe est celui que les Anciens appelloient golfe de Formies. Cette Ville est très-ancienne ; les uns prétendent qu'elle fut fondée par les Grecs. Enée, selon Virgile, y fit enterrer sa Nourrice. A la chûte de l'Empire, elle fut gouvernée par des Ducs, qui relevoient du Pape. La destruction de Formies & de Minturne, rendirent Gaëte très-florissante. Le Château, qui est à la pointe du golfe, bâti en 1449 par Alphonse, Roi d'Arragon, est très-bien for ifié. Elle a aussi de bonnes fortifications du côté de la terre. La Ville est isolée, & ne tient au continent que par une langue de terre; elle n'a que deux portes, qui sont très-soigneusement gardées. Le monument le plus remarquable de Gaëte, est le tombeau de Lucius Munatius Planeus; qu'on appelle dans le pays Torre d'Orlando; le tombeau du Connétable Charles de Bourbon, qui fut tué au siege de Rome en 1528, commandant les troupes de Charles-Quint contre le Pape, & rébelle à son Roi; une tour ronde affez semblable & tombeau de Munatius Plancus appeliée Tatratina, est, dit on, un temple de Mercure, ainsi appellé, parce qu'il étoit représenté comme Anabis avec une tête de chien. On montte aux é:rangers un rocher fendu en trois parties, en l'honneur de la Sainte Trinité, le jour de la mort du Sauveur. Il paroit que ce rocher ne faifoit qu'un seul maffif, il est fendu depuis la cime, jusqu'à la mer: on l'appelle la Rocca speccata. On a fait une Chapelle du Crucifix (ur-un gros bloc de marbre qui est tombé dans une des fentes , & où deux hommes peuvent enirer : la mer , qui baigne cette fente du rocher , passe au-desfous Les vaisseaux qui passent devant lui rendent le salut. On rapporte plusieurs miracles opérés par ce Crucifix. On voit dans la Cathédrale deux beaux tableaux, l'un de Paul Véronese, & l'autre d'André de Salerne. Le baptiftaire est un des meilleurs morceaux d'antiquité ; c'est un vale porté par quatre lions de marbre d'une seul piéce , avec des bas-relies repréfentant Ino, affise sur un rocher, cachant dans son fein un de ses enfans à la fureur d'Athamas son mari . des Satures & des Bacchantes dansent autour d'elle. On lit au bas le nom de Salpion , Sculpteur Athénien. Le clocher est remarquable par le travail & l'élévation. On conferve à côté du maître-autel une colonne de marbre blanc, sculptée du haut en bas, qu'on dit avoir servi au Temple de Salomon.

Gaëre est stude fur un golfe dont le rivage est délicieux; les ruines qu'on apperçoit encore dans la mer, prouvent qu'il étoit bordé de belles maisons, comme le port de Baies. Les Românis se plaisoient beaucoup fur ces côtes, & leur goût étoit bien justifié par les charmes du pays. Le port de Grête est ne demi-cercle, revêtu de beaux quais, garnis d'artillerie, avec quelques ouvrages avancts du côté de la mer. Ses envi-

· . Gen

## Mausolie de Munarius Plancus.





rons ne sont pas moins agréables 3 en voit de tous côtés des orangers, des mitthes & des abustles les plus odorans & les plus agréables, au milieu desquels on apperçoit des ruines de tombeaux antiques. Quoique ces monumens soient méconnoissables, s'exil enchanté du spéchacle de la nature, dans toute si beauté, s'arrête avec plaisir sur ces vestiges de la grandeur Romaine.

GAILLARDO, Bailliage du Chablais, dans le Piémont. Gailla: de, dont les Bernois s'étoient emparés, ainsi que les Bailliages de Tonon & de Ternier, fut restitué au Duc de Savoie par le Traité de Lausane

du 30 Octobre 1564.

GALERIE DU GRAND DUC, (la) à Florence, est la plus belle collection du monde. Ce qui l'a rendue si riche, c'est qu'elle a été commencée dans un temps d'ignorance, où les seuls Médicis connoissoient le prix des arts & des reftes précieux de l'antiquité; elle confifte dans une longue suite d'appartemens au second étage ; car les Bureaux , ou Gli Uffizi , font au rez-de-chauffée ; dans ces mêmes rez-de-chaussées est la Bibliothéque Magliabecchi, du nom de celui à qui elle a appartenu. Il y a quantité de manuscrits & de livres très-rares : elle est ouverte trois sois la semaine. Au premier étage, est l'Académie de sculpture, peinture & architecture. C'est dans des batimens qu'on voit le travail des tableaux en mosaïque. La galerie est séparée du vieux Palais par la place, d'où l'on entre dans une cour immense : ornée à droite & à gauche de bâtimens uniformes & de beaux portiques. Elle fut bâtie par les ordres du grand Duc Colme I, dont on voit la statue pédestre sur le vuide d'une des arcades ; elle est de Jean de Bologne. La galerie est divisée en trois grands corridors; celui qui est au Levant a environ quatre cent soixante pieds de longueur, celui du Couchant est un peu moias long, à cause du vestibule, & celui qui est au Midi a cent douze pieds ; la largeur de ces pieces est de vingt-un pieds, & la hauteur de près de vingt. Il ya dix falles fans compter le vestibule. La description détaillée en a été entreprise ; il y en a

onze volumes in-fol. & il s'en faut de beaucoup qu'elle soit achevée. On ne peut donc qu'indiquer en gros ce qu'il y a de plus curieux. On trouve dans le vestibule un grand nombre de bas - reliefs, de flatues, d'urnes & d'autres monumens Antiques, Etrusques, Grecs & Romains. On y remarque des trophées seulement ébauchés par Michel-Ange; deux gros chiens loups antiques , très beaux ; un Gladiateur , tenant son épée d'une main & de l'autre son bouclier. Les voûtes des corridors ou falles, sont des fresques des Eleves de Raphaël, représentant les attributs des Sciences & des Arts, les portraits de ceux qui y ont excellé, les Vertus Civiles & Militaires, avec les portraits aussi des Florentins qu'elles ont illustrés, ce qui forme une histoire suivie de Florence. Le long des muis on a rangé cinquante - huit statues, trois groupes & quatre-vingt-neuf bustes antiques de marbre, formant la suite complette des Empereurs, depuis Jules-César jusqu'à Alexandre Severe, plusieurs de leurs Concurrens, de leurs femmes & de leurs filles. Depuis Alexandre Severe jusqu'à Constantin , la suite n'est pas si complette. Parmi ces buftes il y en a beaucoup d'autres, tels que ceux d'Aristippe, de Séneque, de Carnéade, de Xénocrate, de Bérénice, de O. Herennius, d'Annibal, de Cicéron; dans une autre falle il y a encore une grande quantité de bustes inconnus, Grecs , Romains & Modernes ; parmi ceux-ci , on admire une tête d'homme qui n'est qu'ébauchée, par Michel-Ange; on croit que c'est un Brutus : on lit au bas ce distique du Bembe :

Dum Bruti effigiem Sculptor de marmore ducit, In mentem sceleris venit, & abstinuit.

Le Sculpteur en faisant de ce marbre le portrait de Brutus, se ressouvint de sen crime & laissa son Ouvrage.

Un Anglois a répondu à ce distique par celui-ci :

Brutum

Brutum effeciffet Sculptor , fed mente recurfat Tanta viri virtus ; fiftit & abstinuit.

Le Sculpteur auroit fini le buste de Brutus; mais il conçut une si grande idée de la vertu de ce grand homme qu'il n'osa aller plus loin.

Les bustes les plus estimés des connoisseurs sont ceux de Cicéron, de Caligula, d'Aggripine, de Séneque, d'Adrien, d'Antinou, de Marc-Auréle, d'Alexandre mourant, de Commode, &c.

Parmi les tiauues grecques & romaines de ce corridor occidenta] ies plus beiles (not une figure d'un jeune homme, qui tient un vafe, d'un grand caractere, bel antique de grande maniere, une figure de Veftale antique; une aurre de Mercure d'hout & accoudé; une Vénus, dont le tronc feulement etl antique; une copie de Laocoon, antique; la déclire du Contaure par Hercule; Marfyas atraché à un tronc d'abrhe & déjà écorthe; Mars & Vénus, groupe an-

tique, de la grande maniere.

Mais les plus belles statues , les chefs d'œuvres de l'antiquité , sont rassemblées dans un sallon , appellé la Tribune ; il est de forme octogone , sur les desseins de Buontalenti : il prend son jour par huit fenêrres pratiquees sous la voûte & garnies de vitres de crystal. Le plasond est en forme de coupole , incrustée de nacre de perle ; les murs sont tapissés de velours cramoili, & le parquet est de différens marbres de rapport. C'est dans ce sallon qu'on voit la célebre statue de la Vénus de Médicis, placée sur un piédestal moderne, d'environ trois pieds de haut ; on la croit de Praxitele ; elle a un peu plus de cinq pieds de hauteur , posée sur une conque marine . ayant à cô é d'elle un Dauphin la tête en bas , & devant elle sont deux perits amours : à la droite de la Vénus de Médicis, est la Vénus victorieuse qui tient la pomme à la main; on croît que c'est la Vénus de Phidias, que l'on conservoit au Belvedere de Rome; la Vénus célefte, on Pudique ; le Faune jouant des Iums I.

crotales & ayant un pied sur le Scabila, ou espece de soufflet: la tête & les bras ont été restaurés par Michel-Ange; l'Arrotino ou l'Aiguiseur. Veyer AR-ROTINO, les lutteurs, groupe de grandeur ordinaire. Il y a sur la corniche saillante, qui regne autour de la tribune, plusseurs petites situeus antiques de la plus belle exécution, tellet que Britannicus, Hercule enfant, qui fort de són berceau pour tuer deux serpens; un Silene assis qui se soutent sur la contra que contre un Bacchus et impant contre un rocher pour at-

trapper quelques grappes de raisins , &c.

Cette tribune est encore ornée de tableaux précieux. Deux tableaux de Raphaël , représentant la Vierge ; un Saint Jean au désert , du même ; une Madonne en contemplation devant l'Enfant Jesus , du Correge ; c'est le tableau le mieux conservé de ce Peintre; une Nymphe, d'Annibal Carrache; le Portrait d'Andre del Sarto , peint par lui-même ; une tête de vieillard , de Paul Veronese ; deux Venus , du Titien : une Vierge recevant l'enfant des mains de Saint Joteph par dessus l'épaule ; ce tableau n'est pas achevé , il est de Michel-Ange , qui , soit en tab'eaux , foit en statues, a laisse une infinité d'Ouvrages imparfaits; mais qu'aucun Artiste n'a osé finir : une Vierge avec l'enfant , du Parmelan ; une autre , du Guide ; une Cléopâtre, du même ; un singe qui peigue un enfant , du Tintoret , l'ivresse de Silene , petit tableau de Rubens; une tête d'homme, par le Géorgion ; l'adoration des Bergers , figures d'environ un pied de hauteur , par Vanderverf ; Agar répudiée . de Pierre de Cortonne ; une sainse famille , de Rembrant . &c.

Dans la premiere chambre sont les portraits de tous les Peintres célèbres , tant d'Italie que de France , de Flandres , d'Allemagne , peints par eux-mêmes. Léopol de Médicis invita les Peintres les plus célèbres vivans , à y envoyer leurs portraits ; ils s'en firent tous un honneur , & les autres ont ensuite continué ; ces portraits font au nombre de deux cent ciuquante . la flatue du Cardinal Léopold de Médicis en mabre

blanc est au milieu de la falle ; il est affis & a devant lui divers papiers. Dans la seconde chambre sont les porcelaines ; il y en a beaucoup de la Chine & du Japon en figures & en vases. La troisieme chambre rassemble une quantité infinie d'antiques. On y voit une colonne d'a bâtre oriental transparent , haute de fix pieds, en spirale, au-dessus de laquelle est une Diane antique de marbre d'environ deux pieds de haut-La quarrieme chambre est celle des Arts, elle contient plusieurs tableaux des anciens Peintres. Dans une des armoires qui tons dans cette chambre entre les diffé:ens morceaux qu'on y admire , on y voit plufieurs petits groupes d'environ dix pouces de haut, de Jean de Bologne, représentant les travaux d'Hercule. Use chose singuliere & d'une imagination bien bizarre, c'est deux caisses; dans l'une l'Artiste à représenté en cire un sépulcre plein de différens cadavres, dans tous les érats où ils peuvent être depuis l'instant de leur mort, jusqu'à leur entiere dissolution ; dans l'autre, plusieurs pestiférés morts ou mourans rendus avec une vérité révoltante. La cinquieme chambre est destinée aux tableaux Flamands ; il y en a cent cinquante ; de Rubens , de Vandick , de Metis , de Paternef, de Wanderwef, de Callot, de Breugh 1, de Mieris, de Gerard Dow, &c. La fixieme chambre renferme plusieurs instrumens de Mathématiques . de Physique & d'Astronomie. Nous avons parlé de la septieme : c'est la tribune qui contient ce qu'il y a de plus précieux de toute la collection. La huisieme chambre est appellée la falle de l'Hermaphrodite . à cause de la statue aux deux sexes ; elle a le visage & la gorge d'une femme , & le fexe de l'homme & de la temme, des Priapes monstrueux ; une infinité de desseins des plus grands Maîtres, & deux armoires. faites en forme de médaillers , remplies de portraits en miniature. La falle des médailles contient une des plus belles suites qu'il soit possible de voir. On prétend qu'elles vont à douze mile , dont quantiré de grecques grand bronze très-rares. Le nombre des camées & pierres gravées est de trois mille dont plu-

- -

fieurs sont d'un travail excellent, formant une sniepresque complette des Empereurs, de leurs semmes, &c. il y en a d'Egyptiennes, de Grecques, &c. Cette piece est ornée de morceaux de Peintures des plus grands Maitres. La chambie suivante tont des vases Etrusques, &c. On voit dans la detniere le Tabernacle, s'Austi desliné pour la Chapelle de Saint Laurent, &c. Nous n'avons pu qu'indiquer une soble partie de cette immense collection.

GALLIPOLI , petite Ville, mais très-forte dans la terre d'Ottante, au Royaume de Naples : eile efficuée entre Tarente & Sainte Marie de Leuca, qui est près du Cap du même nom. Cette Ville est assez sient beaucoup de vin , d'huile , de lassa de fuere foateoup de vin , d'huile , de lassa de fuere foateden de la strance de la commentante de la commentante

GAMBARA est encore une petite Ville du Padouan,

dans l'Etat de Venise.

GARDA, (Lac de la ) dans le Mantouan, d'où fort le Mincio, près de la Forteresse de Peschiera, connue dans Virgile sous le nom de Benacus , qu'il envisage comme s'irritant aisément , ainsi que les flots de la mer : Fluctibus & fremitu affurgens . Benace . marino. En effet , il est auffi fujet aux tempêtes que les mers les plus orageuses ; c'est dans ce Lac qu'est une presqu'ifle , qu'on croit être la même que Sirmio , dont Carulle faisoit ses délices , plus agréable à ses yeux que toutes les Isles & les Péninsules de l'Empire de l'un & de l'autre Neptune. On appelle grottes de Catulle . quelques restes d'antiquité, qu'on trouve à Sirnio. Au conchant du Lac , ce qu'on appelle Riviara di Salo , offre les rivages les plus agréables ; ils sont couverts d'orangers & de citronniers : tous ces bords font fort peuplés & très-vivans. Le Lac est très-poissonneux : la ferme de la pêche y rapporte vingt six mille livres : le poisson de ce Lat est très-recherché, sur-tout les truites.

GARDA, ( la Garde ) Ville de la République de

Venise, dans le Véronois, a donné son nom au Lac dont il est parlé dans l'article précédent , & qui est

tout auprès.

GARGAN, Montagne de la Pouille, dans le Royaume de Naples , près de Siponte , ou Monte di San-Angelo. Cette Montagne est célebre par une apparition de faint Michel , qui , dit-on , fit connoître à l'Evêque de Siponte, du temps du Pape Gelase I, que ce lieu étoit sous sa protection. Telle est la tradition de l'Eglise de Siponte.

GARIGLIANO ou LIRIS, Riviere qui coule dans la Terre de Labour , dans un pays semé d'orangers , grenadiers, jasmins, lauriers, & de toutes sories de productions agréables & utiles de la terre. Vers le lieu où fat Minturne, le Gariglian forme des marais ; c'est dans ses boues que se cacha le brave Marius, pour échapper aux Satellites de Sylla. Il y fut découvert : les foldats qui l'aborderent trembloient à son aspect. & ils n'oferent porter fur lui leurs mains parricides. Les eaux du Gariglian sont troubles, ses bords sont escarpés ; on voit sur ses bords les vestiges de l'ancrenne Ville de Min urne. Voyez TRAETTA. GARISANDA, nom qu'on a donné à la Tour pen-

chante de Bologne, de l'Architecte. Voyez Bolo-

Gasso, Bourg du haut Montferrat, dans la Province de Trin. Il n'a rien de remarquable.

GAVI , petite Ville très-importante par sa situation , ainsi que Novi. Elle est à six lieues de Gênes , audelà de l'Apennin, dans la plus grande la geur de la côte , fur les confins du Montferrat & du Milanez. Cette Ville appartenoit autrefois au Marquis de Gavi, qui transporta en 1212, aux Génois, pour la somme de quatre cens milles livres , tout le droit qu'il avoit sur cette Seigneurie.

GEMINIANO , (San ) petite Ville de Toscane dans le Florentin , située sur une montagne , où il y a une mine de vitriol : l'air y est excellent , & bien des personnes y ont de belles maisons de plai-

sance.

GENES , ( Etat , Republique & Ville de ) Genova ; Genua , l'une des plus anciennes Villes d'Italie. On fait remonter la fondation aux temps fabuleux de la Grece , à 1555 ans avant Jesus-Christ : c'est une ancienne tradition qu'elle a été fondée par Janus, Roi d'Italie; Magon, Général des Carthaginois, la détruisit dans le temps de la seconde guerre Punique ; elle étoit depuis long temps alliée des Romains, dont elle suivit le sort jusqu'à l'inondation des Barbares qui la saccagerent, elle fut encore détruite & mise à feu & à fang par les Sarrafins ; les Lombards n'y laisserent pas pierre sur pierre. Charlemagne, après l'avoir enlevee aux Rois Lombards , lui rendit sa premiere liberté. Pepin son fils la donna à Adhemar, Seigneur François; qu'il en établit Comte. Dans le onzieme fiecle les Génois secouerent le joug des Comtes, rétablirent la liberté & se nommerent des Magistrats qui porterent le nom de Consuls ; on divisa la Ville en six quartiers . & on créa un Capitaine ou Tribun pour chaque quartier , & on entoura la Ville de murs. La division se mit parmi les Habitans. Le désordre ayant produit l'anarchie , les Principaux de la Ville convinrent, pour écarter tout esprit de jalousie, de nommer un Podestat Etranger ; cette forme ne se foutint pas long-temps; on nomma des Gouverneurs, des Ducs Nobles & Plébéiens. Ce Peuple inconstant qui commençoit à être plus tranquille sous ses Doges, se donna aux François, & se mit sous la protection de Charles IV : treize ans après , en 1400 . les Génois secouerent encore le joug, après avoir égorgé les Troupes Françoises , & se do merent au Marquis de Moniferrat, Quatre ans après ils se mirent en liberté, & s'élurent encore un Doge; bientôt après ils se mirent sous la domination du Duc de Milan ; ils rétablirent les Doges en 1436. En 1458 i's se soumirent encore aux François, & trois ans après les Doges furent tétablis par le Peuple Ils s'offrirent à Louis XI, qui leur fir dire, que si la Ville de Gênes fe donnoit à lui , il la donneroit à tous les Diables.

Elle fut successivement déchirée par ses divisions intestines , par son inconstance , par les factions des Guelfes & des Gibelins ; l'ambition de ses premiers Doges, celle des Adornes & des Fregoses la mirent à deux doigrs de la perte ; les François, l'Empereur, le Duc de Milan , y régnerent tour à tour. Elle touchoit à sa perte lorsqu'André Doria , surnommé le Pere de la Patrie, suspendit le cours de ses révolutions avec le secours des Troupes Françoises & de l'Armée navale de cette Nation. Il donna une forme constante au Gouvernement, forma un Senat fit élire Doge Cataneo , & fixa la durée du pouvoir de ce Chef à deux ans. La même forme de Gouvernement qu'il établit alors , dure encore. Elle est Aristocratique , le Doge est le Chef Voyez Doge. Il est affisté de douze Sénareurs , dont deux portent le titre de Gouverneurs ; le College est formé de huit Magistrats élus tous les deux ans ; on les appelle Procurateurs. Il y a aussi des Procurateurs à vie , cerosont les anciens Doges, ils administrent les biens de la République. & décident des affaires d'Etat.

Le Conseil est formé de la Seigneurie, du Collége & de cent Sénateurs. C'est le Tribunal suprême pour toutes les affaires Civiles , les Criminelles sont jugées par la Seigneurie, & le College, & celles qui regardent l'Etat. Les Inquisiteurs d'État veillent à la tranquillité publique . & ont des Espions qui leur rapportent tout ce qui se passe dans les Assemblées & chez les Particuliers. La Seigneurie & quatre cens Nobles Sénateurs élus chaque année, composent le Grand Confeil , qui décide de tout ce qui regarde la paix & la guerre, & dispose des principaux Emplois.

Gênes a joué un très-grand rôle, elle a balancé le pouvoir & les richesses de Venise ; elle a eu quelquefois des grands avantages sur cette République . mais elle est bien déchue de ce degré de gloire ; fa Marine n'est que l'ombre de ce qu'elle a été. Elle avoit encore de grandes forces , lorsqu'en 1693 elle se déclara contre la France ; mais Louis XIV la fit bientôt

repentir de cette démarche. La Ville de Gênes bombardée, demanda grace, & se soumit à envoyer son Doge à Versailles faire réparation au Monarque. En 1747, cette République avant été inquiétée par les Autrichiens , la France , fous la protection de laquelle elle s'étoit mise, acheva d'éloigner ses ennemis. M. le Maréchal de Richelieu qui y fut envoyé après la mort du Duc de Bouflers, fut comb'é d'honneur & de gloire. La République, après l'avoir inscrit dans son Livre d'or, lui sit ériger une statue dans la grand Chambre du Sénat.

Il y a à Gênes , comme à Venise , un Livre d'or fur lequel on inscrit les différentes Familles Nobles. On v distingue deux Noblesses . l'ancienne & la nouvelle. Les Fiesques , les Grimaldi , les Spinola & les Doria, sont les quatre familles principales de Gênes. Celles de Fiefques a donné deux Papes & trente-deux Cardinaux. Les Brignoletti, les Pallavicini, les Lomellini , les Balbi , les Durazzo , &c. sont austi des familles très-anciennes. Le commerce de cette République est un des plus considérables de l'Italie. Le Noble ne rougit point de faire la banque . & la République lui en fait gré. Commercer à Gênes, c'est travailler au soutien de l'Etat. La Banque ou la Compagnie de Saint-George, établie à Gênes, a repris fon crédit : les actions acquittées en affurent le commerce : ( voyez BANQUE DE GENES. ) Le luxe ne domine point les Génois, ils font fimples dans leurs manieres & leurs habillemens. On dit, en parlant des Génois , Uomini senza fide , donue senza vergogna , mare fenza pefca. La derniere épithete eft fauffe , les deux autres pourroient être aussi injustes. Les Génois font plus inconstans qu'infideles. On mange d'excellent poisson à Gênes ; le reproche de sans foi vient sans doute de leur commerce ; il leur est affez difficile de faire aujourd'hui des dupes. Pour la galanterie des Dames Génoises, on les a peut-être jugées sur l'apparence, d'après l'usage d'avoir des Cavalieri servanti ou Sigisbés, qui sont sans celle autour d'elles, & dont

les maris n'ont aucun ombrage , parce que c'eft la mo-

de du pays.

La République qui possible le Gosse de la Spreja , a intérêt de le conferver. Il est d'un grand avantage gang elle. Dans l'avant derniere guerre , les Anglois Mossifirent quatre millions pour s'en servir contre la France; mais elle ne put leur accorder cette demande, artendu l'engagement qu'elle a s'eve cetter Coursonne qui lui paie annuellement sept cens mille livres. ( Yoy: Ç LA SPEZIA.)

La République ou Etat de Gênes est fituée près de la riviere de Gènes : sa longueur qui s'étend le long de la mer, est d'environ quarre vinges lieues ; mais elle n'en a pas plus de dix de largeur. Elle est à couvert par de hautes montagenes du Piémont, du Monsferrat,

du Milanois & du Parmefan.

La Ville de Gênes est la Capitale de la République : on l'a nommée, la Superbe , à cause de la décoration de ses Palais ; la plupart des facades des maifons font peintes en dehors , & représentent , ou des ordres d'architecture, ou des figures d'animaux. L'ardoise & les vitres qui sont aussi communes à Gênes . qu'elles sont rares dans la plupart des autres Villes d'Italie , contribuent aussi à son embellissement : les deux plus belles rues sont la Strada Nuova & la Strada di Balbi : ce font celles où se trouvent les belles Eglises & les principaux Palais; les autres sont étroites . montueuses & mal alignées : c'est un vrai labyrinthe pour les Etrangers. Il est vrai que l'on n'a point à craindre les voitures ni les carrolles. Les Dames Nobles vont en chaife à porteur ; les Gens de qualité ont de petites caleches qu'ils menent eux-mêmes, & lorfqu'ils veulent aller à leur maison de plaisance , ils trouvent leur carroffe à la porte de la Ville. Les fauxbourgs d'Arena & de Bisagno renferment de magnifigues Hôtels, sur-tout celui d'Arena, qui est le plus beau quartier de Gênes ; c'est le premier que l'on rencontre au fortir de la Mer. Il est séparé de la Ville par une montagne qui est sur la gauche du Port . & qui descendant insensiblement vient former un Promontoire qui s'avance un peu en Mer. A la pointe de ce rocher est la tour que l'on appelle La Torre della Lanterna. Tous les foirs on v allume un fanal pour guider pendant la nuit les vailléaux qui font en Mer, ou qui veulent entrer dans le Port. Sur la droite, au bas dis la Tour, est le nouveau Môle qui s'avance beauge que en Mer; il est garni de basteries de canon, & fert à défendre la Ville. Le Golfe, au fond duquel est située la Ville a la forme d'un demi-cercle dominé de tour les côtés par des montagnes plantées en circoniers. Gênes est bàie fur le prachant de celle qui est à droite ; de façon que toutes se maisons s'elevent, comme à Naples, en forms d'amphichater. Le Port qui est très-prosond, est sir pour les vaisseaux, & commède pour la décharge des marchandites.

Le Quartier le plus frequenté eft celui de la Banque ou Porte France qui n'en est pas Join. La Banque fe fait dans un grand fallon quarré, qu'on appelle la Loggia. Il est revêtu de marbre en dehors, & fait face à la rue qui conduit au Pont Royal fur le Port. Les Commerçans & les Nobles s'y affemblent tous les jours, avec cette difference que les Nobles ne parlent aux Commerçans que lorfqu'il s'agit d'affaires. Le Porto France et un enclos remplis de bâtimens peints en dehors & placés dans un bel alignement. On y loue des magafins pour y recevoir toutes fottes de mar-

chandifes.

Les Places de Gênes ne sont point régulieres; la plus belle est celle de la Justiniana; mais les Eglises & les Palais sont de la plus grande richesse & d'une très-belle

architecture moderne.

Les Génois croient que l'Eglife de S. Laurent fut élevé fur la maison même où il avoit logé en pallant par Gênes, & qu'on la bâtit aussi tôt quo a apprit son martyre en 260, & érigé en Cathédrale en 98; ; elle est revêrue & pavée de marbre blanc & noir. Elle est d'une architecture gothique & lourde. Dans une de se Chapelles est un grand vase d'argent porté sur quatre colonies de porsphire. On dir quil contient les cendies de Saint Jean Bapriste, Parron de la Ville. On montre dans le Trésor un plat d'émeraude ; qu'on prétend être le même que celui sur lequel Jesus-Christ mangea l'Agneau Palcal ; il y en a qui difent que c'est un des présents que la Reine de Saba fit à

Salomon.

L'Eglise de l'Annonciade des Cordeliers est en même temps la plus gaie & la plus riche; c'est la famille Lomellini qui a commencé cet édifice, dont le Portail est demeuré imparfait. Elle est partagée en trois ness soutenues par des colonnes revêtues d'un marbre blanc & rouge très-éclatant ; toute la voûte est dorée ; les murailles sont couvertes de belles peintures à freique ; on y voit plusieurs tableaux de Camille Procacini , entr'autres , la Cene. Le Pont qui est au-devant de Santa Maria di Carignano, un des ouvrages les plus hardis qu'il y ait dans ce genre ; les arches en font d'une hauteur prodigieuse ; ce Pont joint une montagne de la Ville à l'autre. On prétend qu'il a été construit aux frais d'un Particulier de la Maison de Saoli , Fondatrice de l'Eglife fainte Marie , pour y aller de son Palais plus commodément. Cette Eglise a commencé d'être construite en 1552, sur les desseins du Puget. Le plan en est beau & est sagement décoré. On v voit deux très belles statues de ce grand Artifte : un Saint Sébaftien , & le bienheureux Alexandre Saoli , Evêque , de la famille des Fondateurs ; il fuffit de nommer Puget, pour dire que ces figures sont des chefs-d'œuvres. On y voit S. Pierre & S. Jean guérissant le Paralytique, tableau de Piola ; le martyre de S. Basile , de Carle Maratte ; S. François recevant les Stigmates , du Guerchin. Saint Siro . ancienne Cathédrale de Gênes , appattient aux Théatins , & richement conftruite & décorée avec trop de profusion & pas assez de gour ; à S. Ambroise , Maison Professe des Jésuites , Chapelle du Doge , est l'Assomption, du Guide, un de ses chif d'œuvres ; S. Ignace guériffant des Enfans & des Poffedes, de Rubens ; une Circoncision , du même : à S. Luc , un beau tableau de Castiglione, toute l'Eglise est peinte par Piolat. Le Puget a enticht Notre-Dame des

Vignes, d'un Autel autour duquel il a uni l'Ange; le Lion, l'Aigle & le Bœuf des quatre Evangélitles. Le Capucino à peint le platond de San-Dominico, Dans I Egiife de l'Albergo di Poveri, on admire l'Affomption, du Puger; c'est un groupe très-beau de marbre b'bace.

Le Palais offre aussi de grandes beautés, celui du Doge , ou le Palazzo reale , est celui où réside la Seigneurie : les Confei's , la plupart des Tribunaux & le Sénat s'y affemblent. Il est construit d'une maniere si solide , qu'il ressemble à une sorteresse. Après avoir passé une grande grille saillante, une cour habitée par les Soldats de la garde & leurs femmes, entourée de petites boutiques , un grand vestibule , on trouve au bas du grand escalier deux statues des Doria : après avoir traversé une galerie , la salle des Suisses, on parvient au tambour des appartemens du Doge ; ils sont meubles aux dépens de la République. On voit dans la sa'le du grand Conseil , dont les murailles sont ornées de peintures à fresque , plufieurs grandes statues de marbre blanc , élevées à la mémoire des nobles Génois, qui ont rendu d'importans services à la Patrie ; c'est là qu'est celle de M. le Maréchal de Richelieu , que Gênes regarde comme son Libérateur : la frise de cette salle est peinte par le Pordenone. La falle du Conseil secret , ou des deux cens, est décorée de trois grands tableaux de Solimene, représentant, l'un la descente de Colomb en Amérique , l'autre l'arrivée des Reliques de S. Jean-Baptifte au Port de Gênes, & le massacre de la famille Justiniani , dans l'Isle de Chio , par l'ordre de Soliman II.

Gênes est la Ville où l'on trouve les plus beaux édifices en mabre. On vante sur-tout le Palais Doria. C'est le plus vaste de ces Palais, & celui dont l'Architecture est la plus belle. On est étonné de la grandeur, & de la beauté des appartemens; une galerie couverre sert de communication à ses jardins qui sont de l'autre côté de la rue. Le célebre André Doria, le Dominattur des mers, est reprécenté au-dessus de la puntant de l'autre côté de la rue. Le célebre André Doria, le

grande Fontaine en Neptune. Une galerie en colonnade de deux cens cinquante pieds de long, regne le long du jardin, c'est un ornement & un abri en même temps contre la pluie, qui manque au beau jardin des Thuilleries ; le dessus de cette galerie forme une très-bille terraffe. Dans le Palais Balbi , un des plus remarquables, on voit des plafonds à fresque de Valerio Castelli ; une très belle collection de tableaux , où l'on remarque , en: l'autres , Joseph expliquant dans la prison le songe du Pannetier, par le Capucino; une foire, de Jacob Bassan; un portrait d'une Balbi , de Vandick , très estimé ; Saint Jean & Saint Jérôme , du Guide ; d'autres tableaux des mêmes Maîtres & d'autres ; de très belles fontaines pour l'usage du Palais , & pour celui des jardins. Dans le Palais Brignoli, on admire un grand nombre de tableaux de Vandick , de Paul Vérone e , de l'Efpagnolet , du Capucino , du Bassan , du Carravage , de Rubens ; des sculptures & peintures du Parodi. Dans les Palais des Durazzo, on trouve une collection de beaux tableaux, entr'autres, trois morceaux du Giordano ; le sublime tableau de la Magdelaine aux pieds de Jesus-Christ. Dans le Palais Carrege , dont l'architecture est de Michel-Ange , la collection des tableaux oft peu nombreuse , mais trèsbien choifie. Dans le Palais Pallavicino sont des tableaux du Guide, du Valentin. Ce qu'il y a d'agréable dans la plupart de ces Hôtels, c'est qu'ils ont tous la vue sur la mer. Plusieurs voyageurs se sont récriés sur la beauté des jardins de Gênes ; capendant ils font petits à cause du peu de terrein dont l'on peut dispoter. Ce ne font la plupart que des terrasses qu'on couvre de caisses & de pots de fleurs ; on en voit plusieurs au niveau du premier appartement , & dans que ques maifons, à tous les étages; aussi a-t on dit que Gênes, comme Babylone, étoit remplie de jardins en l'air. Les Génois tont fort turieux en fleurs , & malgré la chaleur excessive du climat . elles sont très-belles. La beauté & la décoration extérieure des Palais est presque perduc pour le Public , les rues y font fi étroites qu'à peine peut-on en appercevoir la hauteur; il n'y a que la Strada Nuova qui est la plus belle à Gênes, & qui feroit très ordinaire à Paris. Ce qui a donné lieu à cette magnificence de Palais, est la grande quantité de beaux marbres que produifent les

montagnes voifines de Gênes.

Il y'a des Magiftras , qu'on appelle de l'abondance, qui font obligés de tenir la Ville approvifionnée de bled, de vin & d'huire, & d'avoir toujours une année devant foi. Les particuliers qui ne perçoivent point ces denrées ; font obigés de s'en fournir aux magafins publics qui les irient de la Lombardie, de l'Atrique & de la Sicile. Le Peuple y est 1rès-fobre. La Rèpublique n'a que fix millions de revenu ; mais les particuliers font très-riches ; aossi dans les guerres pressances ce font les particuliers qui en supportent tout le poids. Depuis le Traite fait au sujet du bombardement de Louis XIV, la République ne peut entretenir que quaire galetes & quelques grosses barques armées en course.

Dans une Ville dort les particuliers sont si riches, il ny a d'Hôpitaux que pour les malades, des orphelins , les enfans-trouvés & les etitopiés. L'Altères di Poveri tert d'atyle à plus de mille pauvres infirmes, ou incapables de travailler : on y renferme les filles perdues, Donné bandite. L'autre Hôpital est celui ce bainte Casherine de Fiesque : les falles de celui - ci sont verses de commodes pour les malades : l'Eglisé en est très-joile : dans une Chapelle haute. est le corps tout entier de fainte Catherine, noble Génoise, qui en fut la fondarite. Il est couché dans une châsse une fut la fondarite.

dessous du Maire-Aurel.

L'Arénal de Gênes n'est pas d'une si grande étendue que ceiu de Venise; mais il est tiès bien entretenn; il contient de quoi armet trente mille hommes. On y voir quelques armutes d'une fabrique singuière, qui ent fervi, à ce que l'on prétend, à des D.mes Génoss, qui firent une crossade contre les Tures, où clies se singulerent, cilon. D'autres diient qu'au moment des embarquer, le Pape leur écrivit de ne pas s'expofer aux travaux pénibles de la navigation & de la guerre, & que c'étoit affez pour leur zele de contribuer à l'armement. L'Arfenal tient au Palais de la Seigneurie, ainsi que la Rote, Tribunal payé par la République pour l'instruction & le jugement des Procès c inmies.

La Noblesse de Genes est formée de quatre cens vinge-huit fimilles; l'avoir, vinge-huit du portique viçux, & quatre cens du portique nouveau. Le Doge est pris alternativement de June & l'autre. Les familles les plus riches ne dépensent que la moitié de leur revenu; elles metrent le reste en réserve, ou pour les besoins de l'Etat, ou pour s'aire bâtir. Les mai-sons sont fort élevées & terminées par des terrasses, sur lesquelles no forme des jardins, & on va prendre le frais sous des berceaux d'orangers, qui sont dans des caisses.

Un aqueduc qui vient de la Scuffara, à cinq milles au Levant de Gênes, fournit à toutes les fontaines de la Ville, & y fait même aller des moulins.

Les Génois ont une mauvaile réputation quant au caractère. Les Italies ne les eftiment pas. L'habit ordinaire à tous les états est de couleur noire. Celui des femmes est affugerit à l'inconfiance de nos modes. Les femmes du commun n'ont point de coëffures, leurs cheveux treffés font fouetuns par des aiguilles d'argont, elles couvrent leur tête d'un voile d'indienne ou de, quelqu'autre étoffe.

Le Gouvernoment eft fort doux à l'égard du Peuple ; on ne punit avec févérite que les vois de conféquence, les crimes publics & criants , & fur-tout ceux qui intérefiant la fûreie de Sc l'Oteynes & l'Ordre de la République. Parmi les Nobles , il y a des perfonnes très-infruites & qui ont des talens pour le Gouvernement. Les Génois ne tiennent pas du refte des Italiens pour la laibufie. Le Cigi-bea et fle fort en honneur parmi la Nobleffe ; mais les Citadins ne fouffent point de Cigi-bis apprès de leurs femmes , & il y va de la vie pour le Cigi-bis qui s'atrache à une Bourgeoife ; les lois font after favorables au jaloux qui

1 - 1 - 1 200

s'est vengé; elles savorisent aussi les demandes en divorce pour fait d'impuissance , & les séparations sous

des prétextes affez légers.

Les Génois ont la passion du jeu; mais le Gouvernement ne souffre point d'assemblées de jeu , de crainte que les étrangers y étant admis , n'emportent l'argent des citoyens ; mais ils jouent entr'eux : & quiconque a de l'argent, peur jouer avec les premiers de la République.

L'habit des Sénateurs est une robe longue d'étoffe de soie noire ; le dessus des épaules est relevé par une espece de baleine, pour donner plus de graces à certe robe , don: la queue est foit longue. L'habir des Dames de qualité étoit autrefois de foie noire. Il est expressément défendu de porter l'épée, les Nobles même ne la portent pas.

Le pouvoir de juger n'est confié qu'à des Magistra:s étrangers, qu'on prend chez différens Princes d'Italie : il y en a trois pour la Rote Civile , & quatre pour la Rote Criminelle. On appelle de leurs jugemens devant trois Docteurs de la Nation, ou deux Docteurs & un Noble.

Un Dominicain & deux Sénateurs forment l'Inquifition; le premier ne peut rien faire sans l'intervention des deux autres : aufli est elle très-peu sévere.

Il y a dans Gênes environ quatre vingt mille habitans . & quatre cens mil'e dans tout l'Erai. Il entreijent en temps de paix vingt-cinq mille hommes de troupes réglées; en temps de guerre, la République en a jusqu'à

trente mille.

Le plus grand commerce confifte dans ses Fabriques de velours : les noirs sont d'une qualité fort estimée dans toute l'Europe. Les Pay ans sont Fabricans & Agriculteurs : les damas de Gênes & les étoffes de soie à fleurs, manquent par les desseins. Les Génois font des bas de soie, des rubans, des papiers pour les Indes , & du savon. Leur commerce s'étend en Espagne, en Portugal, & échangent avec du focre , du cacao , des laines , des cotons , de l'indigo , &c.

On

On travaille très-bien le marbre à Gênes ; on y fait de belles boëtes de vernis , les lampes à reverbere pour éclairer la Ville.

La Lorerie de Gênes , il Giodo del Lorio ou Seminario , et la même , ou à peu- près, que celle de l'École Royale Miluaire de Paris. Elle a produit toutes les Loreries de ce genre. Celle de Gênes est la moins avantageuie pour Jes Actionnaires; on la tire dix fois par an : elle est affermée trois cent six mille livres de Gênes.

Quant à l'Etat Ecclésiastique, ce que nous appellons le haur Clergé, est fort riche, mais le second Ordre est si pauvre, qu'il y a beaucoup d'Ecclésiastiques qui fe chargent des emplois les plus bas chez les Nobles : il est vrai que la plupart sont sort ignorans. Les Religieux se c.oient fort supérieurs aux Séculiers; ils attitent tous à eux, & ont la confiance du Peuple & des Nobles, étant presque les seuls qui confessent. Quelque modique que soit le revenu qu'els fe procurent , ils font to yours fort riches , n'ayant fouci ni cure pour la vie animale, ni pour aucun des besoins de la vie : la liberté & la considération dont ils jouissent , leur donnent de grands avantages , qui sont augmentés par l'avillissement des Eccléfiattiques ; on n'est pas étonné d'en voir qui demandent aux étrangers de quoi aller boire l'eau-de-vie : c'est leur formule ordinaire pour demander l'aumône. La plupart des Prêtres de la campagne, qui n'ont pas ces resfources , vont voyager dans l'Italie , ou font leur tour de France en demandant l'aumone . & reviennent chez eux dépenfer l'argent qu'ils ont

Les petites pratiques de Religion , & en général tout ce qui concerne le culte extétieure , font rèsbien obfervées à Gêneş : tous lev ans , le Dimanche avant la Pentecôte , le fait la cétémonie de la bénédiction de la mur. Le Doge, accompag é des Sénateurs & d'une partie de la Nobleffe , de l'Evêque & du Clergé de la Ville , va en grande pompe, au bout du vieux Môle , pour bénir la mer. Cette cé-

rémonie est accompagnée d'une grande musique; plufieurs jeunes filles chantent des Cantiques spirituels , dont le refrein est , di questa cita e Padrona Maria. Ce jour là est une fête pour toute la Ville : les Eglifes sont décorées & les rues tapissées. Le Vendredi Saint, il te fait aussi une Procession solemnelle: elle dure depuis dix heures du matin jusqu'à dix heures du foir. La Fête-Dieu est un grand jour de cérémonie. La Procession del Corpus Domini est une des plus belles d'Italie; le Doge y affiste avec son cortege : les Dames jettent de leurs fenêtres fur les affistans des fleurs qu'elles ont dans leurs corbeilles. La Fête de Sainte Catherine de Fiesque est un grand jour de dévotion pour les Gênois : elle arrive le premier Mai , & est célébrée avec la plus grande solemnité. Tous les ans , aux Fêres de Noël , le Chef des Payfans des Fauxbourgs de Belagno , se rend au Palozzo Reale , pour ha anguer le Doge. Il est revêtu de l'habit de Sénateur, & accompagné de tous les drapeaux des Milices de la vallée de Besagno, C'est un grand jour de divertiffement pour le Peuple.

Il y a plussurs Confrairies de piété : il y en a surge-une principales , qui ont la direction de pluseurs autres , qui font subalternes : on les appelle 64/8. Chacun a son Oratoire on Ga Chapelle particulier e, & leur administration tient de la forme Républicaine. Chacune a pour point de réunion fa 64/8. Cest une grande machine ou statue dans une espece de pavillon que prente hommes ont de la poine à porter. Elles fortent tous les feud Saint pour aller en procession. Il y a de semblables pavillons dans quelques Processions da Languedoc, avec cette différence qu'ils sont beaucoup

plus légers.

Quoique les Génois s'appliquent peu aux Lettres & aux Sciences, i left forti des Hommes très-célebres de la République. Le plus illuftee eft Chriftophe Co-lomb. Il étoit des environs de Génes. Il s'adrefla à la République qui n'eut aucun égard à sa proposition, non plus que les Rois de Portugal & d'Angleterre. On

fait que le Roi d'Arragon lui confia avec peine un vaiffeau & deux caravelles.

Ildeb: and , Bénédictin , qui fut le Pape Grégoire

VII , il parvint au Pontificat par son seul mérite. Innocent IV , de la Maison de Fiesque , étoit Génois. Adrien V étoit aussi de la Maison de Fiesque. Nicolas V étoit de Sarfane, s'appelloit Lucano, & avoit une si grande réputation de savoir, que dans la même année il fut fair Evêque , Cardinal & Pape. François de la Rovere, connu sous le nom de Sixte IV étoit de Savone, Innocent VIII, ou Jean Baptiste Cibo, étoit Génois; ainsi que Jules II, Urbin VII, ou Jean-Baptiste Castagna, qui ne fut Pape que pendant douze jours. Cet Etat a produit une grande quantité d'Evêques & de Cardinaux. Parmi les Désenseurs de la Patrie, les Doria se sont acquis un nom immortel , sur-tout Obert Doria , Paganus Doria , & Branco Doria, qui fut Roi de Sardaigne. Opicineus Spinola, Charles Grimaldi.

Ils ont eu de grands Artistes , tels que le Benedetto .

ou Benoît Castiglione , &c.

Le plus reconnu des Gans de Lettres, actuellement vivans, est le marquis de Lomellino. Il a traduit en vers Italiens , l'Art de peindre de M. Watelet ; & il a surpassés son modele. Il a beaucoup de talent pour la Poésie. Il y a encore quelques Savans très-estimables; l'Académie des Adormentati de Gênes , a produit des Gens de Lettres estimés.

Parmi les curiofités naturelles , on remarque à fix milles de Gênes , du côté de Saint Pierre d'Arena . un fable noir & magnétique L'Amiral Hawk a éprouvé un dérangement de bouffole occasionne par ce sable. Dans le Golfe de la Spezza, quatre lieues à l'Orient de Gênes, il y a une source d'eau douce au milieu de l'eau salée ; elle occupe une espace de quelques pieds fans se mêler avec elle.

Les Nobles Génois ne sont pas moins magnifiques dans leurs mailons de campagne que dans leurs Palais ; on en trouve plusieurs dans les environs de

Le Fauxbourg de Saint Pierre d'Arena est parsemé de grands Palas presque déferts ; en fortant de ce Fauxbourgron trouve la Polchevera, torrent qui coule des montagres de l'Apennin; s'es bords (ont couvers) de maisons de campagne charmantes , & somment de Join la perspective la plus agréable , d'autant mieux qu'elles forment un amphitheâtre , qui se termine à la Mer.

Gênes est dans la posizion la plus heureuse. Sa sitration qui en fait une des cless de l'Italie , fait sa streté, parce que les Souverains qui l'avoisinent, sont tous intéresses qu'elle ne tombe entre les mains d'aucune Puissance de l'Europe. D'ailleurs la Capitale est si forte par elle-même , qu'elle a peu à

craindre.

GENES. (Etat de ) Il consiste en ce qu'on appelle la Côte de Gênes, qui s'étend le long de la Mer Méditerranée; elle est bornée à l'Occidens & au Nord par les Etats de la Maison de Savoie, & à l'Orient, par une partie de la Foscane & le Comié de Massa, qui appartient au Duc de Modene. Cette Côte est couverte de Montagnes, & ne produit que des oranges , des citrons , des huiles & des vins fort estimés. Sa longueur est de cent quarante milles d'Italie , ou cinquante-fix lieues ; sa largeur est fort resserrée entre la Mer & le Mont Apennin. Cette côte s'appelle la Riviere de Gênes ; la Côte Occidentale Riviera di Ponente ; la Côte Orientale Riviera di Levante. La Côre Occidentale est plus fertile. Sa Capitale est Gênes. Les Evêques suffragans de la Métropole de Gênes , font Noli & Albenga , à l'Occident ; de Brugneto & de Sarzana, à l'Orient ; de Bobbio dans le Pavele Savoyard , & de Mariana & Nebbio , dans l'Isle de Corse. Les autres Villes de la Côte de Gênes sont, en allant vers l'Occident, Cogoretto, Patrie de Christophe Colomb , Savone , Noli & Albenga , Final , Port Maurice , Traggia , San-Remo . Vintimiglia. La Côte Orientale commence près de la ·Ville de Gênes : on y trouve , en allant vers l'Orient , Nervi , Porto-Fino , Camogli , Rofagni , Chiavari, Lavagna, Sestri Moneglia, Levanto, Portavenere, Spesa, Brunetto & Sarzana, dont nous avons parlé.

GENEVOIS, (le) est entre le Bugey François, le Pays de Gex, le Faustigny, la Savoie particuliere & le Rhône. Il a environ quinze lieues d'étendue. Il a é é possédé par des Comtes particuliers , Vassaux des Ducs de Savoie. Après la mort des l'Antipape Clément VII , en 1378 , le dernier de la Mailon des Comtes de Geneve ; l'Empereur Sigismond transporta cet Etat à Amé VIII, Duc de Savoie, au préjudice de deux fœurs de Clément , l'une mariée au Sire de Villars, & l'autre au Prince d'Orange. Amé s'accommoda avec le Sire de Villars , & transporta le Comté à son fils Amé qui ne laissa point d'enfans. Il passa, faute de postérisé, de James, fils de Louis, à Philippe , Duc de Savoie , qui mourut à Marfeille , à la fuite de François I en 1535; de Philippe à Jacques fon fils , Duc du Genevois & de Nemours ; de Jacques à Charles-Emmanuel fon fils , mort en 1595 , fans avoir été marié; enfin Geneve s'est étigée en République.

Le Genevois est divilé en onze Mandemens ou Bailliages , Anneis, Châteauvieux , Albie , la Baume , Clermont , Chaumont , Croifilier , Mornes , la Roche , Thomes & Beaufort. Les Bourgs les plus remarquables du Genevois font , Taloire , Poumiers , Chitesu de Salanove , Mornex , Sapay , Mont de Saint-Martin , Dingie , Menton , Fort de Saint-Calatrine , Entremont & Entremont &

Faverges.

GENSANO, Bourg de la Campagne de Rome, à une d'Albano, rempli d'Antique & de ruines d'anciens Editices, fur le bord Oriental du Lac de Nerni. On ne trouve que ruines le long de la route de Rome de Genfano. Ce sont de petits Editices ronds ou quarrés en briques , décorés de pillastres en sorme de petits Temples. Il y a apparence que ce sont des Tombeaux, ou des especes de Chapelles. On voit à Genfano la Maison de Carle Maratte, Peintre célebe e, qui l'a décorée de quelques - uns de ses dessens de l'autre de l'aut

Long.

jouit d'un très-beau point de vue de Gensano qui domine sur un grand nombre de collines plantées de vignes, dont le vin est très-estimé, sur-tout celui de Monte Giove. Entre Gensano & la Riccia, qui en est à un demi mille, est la Madona di Gallora, petite Eglis d'une agréable architecture sur un plan en

croix, avec une coupole au milieu.

GEORGE , (San-Giegio Majore) Ille de Venis-avis la Place de Saint Marc ; on y voit un Monaftere de Bérédichins; dont l'Eglife est une des plus belles & des plus riches qu'il y ait en Italie. Il y a dans le réséctoire un tableau de Paul Véronese, repréfenant les nôces de Cana, de trente deux pieds de large fur quinte de hauteur. On y compre cent vingreinq figures. C'est un des chest d'œuvres de ce Peinier. Cette Eglife est la fépaliure de plusifeurs Doges de Venise. Les Religieux font au nombre de plus de foisante-dix ; ils occupent toute l'Îlle ; ils y ont un beau & vasife jardin, partagé en plus agréable.

GERGENTI , Agrigentina , Agrigente , Agrigentum & Agragas . Ville de Sicile , avec Evêché , autrefois fuffingant de Syracuse, aujourd'hui de Palerme, dans la vallée de Mazara. Elle tire son nom du mont Agragas. On rapporte son origine aux Ioniens. Elle a passé de Phalaris & des Tyrans de Syracufe, aux Carthaginois, puis aux Romains. Virgile, Cicéron, Diodore de Sicile, en parlent comme d'une Ville superbe ; les barbares l'ont dévastée. Ele est encore trèsbelle, quoiqu'elle ne foit pas dans le même lieu que l'ancienne Agrigente Elle a un Château bien fortifié ; fon port , que l'on appelle Caricatore di Gergenti . est un des meilleurs de la Sicile ; elle est bâtie près des ruines de l'ancienne , nommée aujourd'hui Gergenti-Vecenio, célebre par le Taureau d'airain, supplice horrible, inventé par Perillius, & dans lequel Phalaris faitoir brûler les victimes de sa cruauté. Gergenti est dans une situation très-agréable; elle est bien peuplée ; les édifices bâtis dans le goût moderne , trèsbeaux; les Places affez belles. Elle est sur la riviere de

Saint Blaise, à vingt-quatre lieues E. de Mazara, & vingt S. de Palerme.

GEMANO, (S.a.) Ville du Royaume de Naples, dans la Terre de Labour, au pied du MontCaffin, à côté du lac d'Agnano. Il y a des bains
très-célebres que l'on appelle s' Sudaroit di San Grmano. C'est à San Germano qu'est l'hospiec de l'Abbaye. Il n'y avoit qu'un petit Monastere, la dévotion
y atitra un grand nombre de personnes. Les ravages
que les Sarrastins exercerent fur le Mont-Caffin, engagerent l'Abbé à fermer d'une enceinte de matsons, le
Couvent de Saint Germain. C'est ainst que se forma
peu à-peu cette Ville, qui fur achevée en 1022. Ce
Monastere fat détruit & l'Eglis e abandonnée à d's Pcétres Séculiers. L'hospiec qui existe sur bait iensuite. Les
Etrangers y font très bien requi par quare Religieux:
on y entretient des mulets, pour conduire les Etrangers au haut de la montagne à l'Abbye.

GIBEL Voyez ETHNA, MONT GIBEL.

GIERACI, Ville au Royaume de Naples, dans la Calabre Ultérieure, près de la mer lonienne, efture Principauté qui appartient à la Maifon de Grimaldi, originaire de Gènes. Cet endroit eft renommé par fes bains fulfureux, & les femmes qui foubaitent d'avoir des enfans s'y vont baigner. La Ville de Gieraci eft le Locri des Anciens, Capitale de toute la grande Grece: elle a porté enfuite le nom de Grezum ou Hresachum; elle eft à trois ligues N. E. de Reggio, fur une montage près de la mer.

G1060 J. Vune des montagnes les plus élevées de l'Apennin, très difficile à traverser, malg é les ouvrages & les chemins qu'on y a saits; les eaux les gâtent à mesure qu'on les rétablit : il y a quesques ammées qu'elles en emporterent une parie à plus de six cens pas de son alignement. La Scarperia est un best de Cience sur montagnes qu'en en contratte in l'apende de l'apende sur montagnes de la comme de la com

bas du Giogo, sur un pent ruisseau.

GIOVANI (San) in sonte, est le Baptistaire de Constantin, à coré de l'Eglise de Saint-Jean de Latran; il sut bait par cet Empereur, & il y en a qui croient qu'il y a été baptisé. Il est de forme octogone;

. 4

mais le Baptistaire, proprement dit, est un emplacement parfaitement rond , séparé dans son pourtour du rette de l'éditice par huit colonnes de porphyre les plus belles qu'il y ait à Rome, & qui fouriennent une architrave circulaire de maibre antique. On a suppléé à la hauteur des colonnes, en leur faifant supporter huit pieces d'architraves antiques, chargées de grands feuillages, du millieu desquels s'élevent huit autres petites colonnes de marbre blanc. On prétend que fur ces colonnes étoient des vales d'or , dans lesquels brûloient continuellement des parfums ; on descend par quelques degrés dans le Baptiffaire, qui est pavé de beaux marbres : au milieu est la fontaine. C'est un trèsbeau vase de marbre d'Egypte, avec un couvercle de bronze doré. On dit er core que fur cette fontaine, il y avoit un agneau d'or , qui jettoit de l'eau entre deux statues d'argent , l'une de J. C. l'autre de Saint Jean Baptifte, pefant chacune cent foixante-dix livres; entre des pilastres qui sont derrières les colonnes, font huit tableaux d'André Sachi , représentant des faits relatifs à l'histoire de la Vierge. Il y a des peintures à fresque de différens Peintres, entr'autres, de Carle Maratre, dont le tab'eau de la destruction de l'Idolàtrie passe pour le meilleur de ces fresques : le tout est terminé par une coupole d'une architecture fort élégante.

GIOVENAZZO, Ville du Royaume de Naples, dans la Terc de Bari, avec nitre da Duché, qui apparient à la Maifon de Giudice. On y voit beaucoup de Noblefie: fon Evêché est suffragant de Bari. Ele est stude près de la mer, sur une montagne, à quatre lieues N O. de Bari. Les Auteurs Latins l'appellent

Juvenacium.

GIRALATA, Ville peu confidérable de l'Isle de Corfe, dans la partie septentrionale, & dans la Jurisdiction de Ca'vi.

GIRAUD, (Palats à Rome) il a été báti par Bramane, pour le Cardinal Adrien Cornero: il appartione «duellement au Cardinal Giraud. Ce Palais, tour agéable qu'il est, est moins fingulier que la maison de campagne du même nom; elle est bâtie sur le mo-

To protect Go

delè d'un grand vaiffau de guerre, auquel il ne manque que les voiles & les mâs : elle eft poiée tur nu rocher feint par des pierres brutes qui forment le rezde-chauffée. Le plan de ce bâtiment fingulier fut fait par Bafile Bricci , Peintre Romain , & par fa fœur Plaville, qui le firent exécuter par l'Abbb Benedetti. Malgré la gêne que la forme du vaiffeau femble dewoir mettre à la diffribution de l'intérieur , les appartemens ne s'en reflentent point. Cette maifon ayant été acquife par un François , il y a trouvé les portraits d'un grand nombre de Princes & de Seigneurs de France, & de femmes galantes du temps où cette Maifon a été confiruite : M. Giraud y en a ajouté beaucoup.

GUDECA, (1a) une des grandes Isles ou Lagunes de Venife, appellée anciennement Spinulanguu, à cause de sa forme longue & terminée en poince par les deux bouts, a pris le nome de Giudeca ou Zurca, comme prononcent les Vénitiens, parce que les Juis l'onn me prononcent les Vénitiens, parce que les Juis l'onn habitée pendant long temps avant d'habiter le Chétuc, où ils font aujourd'hui. On y voir pluseurs belles Egistes. Il ya sin-tour deux Couvens, dont s'un est en 1580, & destinée pour des filles Nobles, qui n'ant pas affez de biens pour être mariées d'une maniere proportionnée à leur naissance; le second s'appelle le Pentit, où se retirent les filles Noblance; le fecond s'appelle Le Pentit, où se retirent les filles qui veulent faire pérmience de leur vie libertine.

GIULIANA, petite Ville de Sicile, dans la Vallée de Mazare.

GIULIANA NOVA, autre petite Ville au Royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure.

GIULIANO, petite Ville dans la Campagne de Rome, avec titre de Duché, qui appartient à la Maison Salviati.

GIUSTINIANI, Palais à Rome, dans la rue S Euflache, bdipour le Marquis Vincent Juliticiani, par Fontana, & par le Borromini. C'eft de tous les Palais particuliers celui qui renferme fans exception, le plus grand nombre de bas-reliefs & de flatues antiques; y na en compte cinq

cens soixante, dont la plupart ont été trouvées dans les Thermes de Né. on. La cour, les escaliers tont ornes d'Antiques. La meilleure de celle de la cour est une femme entiérement drapée, tenant de la main gauche l'extrêmité de la draperie. On estime une statue, qui tient un maique : on croit que c'est Térence. On y voit la belle statue de Domitia, affise avec un serpent ; un Mercure, tenant d'une main son caducée. & de l'autre sa bourse; un bas-relief antique, représentant une Nymphe, donnant à boire à Jupiter dans la corne d'Amalthée ; des colonnes de porphyre verd, de marbre verd antique, des statues, des fresques & des tableaux ornent les appartemens. Parmi ces statues . on distingue deux Gladiateurs & deux Faunes, ouvrages Grecs; Rome triomphante; le Consul Marcellus affis ; une tête de Sybille ; une tête d'Alexandre le Grand, en pierre de touche; une de Scipion l'Africain, en marbre d'Egypte. Les statues & les bas-reliefs font à double rang dans la galerie. Les meilleures font Hercule en bronze, une tête d'Homere, un buste de Serbentine unique, un Faune, un buste de Serapis. &c. Les tableaux excellens sont auffi en très grand nombre. Un des meilleurs est le Massacre des Innocens, du Poussin ; le Christ devant Pilate , le Hundstorst, d'Utrecht, appelle Gherardo delle Notti : la Cene, par l'Albane; une Vierge, de Raphaël; un Crucifix , de Carravage ; une Transfiguration , du Guerchin; la Magdelaine, l'Aveugle-né, le Fils de la Veuve, du Parmelan ; les Nôces de Cana, de Paul Véronese ; Saint Jérôme , du Guide ; Saint Paul , premier Hermite, & Sainr Antoine, Abbe, du même ; Saint Pierre, que les Bourreaux déshabillent pour le mettre en croix; Saint Jean l'Evangéliste, du Dominiquin : Jesus-Christ & la Chananéenne , d'Annibal Carrache; Jesus-Christ lavant les pieds des Apôtres, de Michel Ange; Socrate à qui l'on verse la cigue, de Lanfranc ; Séneque dans le bain , du même ; & quantité d'autres des mêmes Peintres, dispersés dans différens appartemens.

Il y a dans la Villa Giustiniani une grande quantité





d'Aniques, dont la maison, les jardins & les bosques, son décorse. On diffingue fur-tout un grand vase avec une Bacchanale, Silene ivre, & un iac-ince à Bacchan, en relief; un Pafteur au pied duquel ett un vole à mettre du vin; une sont au pied duquel ett un vole à mettre du vin; une sont sont au pied de la titaue de Jipiter; des Bustes plus grands que la nature, entrautres, Patson & Jalia Paa; une figure colofiale d'Auréliuss Céfar; une Minerve; un Mercure en sorme de Planettes; des vases; une infinité d'autres flaues, de colonnes, de bas-reliefs. Les différens morceaux qui sont comme entaffes, & qui n'ont pu trouver place ni dans le Palazzo, ni dans la Villa Giustiniani, seroient une des plus riches coll'ections.

GIUSTINIANI, (Villa) belle Maison de plassance dans la Campagne de Rome. On y voit encore une statue de l'Empereur Justinien, & la Maison de Justinien, à qui l'endroit appartient, prétend descendre de cet Empereur.

GLACES DE VENISE. C'est à Marano qu'on les travaille. Ces manufactures qui fasioient autrefois une des principales sources des richestes de la République, ne produitent que très peu de chosé depuis qu'on a trouvé en France d'en faire de plus éclatantes & de plus grandes. Quoique celles de Venise aient un poli plus parfait, & qu'elles rendent les objes rrès-fidelement, leur oblicurié fait donner l'avantage à celles de France. Ce qui firi que celles-ci font plus grandes, c'est qu'elles sont coulées, au lieu que les autres sont soufflèes.

Goiro, petite ville au Duché de Mantoue, sur la riviere de Mincio, entre le Lac de Mantoue, & celui de Guarda, au N. d'Andez où naquit Virgile. Il y a à Goito un très beau Château, & un Jardin de plaifance très agréable.

GONDOLES, GONDOLERS. Les Gondoles sont des voitures d'eau douce, & commodes, dont on se ser à Venise. Elles y sont très communes. Ce sont de petits bâtimens longs de vingt cinq pieds au moins, larges de cinq dans leur plus grande la geui : la proue fort alongée & tout-à sait en pointe, ell armée d'une

très-grande piece de fer , qui ressemble à une scie à fix à sept dents très larges à pointes tranchantes; la poupe, moins alongée, n'est pas armée. Le corps de la Gondole a fix pieds de long, sur quarre à cinq de large, & autant de haut; sa forme est un quarré, dont les angles sont arrondis par le desse. Ele est doublée d'une étoste nois en par le desse . Le est doublée d'une étosse nous en que que que poupes & autres agrément de laine noire. Le siege du fond, où l'on peut s'affeoir deux, est fort large, & garni d'un cousse s'in de maroquin noir; les deux sieges de côté sont rès-éroits. La porte est ordinairement garnie d'une glace; il y qua une dermiere, & dax aux côtés: elles se tirent quand on le veut, & on y substitué des classes sens les services de les set rient quand on le veut, & on y substitué des chasses garactif que de crès noire, pour n'être point vu.

Les Gondoliers sont ceux qui conduitent les Gondoles. Les riches Particuliers & les Nobles Vénitiens ont quelquefois deux Gondoliers à leurs gages ; les plus habiles sont les plus recherchés. Il y en a qui sont d'une adresse admirable : ils se tiennent au bout de la Gondole . & manient la rame si adroitement , qu'ils font aller leur Gondole avec une vîtesse incroyable: ils esquivent & passent à côté des autres avec une facilité qui effraie les Errangers qui ne sont point accoutumés à cette manœuvre, & ils entrent dans les canaux les plus étroits. Plusieurs particuliers Nobles ou Citadins ont des Gondoles qu'ils donnent à loyer par an, par mois, ou par jour à des Gondoliers. L'habillement des Gondeliers est une veste juste à la matelotte, une grande culotte & un bonnet rond d'étoffe, suivant la saison. Personne, excepté le Doge, n'a le droit de leur faire porter sa livrée ; leur service est de la plus grande exactitude & d'une fidélité à toute épreuve. Ils se sont justice entr'eux. Si quelqu'un avoit fait une friponnerie, il seroit nové, dit-on, par ses camarades; ils font gais, chantent des bacarolles fort amusantes . & sont très-secrets : une indiscrétion les décréditeroit pour toujours. Quant à leur agilité. Voy. MURANO.

GONFALONIER. (le) On nomme ainsi le Chef

de la République de Lucques : fa dignité répond à celle du Doge de Venise ou de Gênes, excepté qu'elle n'est que pour deux mois ; mais il peut être élu de nouveau après un intervalle de fix ans. Il est choise entre les Nobles, & il est logé dans le Palais de la République, avec neuf Conseillers appellés Auziani. Le Gonfalonier porte la barette avec l'étole cramoifie ; & on lui donne le nom de Prince : mais on ne le traite que d'Excellence. Sa garde ordinaire est de soixante Suiffes.

On entend ausli en Italie par Gonfalonier celui qui est le Chef ou le Commandant d'une Ville. Autrefois la République de Florence étoit gouvernée par un Confalonier. L'étymologie de ce mot vient du Gonfanon, bannière découpée par le bas en plusieurs pieces pendantes, dont chacune fe nomme Fanon. Les anciennes bannieres d'Eglisés sont appellées ainsi, & sont portées par les Gonfaloniers, lor(qu'il faut lever des troupes pour la défense de l'Eglise, & des biens eccléfiastiques. A Sienne, trois Gonfaloniers commandent aux trois Quartiers de la Ville.

GONZAGUE, petite Ville dans le Mantouan, à quelque distance de Guastella, a donné naissance aux Ducs de Mantoue qui en tire leur nom , & qu'ils ont gouvernée près de quatre cens ans , jusqu'à Charles quatrieme du nom , dernier Duc de Mantoue , qui s'étant mal comporté dans son Gouvernement, & ayant refusé à l'Empire Romain les services qu'il lui devoit en gualité de Vassal, fut mis au Ban de l'Empire ; il te retira à Venise où il mourut en 1708 sans laisser aucun héritier.

GORSEGNO, Bourg, & l'un des Fiefs dépendans de l'Empire, qui ont été cédés par l'Empereur, à la Maifon de Savoie, dans une des Langues ou Contrées du

Bas Montferrat.

GOVERNO, Acroventum, Bourg de la Seigneurie de Venise sur le Pô, à l'embouchure du Menzo, & dans le Duché de Mantoue, entre Mantoue & Conco dia. près de la Mirande Ce lieu est célebre par l'entrevue de Léon X avec Attila, Roi des Huns. Cette Ville a



beaucoup souffert des sieges qu'elle a essuyés en 1703. GOUVERROLO, petite Ville du Duché de Mantoue; qui a beaucoup souffert des sieges qu'elle a essuyés en 1703. Elle est située sur le Mincio, près du Pô, à cinq

lieues S. E. de Mantoue.

GOZZO, (l'Ilfe de) fituée au N. O. de l'Îlfe de Maire, appartient à l'Ordre. Elle a quarte lieuse de long, deux de large, fur dix de circuit. Elle elt bordée d'écuells: l'air y el fain & le terroir fertile. M. le Bailli, de Chambray a fait bâtir & fortifier à fes frais dans cette flle une Cité neuve qui porte fon nom Cette flle, qui est en Afrique, est appellée par ceux du Pays, Gaudifreo, les Auteurs Latins l'appelloient Gaulos. Il y a une autre fle dans la Mer de Candie appellée auff Gozellée auff Gozellée auff Gozellée auffe dans la Mer de

GRADACCIO, Moniagne qui est presqu'au milieu de l'Isle de Corfe, sur le haut de laquelle sont deux Lacs. Le Lac Creno & le Lac Ino. Le premier donne naissance à deux Rivieres; le Tavignono qui coule à IE. & le Liamone qui va du côté de l'O. L'une se

decharge dans la Mer au dessous d'Aleria, l'autre dans le golte de Sagona qui est tour opposé. Le Gerolo prend source dans le Lac Ino, coule par le N. E. se jette dans la Mer, un peu au dessous de Mariana. Le cours opposé de ces rivieres est une singularité curieuse.

GRADO, petite Ville dans le Frioul; elle est dans I'stle du même nom. Le Grado est une side médiocre; dans les Legunes ou Marais du golse de Venise. Le Partiarche y avoit son Siege qui a été transsété à Venile. C'est au Grado qu'a été déposée la Chaire de Saint-Marc; qui sut envoyée par l'Empereur Héraclius.

GRAVINA, peite Ville au Royaume de Naples, dans la Province de Bari, avec un Evêché. Cette Ville qui a titre de Duché, appartient à la Maison des Urfini; elle est située au S.O. de Bisonto, à dits lieues de Cirenza, & treize S.O. de Bari. Cette Ville est sons la Métropole de Matera, & est peu considérable.

GRENIERS DU PAPE. (les) Outre plufieurs greniers publics que la police des Etats du Pape a eu soin d'établir dans plufieurs villes & Villages, la Chambre Apof-

Less ry Cornel





Count

tolique à foin d'amaffer dans les valtes failes des Thormes de Doctifien, une provisionimens de bled, & la Police qui regne au fujet de la récole des bleds, empêche que les Estas da Pape & la Vilied de Rome manqueur de grains, même pendant plusfeurs années de férilité; mais, fous précare d'approvisionner ces greniers, on taxe les grains des environs de Rome, & il est défendu de les vendre à d'autres qu'aux Commissires de la Chambre Apostolique; ce qui décourage le Cultivateur, gêne le Commerce & donne lien aux monopoles.

GROSSETTO, petite Ville de la Toscane, avec un Evêché & un bon Château proche de la mer, dans le Siennois, à quatre lieues de Sienne, s'appelloit autrefois, Roscum, son Evêché est sustragant de Sienne.

GROTTA-DRAGONARA, (la) fituée sous la pointe du Promontoire du Cap de Mifene, aux environs de Naples, est une des cavernes spacieuses que la nature forma en cet endroit, & que les Romains ont aggrandies & fornfiées. Les voûtes en sont soutenues par de gros piliers de briques & de roches tendres qu'on a taillées & laiflées exprès de distance en distance. Les murailles sont revêiues de pierres liées avec un mastic fort dur. Il y a piusieurs réservoirs sabriqués au sond de ces cavernes , où il tombe beaucoup d'eau pluviale. C'étoit-là, dit-on, où l'on conservoit une grande quantité d'eau douce, qui, par ce moyen, étoit toujours toute prête pour la Flotte Romaine, que les Empereurs Romains entrerenoient dans le Porto-Guilio , construit par Jules-César, & qui étoit proche de là. Il y a plusieurs autres grottes curieuses. Voyez à POUZZOLS, la Grotte du chien, les Catacombes , l'Antre de la Sybille & le Pofilippo . &c.

GROTTA-FERRATA, Abbaye de Moines Greev, de l'Ordre de S. Bafile, qui s'y réfugierent vers la fin du digneme frecle, fous la conduite de S. Mil, lorf-qu'ils furent chaffés de la Calabre par les Sarrafins. Elle eff fituée à deux ou trois milles de Fracfati. Il y a dans la Bibliocheque des manuscrits grees sicéntiques, très-rares. Dans l'Eglife, les Chapelles de S. Nil & de Saint Barthéleau, Abbés, sont du Dominiquin. Un base

relief antique; représentant un Général Romain; auquel on présente un solats blessié. Parmi les tableaux de la Chapelle de S. Nil, les plus célèbres sont l'exorcisme d'un ensant, & les rableaux ovales de la coupole; on y admire une femme très-connue sous le nom de la Fraséatane. Tous ces tableaux sont du Dominiquin.

GROTTE DU CHIEN , (la ) petite caverne fort célebre au côté feptentrional du lac d'Agnano, aux environs de Pouzzois, dans le Royaume de Naples: elle offre des phénomenes singuliers. Sa hauteur est d'environ neuf pieds, fa largeur de quatre, & sa profondeur de dix , dans un terrein fablonneux. Une vapeur légere, fenfible à la vue, femblable à celle du charbon, s'éleve jusqu'à six pouces du sol : cette vapeur est humide; mais cette humidité ne va pas jusqu'à la voûte, quoique dans un certain temps elle diffille quelques gouttes d'une eau fort lympide ; ce qui prouve que cette eau ne vient que de l'humidité supérieure, c'est que le plus souvent cette voûte est seche . & que les vapeurs n'en produisent pas moins leurs phénomenes ordinaires; elles n'occasionnent ni pleurs, ni écoulement sensible; on ne voit sur le mur aucune incrussation , ni dépôt de matiere faline ; on n'y fent d'autre odeur que celle qu'un souterrain chaud & enfermé a coutume de produire. On l'a appellée la grotte du chien , parce que c'est l'animal qu'on choisit presque toujours pour faire les expériences. Si l'on couche un chien . quelques gros qu'il foit , contre terre , feu'ement pendant quelques minutes , il est agité de convultions violentes, qui le feroient mourir, fi on ne le mettoit aussi 1ôt hors de la grotte ; il reprend alors fes forces en autant de temps qu'il en a mis à les perdre. On a essayé la même expérience sur plusieurs animaux qui ont plus ou moins réfisté; un crapaud n'est fuffoque qu'après demi-heure ; un léfard cinq quarts d'heure, une fauterelle plus de deux heures; les oifeaux resistent très peu, un coq, dès qu'il a la tête dans la vapeur, vomit & expire. Un flambeau allumé s'éteint Sans bruit , la fumée fe soutient entre l'air & la vapeur , & fort de la grotte parallelement à la terre. Aucus infecte .

insecte, ni aucun reptile ne refistent à cette vapeur : les hommes n'en sont point affectés , s'il faut en croire M de Lalande, qui ayant plongé la tête dans la vapeur , & mis le visage contre terre , sentit d'abord une vapeur d'étuve suffoquante , par sa chaleur humide, une odeur terreuse plutot que saline ; il ajouta qu'il respira fortement cette vapeur pendant quelques iecondes . & qu'elle ne le fit ni touffer ni éternuer ; qu'il recommença plusieurs fois & n'en reçur aucune incommodité ; cependant M. l'Abbé Richard affure , qu'ayant resté quelque temps débout dans la grotte il éprouva une chaleur très-tenfible à la hauteur d'environ dix à douze pouces; que ses pieds & ses jambes s'engourdirent to alement jufqu'à cette hauteur & perdirent le fentiment , au point qu'il avoit peine à se soutenir ; qu'il fortit , & que peu à peu ses jambes reprirent leur force & leur agilité. L'un & l'autfe rapportent que Charles VIII., Roi de France, lors de la conquête de Naples, fit coucher dans la grotte un ane qui y périt, & que le Viceroi, Pierre de Tolede , y ayant fait renfermer deux criminels , ile y moururent. Le dernier affure que le hafard fit découvrir les effets! pernicieux de cette vapeur , qui étoit autrefois à découvert ; & que des Cultivateurs qui s'y endormoient ne se réveilloient plus. Il y a plusieurs endroits dans ces montagnes qui produisent les mêmes effets.

GROTTE DU PAUSILIPPE , (la) themin qui traverse la montagne de Naples à Pouzzols, dont les Anciens ont parlé ; à causte de la poulitere qui e rednoir, incommode , quotique surprenant par la haldiesse de l'entreprise. Ce chemin que le Roi de Naples fair consitruire le long de la mer, sera fini. Foyer PAUSILIPPE.

Guarda, petite Ville du Bolonnois, remarquable-par une de ces images de la Vierge, que la créduliré publique artribue au pinceau de S. Luc l'Evangliète, qui ne sur jamais Peintre; creur qui s'est établie (ur la ressemblance du nom d'un ancien Peintre appellé San-Luca, ou Luca-Sansto, «sec cet Evangliète. Un tableau de S. Luc seroit non-seulement trèsva-Tomes.")

précieux pour la Religion, mais encore pour l'Histoire des Arts.

GUARDA, (Lac de) ainsi appellé à cause de la Vulle de la Garde qui est tout auprès. Le Mineio sort de ce Lac près la Ciradelle de Peschiera, qui appartient à la République de Venile. Depuis Peschiera jusques dans les Alpes, le Lac a trente cinq milles de longueur, il en a quatorze de large; se bords sont rèx-rians, sie e aux sont très-limpides & très bonnes à boire; le position y est fort abondant & délicieux. Il est entouré en parite par les Alpes. On voir sur les bords des maisons & des jardins charmass.

GUARDIA, Alferia, Ville dans le Royaume de Naples, & dans le Comté de Molisse, avec un Evêché tuff-agant de l'Archevêché de Bénévent.

GUARDO, penie Ville du Bressan, dans l'Etat de Venise, sur la Chiesa.

GUASTALLA, Ville affez considérable, & Duché fai-fant partie des Etats de Duc de Parme Elle faifoit auttefois partie du Duché de Mantoue, où elle est enclavée, Elle faitu céde à Philippe II., sils d'Elisabeth, avec les titre de Duché. Ce sut auprès de cette Ville que se donna le 19 September 1754 la célèbre bataille que les François avec les Piémontois gagnerent sur les Autrichiesses, Guastialle est pres du Pô. à six leues N. de Reggio, hait S. O. de Mantoue, long, 28, 8, lat. 43, 55, Elle s'appelle en laira (Guad-shallum, Elle doit se embellissemens au Duc Ferdinand de Gonzagne.

GUBIO : voyer EUCUBIO.

GULDI, Bourg du Bressan: voyer Bressan.
GUELFO, Chaicau à quelque distance de Parme.

Dans le temps des Guerres civiles qui défolerent l'Italie, ce Château, appartenoit aux Guelfes, auxquels il, tervoit de rendez-vous, & qui peut être leur a donné ton nom; car rien n'est moins certain que l'origine des noms de Guelfe & de Gibeliain que l'origine des noms de Guelfe & de Gibeliain

GUIA , petire Ville du Modenois , près de Medola.

Voyez Modenois, ou Duché de Modene.

GUILLAUMES , Ville de Savoie , dans le Comté de Beuil : c'est une des Villes qui a été donnée en échange par la France , dans le Traité de Turin , fait en 1750 , qui regie les limites des deux Etats , & qui établit pour bornes le Var , quelques montagnes & l'Estreon.

GUOLO , Riviere. Voyez GRADACCIO.

## H

HAQUENÉE, (Hommage de la ) le 19 de Juin ; jour de la Saint Pierre; le Roi de Naoles fait préfenter au Pape, par son Ambassadeur, une mule blanch:. Cette mule représente cent cinquante onces d'or, que Chai-les 1, Roi de Sicile, promit de payer tous les ans au Souverain Pontife, en recevant la Couronne des mains de Clément IV, en présant ferment de fidérisé à lui & à fes Successeurs. L'Ade original qui est dans les Archives du Pape est de 1266. Cette hommage est reçu avec la pompe la plus so-lemelle.

HAUTE-COMBE, Alta Cumba, célebre Abbaye des Moines de Citeaux, dans le Duché de Savoie, près du lac de Bourgnet. Cétoit la fépulture des Comtes de Savoie; les corps des Papes Céleftin IX & Nicolas III v recofent.

HELENE (Sainte.) une des Illes de Venile, à une lieux de cette Ville. Dans le Couvent qui appartient aux Religieux du Mont des Oliviers, on voir le magnifique tombeau où repose le Corps de fainte Hélen. Cette Egisse et très-belle & remplie de curiofités. C'est dans l'îste de Sainte-Hélene que les Vénitiens sont coire rout le pain destiné pour la Milice.

HERCULANUM ou HERCULEIA, Ville très-ancienne, fituée fous les fondations de Portici & de Refino, au Royaume de Naples. Elle fuivit le fost de X

Pompaia; & fat engloutie par une irruption du mont Véduve, qui arriva la premiere année du regne de Titus en 79 de Jefus-Chrift, & qui la couvrit dans ce temps d'un foldie qui a environ foixante-dix ou quatte-vingts pieds d'épaifleur depuis le fond où ett le pavé d's rues ju'qu'au franc des terres, plantées de vignes, qu'il a cachent entiérement.

Le premier Auteur qui ait parlé d'Herculanum, est Srabon, qui vivoit du temps d'August Denis d'Halicarnasse remonte à fa fondation par Hercule, à son retour de Psyaédition de Gérion. Denis place Herculanum entre Pompaia & Naples. Les Romains l'occuperent 293 ans avant. J. C. Eatnentrée dans la guerre fociale, les Romains la reprirent deux cens ans après; et les fus faite Colonie Romaine. Florus & Pilies la cirent comme une des Villes principales de la Campanie. Les délices du pays où elle évoit stude, avoient engagé plusseur familles riches d'y bâir des maisons de campag e Lee Fabius Caligula y avoient des maifons ornées des plus belles productions des beaux Arts de la Grece.

Martial, Statius & Dion Caffius , parlent de l'irrappion qui englouit cette Ville. Le demier racome qu'une quantité incroyable de cendres enlevées par les vents , remplit l'air , la terre & la mer , étouffa les hommes , les troupeaux , les poiffons & les oiseaux , & qu'elle englouit d'ux Villes entieres , Herculanum & Pompeia dans le temps même que le Peuple éroi affis

au fpectacle.

Le massis dont elle est couverte est une cendre sine, grife, brillante, qui , mête avec de l'euu , a fast un composé que l'on brife , quoiqu'avec peine . & qui tombe en poussires ; & l'on découvre par l'analyse que c'ell une matiere de même naure que la lave du Vésuve ; à cela près , que l'acide sustruex est évaporé. Le peu de squelettes qu'on y a trouvés depuis qu'on y fouille , fait conjecturer que certe matière ne couvrit Herculanum que peu à peu , & sissa aux habitans le temps de s'ensuir avec les plus précieux effetts qu'ils purent emporter. Cette poussière brillante

réduift en charbons les portes & autres maiteres qu'elle recouvrit. Il paroit que fa chaleur le conferva long-temps, et le communiqua à un affez haut degré, à tous les effets qui étoient dans les mafons pour avoir réduit en charbons, fans en avoir détruit la forme, l. pain, les fruits, le bois, plufeurs volumes en rouleaux; quoiqu'ils foient de vélin, ils ne foat ni retités ni pliffés, & en les dévoulant avec une grande patience, leurs cendres mêmes confervent affiz de folicilié; pour avoir la forme d'une pell'cule blanchârre, chargée decaracteres encore affez noirs pour étre lifibles, quand on les a raflemblés & collés fur du

papier.

Les statues, meubles, ustensiles de bronze sont noircis ; mais aucun n'est brûlé , l'ouvrage n'en est point gâté. Comme on n'employoit dans la peinture que les minéraux & les terres coloriées , elles n'ont été que ternies sans être altérées. M. l'Abbé Richard croit que l'humidité qui a pénétré , à la longue , à travers la couverture épaiffe des laves & des cendres qui étoit au-dessus, a renouvellé, en quelque sorte l'enduit, & a raffermi, les unes avec les autres, les parties des couleurs, qui, dépouillées de toure humidité. ne devoient plus tenir enfemble que par leur feule configuration. Après cette pluie de cendres , l'irruption du torrent de feu couvrit au large toute la campagne. Tout le pays fut inondé d'un liquide enflammé qui v porta le ravage & la déso'ation ; ce liquide pénétra dans quelques endroits à travers la cendie & les ponces, qui , tombant sur des endroits élevés , laisserent des cavirés pen folides, formées en arcs, ce qui donna à la lave les moyens de s'infinuer dans les corridors du théâtre, & dans quelques maisons; comme il s'étoit mêlé beaucoup d'eau à ce liquide, il ne brûla ni ne fondit les marbres & les b onzes qu'il entoura. Les laves & les cendres venues des éruptions du Véfuve depuis celle de 79, ont confidérablement exhauffe le terrein , & c'est fur cet exhaussement qu'ont de bâtis le Bourg & le Château de Portici ; c'est sous

tures , &c.

ces constructions que se sont aujourd'hui les souilles où l'on trouve de si beaux monumens antiques.

On ignoroit où avoit été l'ancienne Herculanum. lorique Emmanuel de Lorraine , Prince d'Elbauf , faitoit bâtir une maifon de campagne à Portici. Un François qui s'étoit chargé de la décorer de stucs , rassembloit des débris, des éclats & la poussiere de différens marbres pour ses compositions. Un paysan en avoit trouvé en creusant un puits , le Prince acheta de ce paysan la liberté de faire des fouilles au même endroit. Après quelques jours de travail , on découvrit une statue d'Hercule , & ensuite une de Ciéopatre. Le Prince, encouragé par la découverte de ces monumens, fit continuer la fouille avec plus d'ardeur : on trouva l'architrave & le dessus d'une porte en marbre , avec une inscription & fept statues Grecques, femblables à des Vestales, & qui furent envoyées en France. Ces fouilles avoient été commencées en 1713.

Quelque temps après on trouva un temple antique. de forme ronde, environné de vingt-quatre colonnes d'albaire . & d'autant de marbre gret , qui furent envoyées à Vienne au Prince Eugene, Le Gouvernement forma opposition aux travaux du Prince d'Elbeuf , & tout fut suspendu jusqu'à ce que Dom Carlos, parvenu au Trône de Naples, voulut faire bârir un Châreau à Portici en 1736. Ce Prince à qui le Duc d'Elbeuf avoit cédé sa maison & le terrein dé; à fouillée, fit creuser à quatre vingt pieds de profondeur perpendiculaire, & l'ont reconnut une Ville entiere qui avoit existé à cette profondeur, & l'on retrouva même le lit de la riviere qui traversoit la Ville. & une partie de l'eau qui la formoit. On découvrit un Temple de Jupiter , ou étoit une statue d'or & ensuire le Théâtre ; les inscriptions qui étoient sur les principales portes, les fragmens des chevaux de bronze doré & du char auquel ils étoient attelés , qui avoient décoré la principale entrée , & un trèsgrand nombre de statues, de colonnes, de pein-

1 Corryl

On a reconnu que les rues étoient tirées au cordeau, qu'elles avoient de chaque côté des trojoirs ou parapets pour les gens de pied, comme il y en a à Londres; elles étoient pavées de laves femblables à celles qui jette adruellement le Véûre.

Plusteurs des maisons étoient pavées de marbre de différentes couleurs en compantimens , d'autres de mo-siaque faire avec quatre ou cinq especes de pierres naturelles ; d'autres avec des briques de trois pieds de longeur & six pouces d'épaisseur. Il y a autour des chamb-es, une espece de gradin, d'un pied de haut, où l'on crot que s'asseptionnes les cleaves. Les murs des maisons toient le plus souvent peins à fresque ; on y remarque des cercles, des losanges, des coplonnes, des guirlandes, des oissaux. Il n'y a guere de maisons où l'on n'en ait trouvé. Encore en Italie on ne voit presque pas de tapisseur des ans les appartements ordinaires ; mais des peintures à fresque sur les murs.

Il paroit que les fenêtres étoient fermées avec des contre-veuis ou des volets pendant la juit , & ouverres pendant la juit , & ouverres pendant le jour. On n'a trouvé du verre qu'à un très-petit nombre de maison , & ce verre étoit fort épais. On n'avoit point l'art de faire de verres aussi minces que les nôtres ; ou peut-tère , parce que nous n'en trouvons pas des velliges , nous imaginons-nous qu'ils ignoroient cet art : car on a trouvé à Herculanum des boureilles & des gobeles de verre en grand nombre ; mais ils ont perdu leur poli. Ils fe fervoient pour leurs fenêtres d'un gypé transparent debité par lames fort minces , comme la pierer speculaire , dont on se fette moore quelquefois.

Les deux édifices les plus confidérables qu'on a trouvés à Herculanum, sont le Théâtre & le Forum. Quant au premier, comme il répand un grand jour, fur le Théâtre des Anciens, nous en avons sait un arcitele particulier. Poyer THEATRE D'HERCULANUM. LE Forum (on a du moins donné ce nom à un bâtiment vafte, dans lequel il paroit que se rendoit la justice) est une cour de deux cent-ving;-huit pieds,

de forme rectangle, environnée d'un péristile ou portique de quarante deux colonnes, plus haut de deux pieds que le niveau de la cour , pavée en marbre , & ornée de différentes peintures. Le portique d'entrée étoit composé de cinq arcades , ornées de statues équestres de marbre , du nombre desquelles étoient les statues de Balbus. Voyez PORTICI. La statue de l'Empereur Vespasien étoit dans une espece de sancquare, élevée sur trois marches, & à ses côtés deux figures dans des chaifes curules. Ce sanctuaire étoit dans un enfoncement en face de l'entrée . à l'extrêmité de l'édifice , au-delà du portique parallele à cehii de l'entrée. A droite & à gauche de la statue de Vespasien, il y avoit deux niches ornées de Peintures, avec les statues en bronze de Néron & de Germanicus, de neuf pieds de haut. Ce forum étoit joint, par un portique commun , à deux Temples moins grands, voutés, ornés intérieurement de pointures à fresque & de quelques inscriptions en bronze. Un de ces Temples avoit cent-cinquante pieds de long. Plufieurs pavés des chambres & des galeries ont été enlevés & replacés dans le Château & dans les différentes pieces du Cabinet du Roi à Portici. Quelquesuns de ces pavés étoient de marbre de rapport à grands desseins , d'autres en mosaïques : il y en a qui représentent des tapis, dans le même goût de deffein & de couleur que les tapis de Turquie.

On a rema qué dans une des maisons d'Herculamum une cave ou caine qui occupoit tout le tour d'une G'ande chambre pavée, & revêtue de marbre , entourée d'une banquetre d'un pied & demi de hauteur , avec sa corniche. Il y avoit autour de la banquette des couvercles de marbre, qui servoient à couvrir de grands vases de terre cuite engagés dans la maçonnerie, destinés sans dour à conserver des vins, de plusteurs especes. Ces urnes étoient fort larges, d'une terre rougestre à peu pès de la forme de celles que l'on fabrique encore en Toscane; l'orifice étoit plus étroit que le fond, pouvant contenir environ qua-

rante pintes de Paris.

Les écaliers n'avoient qu'une rampe étroite; il eft vrai que les maisons étoient peu élevées : M. l'Abbé Richard a observé dans toutes les ruines qu'il à vues, qu'il n'a pas rouvée erslete de beaux écaliers , que les Romains n'en connoiloient que de deux fortes, ou les efcaliers à vis, rels que ceux des colonnes Trajane & Antonine , ou les rampes droites en échelles , comme celles du grand Ambhithédure de Rome.

Les découverres qu'on fait encore journellement à Heartsele , nous donnent non-feulement une idée des arts des Romains ; mais encore de leur maniere de vivre ; & ce que les Commentateurs avoient conjecturé d'après leurs Ecrivains fe trouve démenti ou confirmé par ces dérouvertes. Toutes ces Antiques font raffemblées dans le Mußeum Herculasum. Nous renvoyons à cet article ; néammoins comme nous avons détà parlé de l'imérieur des maijons , nous n'en

féparerons pas les ustensiles qui dépendent du mé-

nage.

On a trouvé plusieurs meubles de verres, des carafes , des compotiers ; plusieurs de ces verres sont blancs & bleuatres ondés. On a confervé tous les instrumens qui servoient aux bains, des frottoirs, des racloirs . des petites fioles à mettre de l'huile . longues & à col étroit , plusteurs petits plats. Un grand vaisseau de bronze ou bouilloire propre à faire chauffer de l'eau , d'un beau travail , fait en demi-cercle ; dans le centre est un réchaut , où l'on mettoit des charbons ardens , pour chauffer l'eau : il y a autour plusieurs cless ou robinets; on la remplissoit par une espece de masque, de forme évasée, ouvert par le haut ; elle est couronnée d'une petite galerie & ornée de bas reliefs; il y a des bouilloires en Hollande qui ressemblent un peu à cette description. Elles servent pour le thé ; on les met fur la table , comme les Romains. On a trouvé des balances à deux & à un bassin, les mesures des liquides. Le Modium , que nous appellons un muid, contenoit douze pintes de noire mefure de Paris.

On a trouvé des féves, des dattes, des poires,



des pignons, des pains entiers, un morceau de pâte levée, prête à être cuite ; du bled , de l'orge , du fon , des raisins desféchés , un reste d'assez g os poisfon , cuit au vin rouge avec sa sauce desséchée & durcie; des amandes, des grenades, des figues feches; du vin durci & devenu folide. Les vins d'Italie étoient firépais, lorsqu'ils étoient fort vieux, & ils acquéroient tant de folidité, que pour les boire, il falloit les diffoudre & les passer. On voit parmi les antiquités d'Herculanum, de ces passoires ; l'urne qui contient ce vin est entiere & de la forme d'un petit baril ; un pain de cire durcie : un morceau de beaume rougeat e , qui rend encore une bonne odeur ; des fileis à pêcher & à prendre des oifeaux , p'usieurs pelotons de fil de différentes groffeurs ; des tandales de cordes telles que celles des basques ; des moules de bontons ; deux morceaux de galon d'or , ils tont tiffos d'or trait fans mélange de fil ni de foie , très-fouples & point caffants. Un pan de mur qu'on croit avoir été celui d'un cabaret, il est couvert d'un moriier blanc fort fier , fur lequel on voit en caracteres romains , plufieurs noms écrits avec de la craie de diverses cou- . leurs.

Pour que rien ne se perde, on sait travailler à ces fouilles des forçats gardés à uve per un homme intelligent & préposé à cet ouvrage, accompag é de soldats qui sont les excavations; on brite la lave, on en tire les cendres que l'on visite & que l'on porte plus loin. On n'a ancun ordre déterminé; quand on a visité une maison, & que l'on passe à une aurre, on commence par les appartemens s'upérieurs; on tire de temps en temps de la terre pour se donner plus d'épace. On a pratiqué, au lieu de puits par lesquels on descendoit autré sois, des galeries foi terraines qui conduisen aux quariters ob curs oil l'on travaille. Des soldats postés d'épace en épace empécheut que l'on n'y entre, & contiennent les soiçats employés à l'enlevement des terres & contiennent les soiçats employés à l'enlevement des

HEURES D'ITALIE. La maniere de compter les Heures en Italie se regle sur le coucher du soleil. Ainsi,

elles varient felon qu'il paroit fur l'horifon. Si le foleil fe couch à huit heures, la premiere houre et à nouf, & sinf de faire jufqu'à vinge-quare. Dans les grands jours d'été, quand on compre fix huvres du matin en France, on compte dix heures en Italie; feize pour mid, & vinge-quare pour huit heures d'à foir. Dans les plus courts jours de l'hiver. I'h ure de midi de Fance et la vingtieme heure en Italie.

HIMERA, aujourd'hai Temine, ancienne Ville de Sicile, à l'embouchure du fleuve Himea, qu'en appille aujourd'hoi! Il fiume di Termine. Cene Ville étoit confidérable. Elle fur détruite par Ann bal fix cent quarante hait ans avant Jéu-Chrift. Les Cartinginois firent bâitr deux ans après une autre Ville auprès des ruines d'Himera. Les Lainis Japoellerent Férena Himere, ou Himeraffe, à caufe des eaux Thermalles, ou Bains chauds qui y écoient. Himera étoit le lieu de la naiffance du Poète Siglebore, à qui elle avoit érigé une flatue qui paffoit pour un chef d'œvere de l'Art.

Höpital du Saint-Esprit , (le grand ) à Rome, eft une maion de correction comme colle de Saine Lazire à Paris. Ce qu'on y voit de blus particulier est une longue falle qu'on appelle la Galere; les enfans de force y font enchaînés par les pieds, affis fur des bancs. é'oignés les uns des autres d'environ quare pieds. On les fait travailler à pluseurs métiers; les uns dis autres à tricorer. Dans d'autres laines de cours de soutes failes on en voit qui font occupés au desseurs des outres failes on en voit qui font occupés au desseurages de tapisseur.

HôPITAUX. (1es) Ces établificmens en Italie font dignes de l'admiration de tout les Voyageans. Ces finperbes monumens font l'éloge de leurs Fondateurs, tant par la magnificence que par les fecours & les commodités que les malades y trouvent. Il y en a bearcoup, & trop peut êre : car fouvent ces a'gles de l'infortune le font de l'oifiveté qui les regarde comme une reflource. Ceux qui femblent mériter la préférence, font les deux Hôpitaux du Sains-Efprit à Rome, celui de l'Annonciade à Naoles, & celui de Milan. Poyer HôPITAL DU SAINS-ESPAIT.

Poyet HOPITAL DU SAINT-ESPRIT.

Le grand Hôpital du Saint Esprit à Rome, doit sa premiere fondation à un Roi des Saxons, nommé Issa, en 715. Cette maifon ayant été brûlée deux fois . & presqu'annéantie, Innocent III la fit rebâtir en 1198. Cet Hôpital portoit le nom de Sainte Marie in Seffia ; mais quelques Pêcheurs ayant trouvé dans le Tibre plusieurs petits enfans qui y avoient été précipités, ce pieux Pape le dédia au Saint E prit : & depuis les libéralités de différens Papes en ont fait un des plus riches de Rome. Les Malades y ont chacun leur lit . & font distribués dans plusieurs falles pour y être secourus plus facilement selon leur condition & la quali é de leur maladie. Au milieu de la grande falle, il y a un dôme au dessous duquel est un Autel disposé de maniere que tous les m lades peuvent entendre commodément la Messe de leurs lits. Dans un autre salle sont les enfans trouvés. On y entretient toujours quarante nourrices pour allaiter en attendant que celles de la campagne les viennent chercher ; lorique les enfans font grands , l'on pourvoit à leur établissement : l'Eglise du Saint - Esprit est de la plus grande beauré. L'Architecte Antoine de Saint Gal n'y a rien laisse à défirer sous le Pontificat de Sixte V. Le maître-autel qui est à la Romaine, est orné d'un rabernacle de pierres de grand prix , soutenu par quatre colonnes de la même matiere. C'est un ouvrage de Palladio.

Celui de l'Annonci de à Naples est aussi destiné pour les enfans rouvés : les freres Scondiri le finde ent en 1304, leanne II. Reine de Naples y a beaucoup ajouré en 1431. Celt un hôpital très - valle & très érendu : on y apporte les mêmes foins que dans celui du Saint-Florit. LE-Flé de cet hôpital est un des plus beaux édifices de Nuoles : il sembre qu'on y ait prodigué le marbe, le jaippe, l'agarh e la containe : les peintures & les seintures & les seintures & les feulprures font des mélieurs Maires. Outre cet hôpital, il y en a encore quare autres qui en dépardent; un pour les bleffés ; le troisseme est host de la Ville pour y recevoir les convales cens : le quarieme est celui des Bains Pour y recevoir les panyes dans les grandes chaleurs.

Sur la principale porte de l'Hôpital de l'Annonciade, on lit cette inteription :

Lac pueris , dotem nuptis , velumque pudicis ; Datque medelam agris hac opulents Domus: Hinc merito facra est illi , qua nupta (, pudica , Et lactars , orbis vera medela s'uit.

L'Hôpiral de Milan, fondé par Charles Borromée, peut être comparé aux deux autres par la magnificence & par les commodirés. Les falles y font diftibuées comme dans celui du Saint-Eíprit à Rome. La grande Cour eft un quarté de cent vinge; pas, envi onnée d'un porrique à double érage, fourenu par de belles co'onnes d'une efpece de marbre. Tout le corps du bâtiment est de brique. Outre cet Hô,ital, il y en a encore braucoup d'autres qui en dépendent. Le p-incipal est le Lazaret, composé de quarte bâtimens qui forment une cour quarée, arrofée d'une fource de au vive. Ces bâtimens renferment deux cent foisante-huit chambres dans le'quelles on met les pestiés és.

Ces Hôpitaux sont très-bien servis; & outre les impôts que l'on leve sur les Peuples pour subvenir au soulagement des malades, des Seigneurs y ajoutent chaque

jour des libéralités.

## J

JANNICULE, aujourd'hui Monte-Montorio, Montagne de Rome au-delà du Tibre, où Janus avoit un remple. Cette montagn: etant plus élevée que leis auves, la vue de Rome est la plus bille de ce lieu là. On l'appelle Montorie, parce que la terre y est couleur d'or.

JARDINS D'ITALIE. Sous ce nom géné ique il faut comprendre les maisons de campagne, les vignes, &c. Les Ja-dins en Italie ne sont pont plantés dans cet ordre symmétrique & arrangés comme les nôtres; ce

font de grandes palifiades de toutes forres de lauriers. des plantations d'Orangers, de Citronniers. Les premiers ont l'avantage de mettre à couvert des rigueurs de l'hiver, de conscruer une verdure éternelle , de perpétuer le regne de Flore, parce qu'ils fleurissent dans le tems le plus froid , & suppleent aux autres fleurs. Dans les jardins qui sont d'une certaine étendue, on y trouve des bois, des prairies, des pâturages. A la Chine . les jardins offrent un tableau varié de la nature. On passe d'un bois dans une grotte qui conduit à une riviere sur les bords de laquelle sont ou des rochers, où des plantations ; on les traverse & l'on passe dans une prairie au fond de laquelle on trouve de nouveaux objets. Les Italiens n'ont pas porté si loin l'imitation de la nature : mais ils s'en rapprochent beaucoup plus que nous. Ils ont des parterres , mais l'utile & le commode font toujours mêlés à l'agréable : d'ailleurs ce qui fait les principales beautés des jardins d'Italie, font les statues anciennes & modernes, les morceaux d'Architecture , les fontaines , les eaux abondantes & lympides dont ils sont ornés, richesses que les plus grands Souverains ne peuvent pas toujours se procurer : d'ailleurs la fertilité du sol. la firuation du pays , la beauté du Ciel , fournissent aux habitans tous les moyens de rendre leurs jardins agréables ; il n'y pas de parti qu'on ne puisse tirer d'un fond aussi riche; aussi l'Italie a-t-elle toujours été la contrée où les jardins ont été en plus grand nombre ; dans la plepart , l'inégalité du terrein n'a presque rien laisse à faire à l'art, pour se procurer les plus magnifiques terraffes. Dans les Villes qui par la nature du pays font privées de ces avantages comme à Gênes & à Venile, des plattes-formes qui font au dessus des maifons, ornées de fleurs, tiennent lieu de parterres ; cet agrément n'est pas néglige dans les villes mêmes où il y a des jardins, comme à Naples, Les Italiens appellent ces plates-formes loggie. Rome & fes environs font, sans contredit, les lieux de l'Italie où l'on voit les plus beaux jardins. Ceux de Monte-Cavalto, des Ville Berghefe , Pamphili , Barbarini ,

Cossini. Sc. sont de la plus grande beausé & d'une magnificence royale. Malgré ce goût général pour les jardins, il ny en a point de publics, & plusieurs même de ceux à qui ils appartiennent, leur préférent les promenades sur les quais , dans les places publiques , ou dans les plus bubliques ou dans les plus bubliques ou dans les plus bubliques ou dans les plus penade ordinaire. En général les Italiens sont peu curieux de promanades ; s'ils s'y rencontrent, c'ett pour y traiter d'affaires. Les jardins ne sont peuplés que dans le tems des villégiatures. Voyet VIL-LEGATURES.

IDRO, Bourg du Breffan, dans les Etats de Venife,

fur la Chiefa. Voyez BRESSAN.

JEAN DE MAURIENNE, (Saint) petite Ville de Savoie, Capitale du Comté de Maurienne. Elle est fituée dans une vallée très riante, fur la riviere d'Arche à neuf lieues S. E. de Chamberi.

JESI, ou YESI, petite Ville dans la Marche d'Ancone, avec un Evêché qui ne rééve que du Saint Siege, fittiée fur une montagne proche de la riviere de less; à sept lieues S. O. d'Ancone. Les Sectateurs de

Molinos ont rendu cet endioit fameux.

IMOLA, Forum Connelii, Ville fort ancienne fur les frontieres du Bolonnois & de la Romagne, à legt lieuse de Bologne fur le Santerno, & su commencement de la grande & belle plaine de la Lombardee; les deburs d'Imola font très -rians. Certe Ville est entourés de grandes plantarions de psupliers. On ne fait pas d'où lui vient le nom de Forum Correlli, for les runnes daquel un Roi de Lombarde fit hiri India. Après quo les Lombarde surrent abandonné l'Lait, Imola tomba au pouvoir des Bolonnois; elle passa enfaite à différens Mittres, d'upparturs ou conqué ans. Le dernier fur le cruel Cérar de Borgia, à qui Jules II. l'enieva. Il y a eu une Acadênie à limola fous le titre des Jadustrioss, qui a produit puisseurs honnnes célèbres.

IMPRIMERIE D'ITALIE. (l') Cet Art fut porté à Rome fous le Pontificat de Paul II ; du moins c'est fous le regne de ce Pape que Conrad Suventhein & Arnold Parmarts,

imprimerent en 1467, le livre de la Cité de Dieu, composé par S. Augustin , & qu'ils donnerent ensuite au Public plusieurs autres Ouvrages, comme les Offices de Ciceron , Speculum vitæ humanæ , Biblia facra , &c. Depuis que l'Art de l'Imprimerie s'est répandu en Italie, les lumieres y tont devenues plus communes. Venise aujourd'hui est la Ville où on imprime le plus, & en même-temps où les éditions font les plus vicieufes. Les Imprimeurs n'y sont point gênés comme à Rome, où l'Imprimerie est soumise à la Jurisdiction du Sacré Palais. Avant qu'un livre foit mis fous preffe, il est examiné sévérement par trois ou quatre personnes . & cet examen dure quelquefois dix-huit mois, ce qui dégoute beaucoup les Auteurs & les Libraires. Cette rigueur fait souvent qu'on se soustrait à l'examen, & que les livres s'impriment clandestinement. L'Imprimerie de Florence est plus exacte, mais la modicité du prix de celle de Venise lui enleve tout. La plupart des Ouvrages d'Italie passent en France ou à Amsterdam pour être imprimés, fur-tout lorsqu'on veut faire choix de beaux caracteres. On ne s'attache plus à cette partie de la Typographie qui a été portée si loin à Venise même, lorique Nicolas Janson, Imprimeur François, alla s'y é:ablir en 1486. Il fut le premier qui commença à perfectionner fon Art; il furpassa tout ce qu'il y avoit eu d'Imprimeurs en Europe jusqu'alors; les Manuces marcherent fur fes traces, & allerent bien plus loin encore.

IMPROVISATORI, IMPROVISEURS, Auteurs de Poésies impromptus. Cette forte de Poëtes est fort commune en Italie. Ils sont toujours prêts à parler en vers fur tous les sujets qu'on leur propose ; ils les traitent, tantôt dans le genre plaisant, tantôt dans le genre héroïque. A Florence & dans la Toscane, on trouve un grand nombre d'Improviseurs. C'est sur tout dans les promenades de nuir. Dans quelques endroirs ils sont masqués. Lorsqu'un de ces Poetes en rencontre un autre, il le défie ; le défié répond : l'attaquant riposte, son adversaire réplique; & il s'établit entr'eux un combat poétique plaisant ou férieux selon la ma-

tiere ; mais quelquefois pétillant d'esprit & d'une versification très agréable. Ces mêmes scenes qui plaisent beaucoup dans le moment, paroîtroient souvent ridicules, si les Acteurs les écrivoient, & tels Improvifeurs ,qui dans l'en housiasme disent de très beiles choses qu'on retient & qu'on cite, n'écriroient pas dix ve s supportables. Les Improvifeurs ne sont pas toujours à portée d'être animés au combat par leurs rivaux; ils composent & récitent seuls des impromptus de lorgue tirade, quelquefois de deux cens vers sur le premier fujet qu'un inconnu propofera, ils se ligrent à la fureur poétique qui les anime, les enflamme juiqu'à leur faire perdre le sommeil pour plusieurs jours. Quelques-uns ont porté fort loin cet art d'improvile: Bernardino Perfeit, Siennois, s'acquit une si grande réputation dans la Poefia eflamporanea, que non-teulement il obtint les suffrages de sa Patrie & de l'Académie des Intronati de Sienne, mais qu'il reçut à Rome dans le Capitole la couronne de lautier en 1725. On voit dans la Cathédrale de Sienne le monument qui fur érigé à sa gloire.

ÎNDEX" (Congrégation de l') Elle futérablie par Pie V, pour aide: la Congrégation du Saint-Office dans l'examen des livres. Elle eft composée de plufieurs Cardinaux, Confuteurs , du Maire du Sarcé Palais & d'un Secrétaire qui convoque l'Assemblée, & fait au Pape le rapport des délibérations pour faire inférer dans l'Index le livre proferit. Cet Index est un catalogue de près de vinge mille Ouvrages dont la lécture est déféndue. Il fut publié en 1539, en conféquence du Décret du Concile de Treate. Il fut retait au commencement du dernier fiecle, & depuis que'ques années il a été considérablement augment.

INO, lac formé fur le Mont Gradactio, dáns la Corfe, & qui donne naissance au Guolo. Voyez Ghadacto.

INQUISITEURS D'ETAT. Magifirais, de Venife qui font regardés comme les plus formidables de la République. Ils jouisfiant d'un pouvoir illimité. Tour leur est foumis; ils ne sont que trois, ils sont tirés du Conseil des Dix. Il faut que leur avis soit un aninte Tome L.

\_\_ion rep Congl

avec cette unanimité, ils peuvent arrêter le Doge; le condamner à mort, le faire exécuter tous de fuire. Ils ont des Efpions affidés répandus de tous côtés. Ils ne ditent jumais les moifs de leurs jugemens; ils déclarent feulement que le coupable est arteint du crime de Leze Majesté. Leur sévériré est inésorable; un Patricien, convaincu d'avoir quelqu'innimé avec un Ministre étranger, court risque de la vie. Il n'est permis aux Vénitens de recevoir les étrangers qu'autant que ceux ci ne fréquentent point leurs Amballadeurs, Souvent les sécutions des Inquisiteurs d'Etat, comme celles du Conseil des Dix, sont secretes, & le coupable disporit, sans qu'on sche ce qu'il est devenu.

INQUISITION , ( I' ) on LE SAINT OFFICE , une des principales Congrégations de Rome, composée de douze Cardinaux, d'un Cardinal Secrétaire, d'un Commissaire Inquisiteur, qui est toujours un Dominicain, d'un Prélat Affesseur, de Jurisconsultes, de Théologiens féculiers & réguliers , parmi lesquels sont toujours le général des Dominicains , le Maître du facré Palais, qui est du même Ordre, & un Cordelier conventuel , d'un Qualificateur chargé de l'examen de certains livres ou pieces, d'un Promoteur qui fait l'office d'accusareur, & d'un Avocat pour la désense des coupables. Cette Congrégation connoît de tous les délits ecclésiastiques, ou qui intéressent la Religion ou la Foi. Ce Tribunal n'est plus ce qu'il fut autrefois ; il faut qu'un crime soit bien avéré, que les preuves soient évidentes pour décerner la prison. Ceux qui préviennent le décret en venant s'avouer coupables, sont prefque toujours renvoyés absous. Mais le secret est l'ame de ce Tribunal. Il s'affemble trois fois la femaine; le Lundi dans le Palais du Saint Office , qui est derriere l'Eglise de saint Pierre, où sont les prisons de l'Inquifition; on ne fait qu'y préparer les affaires. Le Mercredi on en fait le rapport aux Cardinaux qui s'afsemblent à la Minerve. Le Jeudi, la Congrégation s'assemble au Palais Pontifical, en présence du Pape qui en est le chef , & qui confirme les délibérations. INSTITUT DE BOLOGNE, OU ACADÉMIE DES SCIEN-

Commence Commission

CES ET BEAUX-ARTS. Cet établissement , presque unique en Europe, doit fon origine au Comte Louis-Ferdinand Marsigli, Officier Général des Armées de l'Empereur. Il réunissoit à toutes les versus de son état. les plus grands talens, & l'amour le plus actif pour les Sciences & pour les Arts. A la tête des Armées où il s'est dittingué par des actions d'éclat , au milieu des négociations où il s'est acquis la réputation du Ministre le plus habile, il s'appliquoit avec toute la vivacité du favant le plus obstiné, à l'Histoire naturelle, à la Physique expérimentale, à toutes les parties des Mathématiques; il publia un grand nombre d'Ouvrages très estimés. En 1690 , Eustache Manfredi , qui n'avoit alors que feize ans , raffembloit chez lui plusieurs Savans , & cultivoit les Sciences avec eux. J. Sandry . J. B. Morgagni & Victor Stancari étoient les plus célebres de cette Société. Ils l'érigerent en Académie. Le Comte Marsigli avoit chez lui une Académie de Peinture. Il projetta d'y joindre celle de Manfredi, & avant formé le dessein de l'Institut , il obtint qu'elle fût logée dans son Palais. Elle y commença ses assemblées en 1714. Elle a déjà publié huit volumes de ses Mémoires.

L'Académie de Peinture avoit une origine moins ancienne; eile a pris le nom de Clémentine, parce que Clément XI Albani s'en déclara le protectur, quoique M. Marigli en ett ; tet é les fondemes en 1710. Ainfi l'Infitiur réunit ces deux corps, & raflemble rous les Beaux-Arts & toutes les Sciences. Le Pape Benoit XIV, Bolonois, trèx-favant, homme de génie, & protecheur zélé des Arts & de s'attilés, cutivant les Sciences & aimant les Savans, a perfectionné l'établiffement que le Corre Marigli avoit commencé.

Le Bärment qu'on appelle l'Inflitut, est vasse, d'une belle décoration, de l'Architecture de Pelegrino Tibaldi. C'étoit un Palais, qui dans l'origine, appartenoit à la Maison de Celefi. M. Marsigli ayant fait présent à Bologne de son cabiner, le Sonat acheta ce Palais en 1714, pour y déposér cette vaste collection, & y réunir les deux Académies.

Y 1

• -

Pour l'Académie des Sciences, l'Inflitut renferme une Bibliotheque, un Obfervatoire, un Cabinet d'Hictoire naturelle & un de Phyfique; des Salles pour la Marine, pour l'Art militaire, pour les Anquinés, pour la Chymie, pour les Accouchemens, pour la Peinture & pour la Sculpture. Il y a des Profélleurs pour chacune de ces parieies. Cet établifement eff lous la direction d'un Bureau, composé de fix Sénateurs, Le Prédident actuel eff M Zannoti, qui a fuccédé à Jacques Beccari, Chymifte habile, grand Médecin & Phyficien.

La Bibliotheque est composée de cinquante mille volumes, & de quantité de manuscrist. Cruz dont on y fait le plus de cas, sont ceux du Pape Benoit XIV, ceux du Comte Marsigli, & quarte cens volumes du célebre A'drovandi: c'est sa grande Histoire naruerlle avec les desfiens coloriés , pour laquelle il avoit fait des dépenses & des voyages immenses. Il ent préfent au Sénat, qui en prit le plus grand soin; plusseurs Souverains & les plus grands beigneurs d'Iralie concourrent à fon projet; & l'aiderent dans ses dépenses. Un autre manuscrit précieux est celui de Ferdinand Cospi, qui continua l'entreprifé d'Aidrovandi. Leurs cabinets & leurs manuscrits ont passé à l'Institut avec beaucoup d'autres.

Dans la Salle des Accouhemens on voir un grand nombre de pieces & de modeles de toutes lés parties relatives à la génération, & des fœtus de toutes efpeces; aucun détail n'est oublié, soit relativement aux conformations, soit aux maladies, soit aux ac-

couchemens.

La Sale de Chymie est meublée de tout ce qui a rapport à cette séence; la plupart des instrumens ont été donnés par la Comtesse Capara. La Salle des Antiques renseme un très-grand nombre de monumens Errusques des Egyptiens, les plâtres des plus belles statues & des plus beaux bas-releis de Rome & de Florence. C'est d'après ces modeles que les Eleves de Peinture & de Sculpture dessinant l'été, Dans Thiyer ils modelent sur le nud dans une faile balle, "

dans laquelle est une suite de médailles Grecques & Romaines. Ces médailles & la plupart des plâtres, ont été donnés par Benoît XIV.

La Clembre du Tour renferme tous les instrumens propres à tourner, que le Comte de Marsigli avoit

rassemblés en Allemagne.

Dans la Chambre de la Dioptrique sont renfermés les télescopes, lunettes & autres instrumens relatifs à cette science & à la fabrication des verres. Benoit XIV les achera des héritiers du célebre Joseph Campana.

La Salle de l'Art militaire contient les desseins des machines de guerre anciennes & modernes, trophées d'armes des Orientaux & des Sauvages, les modeles des

machines, des armes, &c.

Le portrait en grand de Benoît XIV, incrusté dans le mur, exécuté en mosaique au Vatiena, est dans la falle qui précede l'appartement destiné à la Physique expérimentale. Trois pieces composient cet appartement; on y voit des aimans d'une force considérable, des machines pour les expériences sur toutes les parties de la Physique.

Six pieces composent l'appartement destiné à l'Histoire naturelle, dont les différentes parties sont distribuées

felon le système des trois regnes.

Les leçons de Géographie & de l'art de la Navigation, se font dans une salle où sont les cartes, les li-

vres & les instrumens propres à ces sciences.

Une grande quantité de tableaux, de figures en cire exécutées par Ercole Lelli, meublent la falle d'Anatomie. Ces Ouvrages font très-précieux; Lelli a é-é fort aidé par Anna Manfolini, fa femme, qui professe l'Anatomie. L'Institut lui a demandé le butte de son

mari & le sien, qu'elle a exécutés en cire.

L'Inftitu ett divité en deux Académies. L'Académie Biendédiène, fondée par Benoix XIV, d'où font tirés les Profetfeurs des Sciences & Belles - Lettres. Parmi cos Profetfeurs ett la célebre Laura-Maria-Catharina Baffi Verait, qui profetfe la Philosophie. Ces Profefeurs, tirés du nombre des Académiciens, a enfeignent qu'à l'Inflitus.

•

L'Académie Clémentine fournit les Professers de Sculpture, Pointure, Architcêure. Cette Académie a fuccèdé à la fameuse Ecole de Bologne. (Voyce cet article.) Le premier Chef de cette Académie, fondée par Clément XI. fut le Cavalier Carlo Cignani; le premier Secrétaire fut J. P. Zannotti. Il dresse les francs, & ne écrivit l'Biltoire & la vie des Peintres qui y avoient été agrégés. Elle distribue tous les ans aux Eleves, dans une assemble publique, s'este médailles, fondées par M. le Come de Marsigi en 1747, & par M. Fiori, Bolonois, mort en 1741.

Dans la galerie des flatues, définée principalement pour l'inflution des Eleves, & formée des bienfaits de Binait XIV, on voit platieurs originaux & les modelles de ce qu'il y a de plus célèbre à Rome & à Fiorence, le Laccoon du Belvedere, 'Hercule & la Fiore du Pala's Farnete, l'Arrotino de Fiorence, le Mars, Arrie & Pœus de la Villa Ludoviti, le Mélagre de la Maifon Pichini, des bas-reliefs de la columne Trajane, le Nepune de Jean de Bologne, les bas reliefs qui ont remporté le prix depuis M. Lelli, qui eut le premier en 1917, &c. Il y a encore une galerie de Peinture, commencée par M. Zambeccati, qui a acheté plufeurs tableaux de prix dont il l'a

ornée.

isceita eft uns file confidérable dans ia mer de Tof.ane, für la Terre de Labour, à l'oppofite de la Vice de Naples. Ce lieu eft un des plus agréables d'halie. Non-feulement il y a des bains très falubres ; mais il y croit d'occellent vin blanc. Le gibier y de frès-commun. Os y trouve aufi des mines dor & de frès-feulement. De la Capitale de l'Ifle, eft munie des très bonnes fortifications. Ses environs font charmars, tant par les maifons de plaifance qu'on y trouve en quantité, que par la nature de fa fituation; c'eft à l'chia que le reira Ferdiand, lorfque Charles VIII, ancès l'avoir détrôné, s'empara du Royaume de Naples.

Isco, Lac du Bergamafque, dans l'Etat de Venife. Il tire fon nom de la Ville d'Ifco qui est sur ses bords. Ce Lac n'est pas éloigné de celui de la Guarda. ISER, (1°) une des principales rivieres de Savoie, Elle a la source vers les consins du Piémont & de la Savoie, passe à Moustier, baigne le pied du Fort Barraut qui domine son cours jusqu'à Montmélian, bâti sur une éminence, au bas de laquelle coule cette river e, entre dans le Dauphiné, & va se jetter dans le Rhône au-dessus de Valence.

ISENJA, peite Ville du Royaume de Naples, dans le Comré de Molife, au pied-de l'Apennin, avec un Evéché suffragant de Capoue. C'est le lieu de la naiffance du saint Pape Pierre Célestin. Ifernia a titre de Principanté, & appartient au Marquis de Vasto.

ISLES BORROMÉS, dans le Lac majeur , font au nombre de trois. Elles offrent tout ce que la Fable nous raconte de plus délicieux des Illes confaccées à Vénus & à l'Amour. On les appelle Borromées, du nom de cette Maifon à laquelle elles apparaiennent; elles ne font point éloignées de la Ville d'Aronne, qui donna la naiflance au faint Evêque de Milan ; leur expolition eft fédulánte : on y va de Milan par un chemin de traverfe qui conduit à Fefto fur le bord du Téfin, où l'on s'emparque pour entrer dans le Lac.

On a d'un côté la vue d'Aronne & les montagnes du Piémont, & de l'autre Anghierra & le Milanois.

Ces trois Isles sont Isola Bella, ou Belle-Isle; Isola Madre, ou l'Isle Mere; la troisieme est appeliée indistinctement l'Isle Borromée; c'est la moins consi-

dérable.

L'Isle Belle appartient au Comre Renai Borromei, l'ainé de la Maision Borromée. Voici la description qu'en fait M. l'Abbé Richard dans ses Mémoires d'Italie. L'Islab-Bella, divil. 1, est couverte de jardins en terrasses palissadées d'orangers, de citronniers & d'autres arbres de ce genne; le cedre & le myrthe les remplacent dans les expositions les moins savorables; le corps de bàtiment qu'accompagent ces jardins, est vastre de d'une bonne architecture; les appartemens en sont grands, nobles & proprement meublés. Les galeires sont orraées d'une grande quantité de tableaux,

1 4

dont on veut faire passer la plupart par des originanx précieux, &c. An fortir de la grande galerie, on passe fur une terraffe affez longue , qui a pour perspective une grande grotte d'architecture rustique ; deux escaliers de chaque côté de la grotte conduisent à une terrasse élevée, ornée de quelques statues & de petits obélifques; de là on découvre d'un côté les Alpes qui forment trois rangs de montagnes ; le premier cultivé , le tecond couvert de bois , & le troisieme blanc de neige ou hérissé de glace. Il fait beau voir cette partie le matin , lorfou elle est éclairée du soleil : ces rochers couverts de glace en réfléchissent les rayons , & se montrent dans un'éclat majestueux , qui fait disparoitre tout ce qu'ils ont d'horrible. De l'autre côté, la vue s'étend dans un espace immense insqu'à l'extrêmité la plus orientale du Lac, & donne, du côté du nord, la vue d'un long côteau , presque par-tout planté de vignes & très peuplé de Villages, de Bourgs bien batis, de quelques petites Villes; le Lac lui-même n'est pas moins agréable à voir : outre la beauté de ses eaux, & une multitude de g ands oiseaux de riviere, on y voit continuellement des barques à voile, dont les unes traversent de Milanois en Suisse ; les autres en reviennent , soit pour les affaires de politique & de . commerce, foit pour celles des Particuliers; car c'est la ronte ordinaire des Conrriers qui passent de Lombardie en Suisse, & de-là en France, en Angleterre & en Hollande.

De cette grande terraffe qui a de tous côtés des perfpertives fi agré-bles & fi vairées, on peut décendre, jusqu'au riveau des eaux du Lac, par neuf autres terraffet palifiadérs d'orangers & de citronniers. Dans le retour, du côté du midi, est un efpace considérable rempi par un grand berceau formé par des orangers & un bosquer des mêmes arbres. Mais ce qu'il y a de plus agréable dans le Palais de l'Isola Bella, est l'appart-ment du rez-de-chandife tout en grotte rustique, pavé, revêtu & plasonné de petits cailloux de toutes fortes de couleurs; il est composé de plusieurs pieces, & d'une grande galerie d'où on a la vue du Lac & & d'une grande galerie d'où on a la vue du Lac &

100

des autres Illes. Cet apparement est destiné uniquement à prendre le frais délicieux dans la taison des chaleurs. Rien n'elt plus simple & en même-temps plus agréable que cette espece de construction qui n'exxige aucun ornement étranger. Il y a feul/ment quelques flatues grottesques faites de coquillages & de cailloux de ranport, &c.

L'Ifola Madre, à un mille au Nord, a que que chose de moins recherché & de plus champêtre. On a cherché à y joindre l'agréable à l'utile. Il y a une espece de limons d'une grosseur prodigiense, & d'un parfum exquis. On voit avec étonnement sur des arbres peu élevés, sur des branches foibles & minces, une quantité de fruits qui ont un pied de longueur sur fept à huit pouces de diametre & d'une couleur éclatante comme l'or. Les oranges de toute espece. & les citrons y croiffent à profusion & d'une grande beauté. Le petit port par où l'on aborde est couvert par un bois de futaie, de lauriers francs fort élevés. Un peu plus loin on voit une faisanderie bien peuplée. La maifon a peu d'apparence, Le Comte Frédéric Borromée, à qui elle appartient , y a fait construire un théâtre à deux rangs de loges. On y joue les Comédies de Goldoni, & quelques-unes de Moliere & de Regnard, quand il se trouve des Acteurs qui parlent francois.

Quoique le voisnage des Alpes rendent l'hiver rigoureux, les aibres qui craignent le plus le froid, n'en souffrent point par les précautions qu'on prend de les barraquer depuis le commencement de Novembre, & d'entreienir la chaleur par des fourneaux.

La troifeme Isle est comme les deux autres, située fur un rocher, mais nossifer rien de curieux. Elle rà que quelques maisons de Paysans, & une Eglis qui est la Paroisse des autres Isles. Les Habitans, qui ne s'occupent point de la pêche, prositent du vossinage de la terre, pour aller cultiver les vignes & les champs qui sont sur la côte. La faison la plus favorable pour y aller, est le printemps & l'automne; en été & au semps des folisses, all y a beaucoup à risquer sur la semps des folisses, all y a beaucoup à risquer sur la semps des folisses, all y a beaucoup à risquer sur la semps des folisses, all y a beaucoup à risquer sur la semps des folisses, all y a beaucoup à risquer sur les propresses de la comme de la c

Total In Const

Lac, à cause des orages octasionnés par le voisinage des montagnes. On quitte rarement le Lac sans faire provision des truites saumonées qui sont excellen-

tes , & qu'on y pêche en abondance.

ISLES DE VÎNISE, (les) font diftibuées çà & là, à peu de difinance de la Ville. C'eft dans ces fliste qu'on trouve tout à la fois l'utils. & l'agréable dont jouiffent les Vénitiens. Is tient de la plupart de ces flies toutes les chofes nécellires à la vie; les unes travaillent à readre le commerce floriffant; g'durtes leur offrent des afyles charmans & délicieux, où font bâtis plufieurs Palatis avec des jardim magnifiques. Les principales de ces flies font Chicgia, la Giudeca & Morano qui est la plus agréable de toutes.

IsoLA, ancien Château qui apparemoit à la Maifon Farnée, à wingt cinq milles de Ronciglione : on croit qu'Ilola eft bâti fur le terrein de l'ancienne Veiss, On y montre un foutrerien qu'on dit être le même que celui par où les Romains parvinrent à prend e cette Ville après dix ans de fiège, d'autres placent Veïes à Citta Caftellana. (V. cette dernière Villa au mor (LTTA.) ISOLETTA, Bourg très-agréable dans le Breffan, fur

la Chieza qui l'entoure.

ISTRIA , Fief de l'Isle de Corse , dans la Jurisdic-

tion de Sartena. ISTRIE , (1') Province & presqu'Isle dans l'Etat de Venile , au N. E. du golfe , entre le golfe de Triefte & celui de Quarnes. Ses principales Villes font Capo d'Istria , autrefois Justinopolis , Parenzo , Pola , Cittanuova , &c. qui appartiennent aux Venitiens. Trifte & Pedera appartiennent à la Mai on d'Aut iche. L'air y mal fain , fur tout le long de la mer, ce qui fait que cette presqu'Iste est mal peuplée . & que ceux qui l'habitent ne parviennent pas à un âge fort avancé. Il y a des endroits où l'on ne trouve point d'eau douce ; malgré ces inconvéniens , le pays est très fertile en bons vins , en excellentes olives : mais la principale utilité qu'en retirent les Vénitiens, confifte dans la quantité des bois qui sont très propres à la construction des vaisseaux. Capo d'Istria en est la

Capitale. Voyet CAPO. D'ISTRIA. Parenço & Pola font des Villes Epiteopales. Albona ett fur le golfe da Quarnes. Cittanuova a un Evêché & un bon port. Rovigno a feulement un port; Pirano & Umago font fur la mér.

ITALIE, (I') est une grande presqu'Isle d'Europe, bornée au levant par la mer Adriatique, que l'on appelle communément le golfe de Venife; au midi & au couchant par la mer de Toscane, & au septentrion par les Alpes, qui la séparent de la France, de la Savoie & de l'Allemagne, Elle se divise en trois parties. La septentrionale, celle du milieu & la méridionale, à quoi il faut ajouter les Isles. La partie septentrionale, appellée autrefois la Gaule Cisalpine, fe divise aujourd'hui en six Souveraineres; savoir, la Savoie, le Piémont, le Montferrat, la partie occidentale du Duché de Milan , la République de Gênes, le Duché de Parme, le Duché de Modene, les Duchés de Milan & de Mantoue, qui appartiennent à la maifon d'Augiche, & la République de Venife. La partie du milieu comprend l'Etat de l'Eglife , le Grand Duché de Toscane , & quelques petits Etats, tels que la République de Lucques. La partie méridionale renferme le Royaume de Naples , la Sicile , la Sardaigne , la Corfe & l'Isle de Malte. L'Italie est un melange de plaines & de montagnes; la montagne principale est l'Apennin , qui commence près de Savonne dans l'E at de Gênes, traverse toute l'Italie jufqu'à la Bafilicate, où l'Apennin fe partage en deux branches. Cette montagne, & bien d'autres , donnent la source à une infiniré de rivieres qui contribuent toutes à la fertilité du pays. Les plus confidérables sont le Pô, l'Adige, l'Adda, le Tesin, l'Arno, le Tibre, la Trebia, le Taro, le Réno, le Garigliano, le Volture, le Silaro & l'Offante. Outre ces différentes rivieres , il y a des lacs confidérables , tels que le lac Majeur , celui de Como dans le Duché de Milan , le lac de Garda dans l'Etat de Venise, les lacs de Perouse, de Bracciano, de Trasimene & de Castel-Gandolfo , dans l'Etat de l'Eglise.

L'air dans l'Italie n'est pas également sain par-tout : des eaux croupies ou trop refferrées en certains endroits, exhalent aux environs de plufieurs Villes, des odeurs pernicieuses aux habitans, comme on l'éprouve dans la Campagne de Rome, où l'air est le plus mal sain. Mais en général d'Italie est un pays délicieux & champêtre tout-à la fois ; rien de plus fertile que son terroir ; si tous ses habitans vouloient contribuer également à sa culture. Les Florentins , les Vénitiens & les Napolitains font adonnés à l'agriculture. Chez eux le commerce est libre; les Nobles comme les Roturiers travaillent également à le faire fleurir. D'autres Peuples , tels que ceux qui habitent l'Etat de l'Eglise, aiment mieux se contenter de peu que de se donner la peine de cultiver leurs terres. La modicité des impôts entretient leur fainéantife. D'autres enfin riches par eux-mêmes , se contentent de leurs propres fonds , & la fertilité naturelle de leurs terres affure leur tranquillité. On reproche aux Italiens d'être vindicatifs , dissimulés & remplis de présomption. Ces défauts ne peuvent être que très généraux. Il y a sans doute en Italie, comme dans tous les autres pays, des hommes qui déshonorent leur patrie; mais l'on peut dire, à la louange des Ita-liens, qu'ils travaillent tous les jours à détruire ces vices; & la sagesse des Souverains qui les gouvernent, contribue tous les jours à les faire disparoître. Déjà cette barbarie des Goths & des Lombards a fait place à la politesse françoise ; & Turin , Naples , Rome , peuvent aller de pair avec Paris. Les modes s'y succedent comme en France; les Italiens font industrieux, & presque toujours leurs desseins sont accompagnés de la plus fine politique. En cette partie, ils ne le cedent à aucun autre peuple. La facilité qu'ils ont de concevoir tout ce qu'ils entreprennent, leur est d'un g and secours. Avec un esprit naturellement vif & intelligent , les talens leur deviennent un jeu. La Poésse, la Musique, la Danse, sont partie de leur caractere. L'Eloquence leur est naturelle ; ils ont du génie , ils aiment les Arts , les Lettres

& les Sciences. C'est à l'Italie que l'on est redevable de la renaissance des Arts , & certains y ont été portés à la perfection , en fortant du berceau , tels que la Sculpture & la Gravure. C'est chez eux que la Peinture & l'Architecture ont pris un nouveau lustre. Raphaël , Michel Ange , Bernin , Fontana , font des hommes que la posterité n'oubliera jamais. Que l'on parcoure les fastes d'Italie , l'on n'y rencontre que des révolutions ; d'un côté , des Koyaumes entiers faccagés & paffant succeffivement dans les mains de différens Maîtres ; dun autre côté , le Paganisme fait effuyer les perfécutions les plus cruelles , & détruit des miliers d'hommes. Dans un temps, c'est un Empereur qui , pour accommoder tout à fon goût , renverse en un instant ce que des années entre es n'ont pu voir finir; dans un autre, c'eit l'envie d'un voifin trop ambitieux , qui , pour affouvir fa cupidité , met au pillage ou détruit ce qu'il ne peut emporter : malgré tout cela , rien ne change le génie de l'Italien; s'il paroît un peu refroidi par ces dillérens fléaux . qu'il est obligé d'essayer, un siècle plus heureux le releve bientôr de ses malhours. Il trouve toujours dans son propre fonds de quoi réparer les pertes Sixte-Quint , en cinq années , rétablit ce qu'ont renversé les détaftres de plusieurs siecles. Il n'est pas content . il y ajoure encore. Quelques-uns des Princes qui lui ont fuccédé, ont contribué à rétablir l'Italie. Tous les jours de nouveaux fonds font reparoître des tréfors enfouis. La Ville d'Herculanum nous en fourmit un exemple. Le fage Prince qui veille sans cesse aux découvertes qu'on y peut faire , témoigne combien l'Italie a à cœur de recouvrer au moins une bonne partie de son ancien luftre. Déchi ée par une infinité de factions, elle a vu'diminuer un grand nombre de ses habitans , auffi n'est-elle pas peupice autant qu'elle devroit l'être : les différentes révolutions qu'elle a effuyées lui ont donné tant de Maitres, que par la suite l'Italie s'est trouvée divisée en une infinité de Principaurés , dont un grand nombre subsiste encore aujourd'hui. C'est le pays où il y a le plus d'Archevêchés

& d'Evêchés. Il s'y trouve aussi plusieurs Tribungus

d'Inquisition.

L'Ítalie, avant d'être soumise aux Romains, sut gouvernée par des Rois. Le Gouvernement Républicain s'introduisit dans quelques unes de ses parties Les Romains soumirent peu à-peu les différens peuples de cette presqu'isle. Ils la rendirent la plus belle partie du monde connu ; elle déchut avec l'Empire Romain. Les Goths, les Ostrogoths, les Vandales, les Hérules, les Huns, & quelques autres peuples barbares s'y établirent dans le ciaquieme fiecle. Belifaire & Narsès la purgerent de ces brigands dans le fixieme. Alors commença une nouvelle forme de gouvernement, connu fous le nom d'Exarcat d'Italie, établi à Ravenne. Bientôt les Lombards, autres barbares, appellés par les dissentions des Chefs , s'emparerent de Ravenne . & se formerens un Etat dans le pays , qui porte encore le nom de Lombardie. Ils tyranni erent l'Italie . juiqu'à ce que, deux cent quatre ans après, l'Empereur Charlemagne mit fin à leur Empire. Il chassa les Lombards en 774. Le Royaume d'Italie s'éleva fur les ruines de ces Úsurpateurs. A la prise de Pavie par Charlemagne, le Royaume des Lombards comprenoit le Montferrat , le Piemont , l'Etat de Gênes , le Parmefan , le Modenois , la Toscane , le Milanez . le Bresfan , le Veronois , le Frioul , & tout ce que l'Empereur avoit abandonné au Pape . c'est-à-dire . Ravenne , la Pentapole , la Sabine , Terracine , les Duchés de Spolette & de Benevent , la Marche d'Ancône , le Ferrarois & le Bo'onois. Tout le failoit dans cette étendue de pays par les ordres de ce Monarque, qui réunissoit sur sa tête l'Empire, le Royaume de France, & de plus vastes pays que les Romains, du temps d'Auguste, n'en avoient conquis. Il y rendoit la justice & jusques dans Rome mêine , tout se faisoit sous l'autorité du Roi François; on y datoit les actes des années de lon Regne .: les monnoies étoient frappées à son nom. On appelloit à son Tribunal des jugemens rendus par les Souverains Pontifes , & les Papes euxmêmes avoient recours à ce Monarque dans leurs affaires personnelles. Dans les neuf, dix & onzieme siecles . les Sarrafins firent des incursions dans l'Italie. Ils s'établirent en Sicile en 1058. Les Normands les en chasserent; & y resterent. Les François , les Espagnols , y ont régné , & y ont eu de longues guerres. Ces faits sont indiqués dans les articles auxquels ils ont rapport.

ITRI , petite Ville à trois lieues de Fondi , sur les confins du Royaume de Naples , si:uée sur un rocher. On pré:end que c'est la Ville qu'Horace appelle Urbs Manurra um ou Manura , dans le Latium. Elle est dans la fituation la plus agréable , entre des collines couvertes de vignes , d'oliviers , de figuiers , de lauriers, de myrthes, de lentisques; mais la Ville en ellemême est t.ès-peu de choie; elle est pauvre & dépeuplée, l'air y'est très-mal fain , fur-tout en été ; la voie Apienne la traverse : mais elle est fort dégradée dans catte partie : on remarque en divers endroits des mon:agnes des environs, de forts grands arbres. qu'on appelle dans ce pays-là des Carabba. Voyez CA-RABRE.

JUBILÉ. Institution dont l'origine remonte au temps du peuple de Dieu . & qui far établie dans le quatorzieme fiecle. Boniface VIII avoit fixé cette pratique religiense à chaque centieme année : Clément VI la mit à chaque cinquantieme ; U-bain VI à chaque trente-troifieme : Paul II enfin la mit à chaque vingtcinquieme. Dans les premiers temps, elle é:oit pour Rome une tource de richesses, par les off andes que l'on y portoit de toutes les parties du monde. L'ancienne Rome célébroit des jeux féculaires ; Rome la Sainte a institué des fêtes que la Religion & la piélé ont confacrées.

La cérémonie de l'ouverture du Jubilé , ou de la porte fainte, attire une foule d'étrangers à Rome Le jour de cette cérémonie, le Pape, por é dans la chaife gestatoire par huit hommes, arrive sur la Place de Saint Pierre , précédé des Cardinaux en chapes & en mitres blanches brodées d'or , des Archevêques , Evêques, Chefs-de tous les Ordres, de ses Officiers &

de fa Garde; il s'affied fur fon Trône; placé entre la porie principale & la porte fainte; a lors les Cardinaux viennent à l'adoration; après quelques prieres, il prend un marteau d'or, frappe trois coups, & la porte murée fe renverfe; le Pape entre à genoux, fuivi des Cardinaux. On le porte, enfuire devant la Chapelle du Saint Sacrement, d'où, après les Và-

pres , on le reporte , suivi du même cortege.

JUIFS D'ITALIE ( les ) sont répandus dans presque toutes les villes; mais dans ces villes, l'endroit où ils font obligés de vivre , & où ils tiennent leur Synagogue , eit un quartier féparé , qu'on appelle le Ghetto. A Trente , il n'y a point de Juis : Sixte IV , en 1180 , pour les punir des cruautés qu'ils avoient exercées sur un jeune enfant , nommé depuis Saint Simonin, les bannit à perpétuité de la Ville. L'Etat de Milan n'en souffre qu'autant qu'ils peuvent favoriser son commerce, & la ville d'Alexandrie ne les recoit dans ses murs que dans le temps des foires. Il n'en est pas de même de Livourne : cette Ville , dont le port , franc de tous droits, est ouvert à toutes les Nations étrangeres , y reçoit indistinctement tous les Juiss en tout temps. Ausli y en a-s il un très-grand nombre qui y font un très gros commerce , sur-tout les Juiss Portugais, qui passent pour être les plus riches. Cette Ville est si indulgente pour eux, qu'ils l'appellent leur Paradis. Ils y ont une belle Synagogue; ils ne sont point obligés de porter aucune marque diftinctive , comme dans les autres Villes d'Italie. Rome , avant le Pontificat de Paul IV , étoit pour eux une retraite affurée : ils y arrivoient comme à Livourne ; mais ce Pape qui ne put souffrir les usures continuelles qu'ils exercoit sur tous les habitaus, après avoir confirmé les Monts de piété à Rome & dans beaucoup de Villes de ses Etats, interdit le commerce aux Juits, les obligea de vendre leurs possessions; & après leur. avoir affigné un quartier féparé , qu'on appellé le Ghetto de gli Ebri ; il ne leur permit de vendre que des vieilles hardes. Il voulut auffi qu'ils fussent distingués par un chapeau rouge. C'est la marque où on les recon-BOIL noit en Iralie. Ceux qui font riches ont un chapeat convert d'un drap d'éca-laie. Ceux qui tont pauvres mettent une toile ciree au lieu de drap. Depuis la réformation de Paul IV , les Juifs ont mené une vie trèsmiférable ; la plupart sont fort gueux , & leur Ghetto est comme un cloaque. On en compte environ six mille. Tous les Dimanches on les oblige d'aller à l'Eglise entendre un Sermon , & lorsque quelqu'un d'entr'eux a le bonheur d'embrasser le Christianisme, on remet la cé émonie du Baptême au Samedi de la Semaine Sainte & elle est faire ordinairement par un des Cardinaux dans l'Eglife de Saint Jean de Larran, A l'élévation d'un nouveau Pape sur le Trône de l'Eglise, les Juiss, qui sont obligés de lui rendre leurs hommages, dressent un arc de triomphe près du Colifée, & là ils présentent à sa Sainteré le Pentareuque en hebreu , en lui difant : « Très-faint Pontife , voici n les Loix & les Statuts que l'Eternel donna autrefois » à Moyse pour les faire observer à nos Peres & à » leur postérité; c'est pourquoi nous les présentons à » votre béatitude, requérant très humblement que » pendant tout le cours de votre Pontificat, elles soient » exécutées de point en point, afin que le Tout-» Puissant bénisse le regne de votre Sainteté, & lui » donne des jours de paix & de falut. » Le Pape répond aux Juifs : « J'ai du respect , de l'estime pour » la Loi de Moyle, parce qu'elle est venue de Dieu; » mais je n'approuve pas l'interprétation que vous lui » donnez, en rejettant le Messie, dont je suis le Vi-» caire ; c'est pourquoi l'Eternel vous a dissipés sur la » terre ; mais quand le Tout-Puissant vous aura réun nis dans le Christianisme, vous y aurez paix & salut. n Les Juifs ne répliquent plus & se retirent. A Venise . la Nation Juive ne se procure des commodités , qu'à proportion des services qu'ils rendent aux Nobles, qui les regardent comme leurs valets; il y en a environ trois mille affujettis aux mêmes regles qu'à Rome . quant aux Ghetto & au chapeau rouge ; mais le commerce leur est permis , & ils en font un considérable. Ils ont aussi une petite Jurisdiction pour terminer Tome I.

leurs procès de peu d'importance. Quelques-uns se font recevoir Docteurs en Médecine à Padoue, & en exercent la profession à Venise & dans tout l'Erat.

Ivaké ( Ivoreia , Eporedia , ) Ville & place forte du Duché de Savoie ; fon territoire s'appelle le Canavois , dont elle est la capitale , avec un Evéché suffragant de Turin , & titre de Marquilat . Elle a été, dit on , fondée cert ans avant Jefus - Christ elle a appartenu aux Brengers ; ensuire aux Empereurs. Frédéric Il & Guillaume , Comte de Hollande , la donnerent à Thomas de Savoie Il du nom , Comte de Maurienne , en 1440. Les François la prirent en 1554 , elle a esfluyé plusieurs sièges ; mais depuis 1706 , elle appartient au Roi de Sardaigne. On y fait un commerce considérable en fromaga ; elle est sur la Dorira , entre daux collines ; à huit lieues N. de Turin , he Turin ;

& treize E. p. N. de Suze.

JUSTICE CRIMINELLE ( la ) n'est pas assez sévere en Italie . & principalement à Rome : il n'y a pas de Ville où il se commette plus d'assassinats , & où il se fasse moins d'exécutions. La protection sauve une grande partie des coupables : la maniere d'instruire & la difficulté d'acquérir des preuves auffi évidentes qu'il le faut, font la fauve garde des Criminels. Le Marquis Beccaria a fait un excellent livre, dans lequel il prétend prouver que la peine de mort ne fair pas fur les scélerats une austi forte impression qu'on se l'imagine, & qu'il faudroit la convertir en un supplice permanent , qui effrayat par sa durée : quoiqu'il semble qu'il foit très jutte de punir par la mort celui qui a tué, fi néanmoins on jugeoit à propos de suppléer aux peines capitales, par des punitions qui puffent produire le même effet ; c'est à-dire , effrayer les Malfaireurs , il feroit encore plus nécessaire d'infliger promptement ces peines.

## T.

LABADIA, Ville forte dans le Polésin de Rovigo, fituée sur l'Adige dans une situation agréable. Elle appartient aux Vénitiens, à six lieues O. de Rovigo, & à huit N. L. de Ferrare.

LABOUR, ( la Terre ) dans le Royaume de Naples. Cette belle Province comprend toute l'ancienne Campanie, qu'on appelle encore la Campagne heureuse. à cause de sa fertilité. C'est un des pays les plus agréables de l'Italie par la beauté des plaines. Les chemins y sont tirés au cordeau, & bordes d'arbres; mais comme ils ne sont point pavés, la poussiere les rend très-incommodes. Les champs y offrent une variété finguliere : on voit de distance en distance, des ormeaux, au pied desquels s'élevent des ceps de vigne qui montent jusqu'aux branches; la quantité de raisins qu'ils produisent est si considérable , que d'arbre en arbre ils forment des festons très-agréables à la vue. Cette Province, dont Naples est la Capitale, est bornée N. par l'Abruzze, E. par le Comté de Molife , S. par le Golfe de Naples , O. par la mer de Toscane, & par la Campagne de

Lac Marun. Ce Lac qui dépend du Milanois ; & qui comprend les illes Borromées, a vingr milles de longucur du Téfin aux frontieres des Grifons, fur fepr à buit dans fa plus grande largeur. Il elt trè-poiffonneux, & fes eaux font très lympides. Ses vagues font très-fortes, & pour le traverfer on doit fe munir de bonnes barques. On y entre par le Téfin qui y prend fa fource au Mont Saint-Gothard, & traverfe le Lac. On s'embarque à Feflo, v'Ulage affez gros qui n'a rien de remarquable que l'ofiveté de fes Habitans; ce Lac comprend les Illes Borromées, qui furpaffin peut-étre par leurs aggément récls les délices fabuleux des Illes de Circé, de Calip.

Rome.

Julianney Consid

dins d'Armide. Les terrasses , dit un Voyageur , les grottes , les jardins , les fontaines , les berceaux de Imonniers, de cédrais ; la vue admirable du Lac & des montagnes, tout y est enchanteur. Les Isles Borromées sont au fond d'un Golfe que forme le Lac au couchant. Ces Isles font l'I/ola Bella , l'I/ola Madre , & une troisieme qui n'a que quelques maisons. Voyez ISLES BORROMÉES. Le Lac Majeur a sur ses bords Festo, Aronne, Anghierna, Belgerati, au couchant les frontieres du Piémont , & au levant les frontieres du Milanois & des Suiffes. La Maison Borromée a des droits confidérables sur ce Lac ; elle les tient en Principauté relevant du Piémont.

LACO FUSARO, ou COLLUCCIO, est un Lac à dioite de Bauli, plus long que large, qui communique à la mer par un canal étroit , où l'on retient le poillon, au moyen d'une digue qu'on ferme : c'eft ce que les Anciens appelloient l'Achéron. Il est situé entre la pointe de Misene & les ruines de Cumes. C'étoit là que le Battelier Caron, selon les Poëtes, passoit les ames dans les enfers. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fable, c'est que pour parvenir aux Champs Elisées, qui étoient les cimetieres des Romains, il falloit paster l'Achéron , que le Battelier ne passoit personne sans argent; & que d'ailleurs il falloit être riche pour être inhumé aux Champs Elitées . & qu'enfin . fi l'on n'avoit pas de quoi payer , on restoit en deçà de l'Achéron.

· LACRIMA CHRISTI, est un endroit proche le Mont Vésuve & dans ses cendres mêmes, qui produit le vin de ce nom , réputé dans tout l'univers ; sa qualité est Supérieure à tous les vins d'Italie ; & ceux des côteaux de Cécube & de Falerne , charges de vignes ; font encore très-bons ; mais le Lacrima Christi les surpasse tous ; ce qui faisoit dire à un Allemand qui en buvoit un jour : Bon Jefus , pourquoi n'avez-vous pas auft verfe quelques larmes dans mon pays ?

LACS D'ITALIE. Les plus considérables sont : LE LAC D'AGNANO. Voyez AGNANO.

Le Lago Castello , ou de Serni. Voyez Cas-

LE LAC DE CÔME, Lago di Como, près de la Ville du même nom, dans le Milanois, a environ quarorze lieuses de longueur fur deux de largeur: le fleuve d'Adda le traverfe. Ce Lac prend la fource dans le pays des Grifons. On y pêche de très-bons poissons, & fur-rotut d'excellentes truites.

LE LAC FAUSARO. Voyez LAGO FUSARO. LE LAC DE GUARDA. Voyez GUARDA.

LE LAC LUCRIN. Voyez MONTE NUOVO.

LE LAC DE LUGANO, fitué dans le Milanois, na tout au plus que huit lieues de longueur; sa figure approche de celle d'une croix. Il prend son nom de la pe ite Ville de Lugano, qui est tout auprès. Il se vuide à l'occident par la Trésa, qui va se jetter dans le Lac Majeur. Foye, LAC MAJEUR.

LAC NERNI. Voyez LAGO DE CASTELLO.

LAC DE PÉROUSE, à trois lieues de la Ville du même nom. Il est presque rond, & a environ deux

lieues de diametre. Il renferme trois Isles. LAGO-CASTELLO , LAC DE CASTEL GANDOLFO ou D'ALBANO, est dans la Campagne de Rome, dans un très-agréab'e baffin entouré de montagnes trèscultivées. Le canal du Lac est un des ouvrages les plus anciens & les plus finguliers des Romains, qui le construisirent trois cens quatre-vingt-dix huit ans avant J. C. à cause d'une crue extraordinaire qui menacoit Rome . d'une inondation . dans le temps qu'on faifoit le siege de Veies. Ce siege trainant en longueur . on consulta l'Oracle d'Apollon Pythien à Delphes, qui répondit que le siege ne finiroit que lorsqu'on auroit fait couler les eaux du Lac par une autre route que celle de la mer. On pe ca la montagne qui borde le Lac vers Castel Gandolfo, on y creusa un canal qui a trois pieds & demi de large sur six de hauteur, & fur la longueur de douze cens foixante toiles ; c'est l'émissaire ou épanchoir du Lac qui sert encore au même usage, & n'a jamais eu besoin de réparation, tant il est solide. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que ce canal où il semble que deux hommes pouvoient leuls travailler, ait été fait en une année, les eaux du Lac sur-tout devant empêcher qu'on

ouvrit ce canal jusqu'au Lac.

Le Lac d'Albano a un fable noir & blanc. Le Lac de Nemi, o u Lago Nemorende, eft renfermé dans la même chaine de montagnes, près de Genfano; il a quatre milles de tour; l'une de l'autre refiemblent à des entonnoirs de volcans. Les Anciens parient d'eruption de volcans qui not formé des gouffes; ce qui confirme ces phésiomenes, ce font les bords de ces Lacs formés d'une effoce de lave ferregineufe, à moitié vitrifies & dispofée par liss inclinés du côté extérieur, c'el-l-à-dire, vers les campagnes.

Le Lac de Nemi donne son nom au Château qui est vis à-vis de l'autre côté; on croit que Virgile en parle dans ces vers:

.... Contremuit nemus , & sylva intonuêre. Audit & trivia lorge lacus , &c.

Ce Lac est appellé dans les Anciens , Aricinum , Albanum lacus Trevia , & Speculum Diana. Il y avoit sur ses bords un Temple de Diane , élevé par Oreste & Iphigenie , & un bois consacré à cette Déclie. Non loin , à la Villa del Duca , on trouve des ruines

qu'on croit être du Palais des Antonins.

LACUMES, espece de grand Lac, ou plurôt de marais ou érangs, séparés de la mer par des bancs de lable, dans lesquels Venisse est fisues. Ce fur là que quelques restes de l'Empire Romain, & sur-tout des incursions des Barbares conduits par Artila, & qu'ils jetterent les fondemens de Venise. Ces Lagunes composent plus de cent petites Isles. On y jouit du plus leau coup d'œil, & du spectacle plus singuiler, sur-tout depuis Venis jusqu'al la Brenta; d'un côté, s'offire la perspective singuilere d'une Ville immense fortant des eaux; de l'autre, un rivage non

moins étonnant, couvert de maisons qui semblent aussi sortir de la mer.

LAINO, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure , avec un bon Château & titre de Marquisat qui appartient à la Maison Cardenas ori-

ginaire d'Espagne.

LAMPEDOSA , LAMPEDOUSE & LINOSA , font deux Isles à l'O. de Malte, vers les côtes, d'Afrique, qui n'ont ni maîtres ni habitans. Dans l'Isle de Lampedouse il y a une ancienne Eglise, dédice à la Vierge. Elle est divisée par une simple tapisserie, de sorte que la moitié est une Eglise Catholique & l'autre une Mosquée ; les Catholiques & les Mahométans y viennent avec la même dévotion. Les Navigateurs, de quelque Nation & de quelque Religion qu'ils soient, trouvent à côté de l'Eglife un magalin très bien pourvu , où i's peuvent renouveller leurs agrêts ; ils laifsent la valeur de ce qu'ils ont pris , ou en argent qu'ils mettent dans le tronc de la sainte Vierge, ou en marchandises qu'ils déposent dans l'Eglise. Il est inoui qu'aucun Navigareur ait manqué de bonne foi dans cette e'pece d'achat volontaire. Des Re'igieux Siciliens viennent à certains jours retirer l'argent & les marchandises , & remplacent les agrêts qui manquent au magafin. Les profits de ce commerce plein de franchife, sont appliqués à un Hôpital de Trapani.

LANCIANA, Ville au Royaume de Naples, dans l'Abruzze citérieure , avec un Archevêché érigé en 1562. Cette Ville est célebre pour les foires qui s'y tiennent deux fois l'année en Mai & en Août. Elle est sur le torrent de Feltrino, près du Sang-o, à fept lieues S. de Chieti , & trente-cing N. E. de Naples. On croit que c'est l'Auganum des Anciens. Ceux du pays l'appellent encore Laufano.

LANEBOURG, dernier Village de la Maurienne, au pied du Mont-Cénis, à quatre lieues de Modene, sur l'Arc, a environ deux ceni maifons. Il est à six lieues de la source de l'Arc. Ce Village est assez peuplé, sa principale ressource consiste dans le transport des Voya-

geurs de ce lieu à la Novalese, qui est de l'autre côté du Mont-Cénis. Il y a toujours plus de cent personnes avec autant de mulets, occupés à ce transport. Quoiqu'il y ait six lieues , ces porteurs & ces mulets sont si habitués à ce genre de voyage, qu'on le fait en moins de fix heures. Il y a beaucoup de daims aux environs de Lanebourg.

LANCHES , ( les ) Feuda Langarum, étendue de pays qui comprend les collines du commencement de l'Apennin. Cette Contrée renferme cinquante huit Fiels , qui relevent du Saint Empire, & qui furent accordés par l'Empereur au Duc de Savoie, dans le Traité de paix conclu en 1735. Ces Fiefs font fitués entre Ceva & Albe.

LANGIN, petite Ville du Chablais en Savoie, près du Lac de Geneve.

LANTI, petite Ville dans le Patrimoine de Saint Pierre. Les Princes de Lanti y ont une maison de plaisance fuperbe.

LANTOSCA, Bourg du Piémont, dans le Comté de Nice, près de Sospello, au N. du Comré.

LARINO, Ville Episcopale au Duché de Naples . dans le Comté de Moille ; fon Evêché est suffragant de Bénévent. Cette Ville est a huit lieues de Molise. & située au S. E. de Trivento.

LARNO, petite Ville de la République de Gênes, à fix lieues de Savonne. La Maison Doria y possede un

Palais funerbe.

LATERINA, petit Village fur l'Arno, à trois lieues d'Arezzo : vis-à-vis de ce Village, de l'autre côté de la riviere , il s'éleve des mofites ou vapeurs sulforeuses ; elles sont fi aftives, que les animaux n'y peuvent paffer fans être suffogués : les Paylans y chaffent le gibier , qui meurt dès qu'il est atteint de la vapeur. Il y a des eaux minérales.

LATIUM , pays des Latins , appel é aujourd'hui Campagra di Roma, ne s'étendit d'abord que depuis le Tibre julqu'au Cap Circelli ; les Romains y joignirent enfuite le pays qu'ils conquirent sur les Herniques, les Æquiens, les Volsques & les Ausonniens. La Campagne de Rome comprend aujourd'hui Alatri, Anagni, Aquino, Gaeta, Fondi, Piperino, Sezza, Segni, Sora, Veletri, & c.

LATOMIES, (le Tagliaio) Caverne en Sicile, que Denis le Tyran fic creufer, pour y renfermer ceux qu'iljugeoit criminels. Il les y retenoit fi long temps, qu'ils s'y: marioient & avoient des enfans. On dit que Philosene y compofa fon Poëme du Cyclope, dans lequel il répan-

dit des traits satyriques contre le Tyran.

LATRAN , (Eglife de Saint Jean de ) est appellée la mere & la principale des Eglifes de Rome & de l'univers. C'est le véritable Siège des Souverains Pontifes ; c'est celle dont après son élection, il va prendre possession en grande cérémonie. Elle fut bâtie par ordre de Constantin en 324, fur les ruines du Palais de Lateranus Senateur, dit-on, sous l'Empire de Néron. Elle fut consacrée par Saint Silvestre, Depuis le Pape Sain: Zacharie, jusqu'à Clément XII, plusieurs Papes l'ont restaurée & embellie. Ce dernier v fit faire la belle façade qu'on y voit, fur les desseins d'Alexandre Galilée; elle est imposante par sa grandeur & son exécution. La Tribune des bénédictions du Pape, & le Vestibule, sont dignes de l'attention des Savans. La nef, les doubles bas côtés & Chapelles renferment trois cent trente-cing colonnes, dont la plupart font très-belles , fur-tout celles qui foutiennent l'orgue , qui ant vingt-fept pieds & demi d'élévation , & les deux qui foutiennent le grand arc , qui font de granite , & qui ont environ trente-cinq pieds de haut. Dans les piliers de la grande nef, sont douze niches, entre vingt quatre colonnes de verd antique, où font les statues colossales de douze Apôtres Legros, Sculpteur François, a fait celles de Saint Barthelemi & de Saint Thomas , & Monot, autre Sculpteur François, a fait celles de Saint Pierre & de Saint Paul; au dessus de ces niches sont des tableaux ovales représentant les Prophetes Jérémie, de Sébastien Concha; le Baruc, du Trevisan; le Doniel, du Procaccini; l'Amos, de Nasini; l'Abdias, de Guiseppe Chari. L'autel du Saint Sacrement est de la plus belle & de la plus riche décoration. Au-dessous du Tabernacle . est un bas relief d'argent, représentant la Cene, soutenu par deux grands Anges de bronze doré; il y a quatre belles statues d'Elie, de Moyse, d'Aaron & de Melchisedech. Le grand Autel est surmonté d'un pavillon de mar-

1 Cornyl

bre cifelé, à fond d'or fourenu de quatre belles colonnes de porphyre; mais les plus belles colonnes sont celles qui font autour de l'autel du Sain: Sacrement; il y en a quatre de verd antique, & quatre de bronze, qui ont neuf pieds de circonference : on prétend qu'elles ont été faites par Auguste, du bronze de proues des vaisseaux Egyptiens . après la baraille d' Adium. La Chapelle de la Maifon Corfini est sort admirée, elle est de Galilei. Le tableau de l'Autel est une motaïque représentant Saint André Corfini, d'après le Guide. On voit de l'autre côté le tombeau de Clément XII, dont le corps est dans une urne antique de porphyre, que l'on croit avoir renfermé les cendres d'Agrippa. Dans le chœur des Chanoines, l'Aurel est sous une grande tribune, ornée de belles mofaïques. Il v a plufieurs autres Maufolées très précieux dans cette Eglite; tels font celui du Cardinal Farnese . de l'architecture de Vignole ; celui de Sainte Hélene , mere de Constantin, formé d'un grand vase antique de porphyre, avec des bas-reliefs; d'Alexandre III; de Martin V, en bronze. Plus de vingt Papes & un grand nombre de Cardinaux. Au torr beau de Boniface VIII. Giotto a reprétenté ce Pape publiant l'indulgence du Jubilé de 1300. Le Maufolée du Cardinal Jérôme Cafanata, est de Legros . & fort estimé. Les chefs de Saint Pierre & Saint Paul font renfermés dans deux buftes d'argent, enrichis de diamans, avec une fleur de lys en or, garnie de diamans, dont Charles V, Roi de France, fit présent à l'Eglise. Le détail des reliques & de tout ce qui a rapport à cette Eglife, est immense. On y conserve une partie de la vraie croix, de sa robe, de la tunique de pourpre ; la robe de la Vierge, celles de S. Jean l'Evangéliste, l'Autel où Saint Pierre & ses successeurs célébroient la Messe avant la construction de certe Eglife. Le Cloître présente plusieurs inscriptions anciennes, Hébraïques, Grecques & Latines : la Sella Stercoraria est un siège de porphyre percé dans le milieu, à l'usage des baius des anciens Romains, sur lequel on faisoit placer autrefois le Pape dans sa prise de possession , pour lui rappeller qu'il étoit homme. On y voit le plus grand tombeau de porphyre qui foit à Rome , fur lequel on voit un lion & trois enfans , un combat à cheval & des prifonniers. Il y a une infinité d'autres objes intéreffans dans cette Egille. Outre le porteil qui est très beau , il faut voir la statue de Henri IV, Roi de France, monument de la reconnoissace du Chapitre envers ce Monarque, a près qu'il lui eu sait préfent de l'Abbaye de Clérac , dont les Chanoines jouissent cencore.

LAVAGNA, Ville de la côte de Gênes, avec titre de Comé, il appartenoit autrefois à la Maison de Fiesque; elle en su déposit de lors de la conjuration des Fiesques contre Doria. Les Anciens appelloient cette Ville Lava-

nia ou Labonia.

LAVANGES, (les) ou masses énormes de neige qui se détachent du haut des Alpes sir la sin de l'hiver. En roulant du haut de la montagne, elles groffissen par la neige qu'elles rencontrent & qu'elles rassemblent. M. de la
Lande rapporte le fait suivant. Il y a quelques années
qu'une cabane situ englouite, dans le Comé de Nice, par
une de ces lavanges, sous quarante-deux pied, de neige.
Trois femmes qui s'y rencontrerent, restreratt engourdies, mais vivantes, pendant l'espace de plus d'un mois,
depuis le 19 Mars jusqu'au 15, Avri, lqu'on les retira pour
les rappeller à la vie. Le sait a été vésissé par ordre du
Roi de Sardaigne. Les noms de ces trois semmes sont,
Anne. Marie Roccia. Bruno, Anne & Marguerire Roccia.
LAVELO, Ville au Royaume de Naples, dans la BaLAVELO, Ville au Royaume de Naples, dans la Sa-

LAVELD, ville au Royaume de Rabies, dans la Badiicate, avec un Evêché fuffragant de Bari. Cette Ville qui eft fort ancienne, a titre de Marquifat, & appartient à la Maifon Taffo. Elle est à fept lieues de Cirenza. Les Latins l'appellent indifferemment Latellum ou Lavellum.

LAVENSA, petite Ville du Duché de Malla, dans les Etats de Modene, eft fituée à l'embouchure d'une petite riviere de même nom. Il y aun très beau port que le Duc de Modene vient d'y faire, & qui n'est pas encore fini. Ce Prince a fait construire de grands chemins à travers l'Apennin.

LAVES, LAVÉ. Les Napolitains appellent ainsi ces rivieres de soufre, de minéraux & de pierres en flon, de bitume mélès ensemble, que le Mont-Vésuve yomit dans ses fureurs: cette matiere ensammée coule

lentement en conferrant sa chaleur, mais après elle devient si dure, qu'il n'est pas possible de la séparer. On prétend que les voies Apienne & Flaminienne Con pavées de ces pierres, qu'on voit encore presqu'entieres, après dix-huit siccles.

LAVINIA, (Citta) que quelques Auteurs prennent pour l'ancienne Lavinie, est un Bourg de la Campagne de Rome. D'autres placent l'ancienne Lavinia à Pattica, d'autres (ur le Mont de Levano. La Citta Lavinia ou San Loreny, est stitude entre Ossie & Anio ruinato.

LAUMELINE OU LUMELINE ( la ) est une Province du Misanos Savoyard, p. jès des frontieres du Monferrat. Ce territoire appartient au Roi de Sardaigne, à qui l'Empereur le céda en 1708 La Capitale de Laumeline est Valence. Ville astrz forre (ur le Pô. Au nord de Valence est Laumeline ou Lumello, qui donne fon nom à la Province; les autres Villes comprises dans la Laumeline (ont: Mortara, place forre, Coxyo, Dorno & Pieva del Cario. On voit dans cette derniere un beau Palais apparenant à la Maison d'Ifenbardo.

LAUMELLO OU LUMELLO, Ville autrefois confidérable, mais fort déchue aujourd'hui, eft fituée fur la rivière de Gogna. Les anciens Rois Lombards y ont fait leur réfidence. Elle apparrient aux Comtes de Crivelli.

LAURIANO, petite Ville au Royaume de Naples, dans la Principauté citérieure, avec titre de Duché, appartient à la Maison Spinelli.

LAZARETTO-VECCHIO, une des Illes de Venife. La République y fit conftruire en 1423, au temps de la prife, une Maladrerie. Le Lazaretto Nuovo est une autre Ille, où les étrangers sont obligés de faire leur quarantaine.

LECCE, LECCIE, Altium. Ville considérable au ROSQUIME de Naples, dans la Terre ou Province d'Ottante, dont elle est la Capitale, avec un Evéché susfragant d'Otrante, est la résidence du Gouverneur & le se sus grand au de la sega d'une Audience Royale. C'étoil le Patrie de Scipion Ammirate. Leccé est très bien peuplée & fort

commerçante. Elle est à quatre lieues du golfe de Venise, huit Nord-Est d'Otrante, & huit Sud-Est de Brindes.

LECCO, petite Ville dans le territoire de Côme, sur l'Adda, & près d'une branche du Lac de Côme, dans le voifinage des frontières des Etats de Venié, el bien peuplée, assez commerçante & bien fortifiée. Elle ap-

partient à la Maison d'Autriche.

LEGATS, VICE-LÉGATS & NONCES. Les Légats & Nonces sont les Ambassadeurs ou Envoyés de la Cour de Rome chez les Puissances étrangeres. Les Italiens, dévoués à l'intrigue , par caractere & par état , regardent comme funcites des honneurs ou des dignités qui les éloigneroient de la Cour. Les Légations & les Nonciatures ont des avantages trop confidérables pour n'être pas ambitionnées; elles font toujours données à des Cardinaux; mais ils les font remplir par de jeunes Prélats, avec les titres de Vice Légats. Les Légations qui éloignent de la Cour , sont celles de Bologne , de Ferrare & de la Romagne ; les Nonciatures sont à Vienne, Paris, Madrid, Lisbonne, Naples, Turin, Varsovie, Venise, Bruxelles, Bologne, Florence, Lucerne , la place d'Inquifiteur à Malte , la Vice-Légation d'Avignon, & la Présidence de la Légation d'Urbain.

LEGNANO, Ville dans le Véronnois, dans l'Etat de Venife, fituée sur l'Adige, est défendue par une

forteresse assez considérable.

LENDENARA, protte Ville de la Polesine de Rovigo,

dans les Etats de Venife. LEONTINI, Bourg de Sicile dans la Vallée de

Noto. LERICÉ OU LERICÉE, petite Ville dans l'Etat de Gênes, sur la côte orientale du golfe de la Spezia, est défendes par un fort considérable, qu'on appelle le Chiesau de Santa-Maria. Elle ell à quatre, ou cinq milles de Sartame. On croit que c'est le Portus Ericis de Ptolomée; il y a un golfe particulier, s'éparé d'une langue de terre de celui de la Spezia. Lericée et flitude

Digitation (Late

au pied des rochers & n'a vue que sur la mer! LESINA, perite Ville du Royaume de Naples dans la Capitanaie sur le Lac de Lesina, a un Evêché suf-

fragant de Manfredonia.

LESINA, Isle dans le Golfe de Venise, sur la côte de la Dalmatie, avec un Evêché suffragant de Spalatro . & un bon Port. On y trouve une quantité prodigieuse de lievres & de Lapins, & on y recueille des figues excellentes. La pêche du poisson y est si abondante, qu'on dit que les Iraliens & les Grecs en auroient affez pour s'en nourrir. Cette Isle appartient aux Venitiens.

LESSA, petite Ville de l'Etat de l'Eglise, dans la Campagne de Rome, près des Marais Pontins; elle est

peu peuplée & peu confidérable.

LESTIGNANO, Bouig de Pilan, dans le Duché de Toscane.

LETTERE, perire Ville affez commerçante, du Royaume de Naples, dans la Principauté Citérieure avec un Evêché suffragant d'Amais, à cinq lieues N. O. de Salerne, & huit S. E. de Naples. Ce fut dans cer endroit que Tejas, dernier Roi des Oftrogoths, fut défait par Bélisaire, Général des Troupes de Justinien.

LEVANT, ( le ) il Levante, comprend toutes les terres tituées le long de la mer Méditerranée, & possédées en grande partie par les Turcs ; ce qui en appartient aux Vénitiens, confilte en plufieurs Villes & ifles considérables , telles que Corfou , Santa-Maura ; la Céphalonie , Zante , Curfolari & Cerigo. Le Sénat de Venise envoie dans ces Isles un Noble, avec titre de Provéditeur.

LIVANTO, Ville sur la côte orientale de la riviere

de Gênes , appartenante à la République.

LEVENZO, perite life de la Sicile, dans la Vallée de Mazara, près de Trepano. Parmi celles de cette Vallée ou Province, on remarque Levenzo, Favagnano & Maretino.

LIAMONE, Riviere qui prend sa source du Lac Cremo, au tommet du Mont Gradaccio, dans l'Isle de

Corfe. Voyez GRADACCIO.

LIBRAIRIE D'ITALIE. Quoiqu'il y ait dans ce pays beaucoup de Gens de Lettres, cependant la Librairie n'v est pas auffi florissante que dans quelques autres Royaumes de l'Europe. Venile est la ville où il y a le plus de Libraires. Comme on y imprime à bon marché, il s'y fait un grand déoit des éditions, dont une grande quantité est fo t vicieuse. A Rome, il n'y a qu'une vingtaine de Libraires. La Librairie travaille beaucoup plus à Turin. Dans toute l'Italie, presque toutes les reliures se font en parchemin blanc, que l'on appelle carta pecora, parce que le veau est rare & fort cher, de façon que chez les Libraires, & dans beaucoup de Bibliothéques , on ne voit que très-peu de reliures en veau, mais beaucoup en maroquin rouge; le reste est en parchemin blanc avec l'étiquetta rouge.

L'IDO. Isle considérable de Venise, qui lui sert de digue & la désend contre la violence des tempêtes. Il y a à Lido et rès belles Eglises, entrautres un Couvent de Bénédictins. Son port contient toutes les galeres des Vénisens, & la République peut y mettre une garnison de quatre mille hommes. Les Juiss y on

auffi un cimetiere.

LINOSA, III. Voyez FAMAGOUSTE.

LIPARI., (Its Iffer de.) funt au nombre de fept; favoir, Lipaii, qui eft la plus confidérable, Stromboli, Pancori, les Salines, Félicar, Alicar & Vulcano. Elles font dans la mer Tyrnhene, au feptention de la Sicile. La première a environ fix lieues de tour, l'air y eft fain, les fruits, les grains en très-grande quantité; on y trouve bezucoup de biume, du foufre & de l'alun. Il y a des eaux chaudes & thermales. Le commerce qu'ille fait de figues, de rai-fins & de polifions, lui procur un revenu confidérable. La ville de Lipari, qui a domé fon nom à l'Illa; le tire elle-même, (elon Piine, de Liparus, qui fuccèda à Eole. Elle far rebitie par Charles V, après avoir é é ruinée en 1544 par Barberoulfs. Ces lept principales l'Ills évoires Aguellées par le Poires Ædies

& Valcania. C'étoit-là qu'ils plaçoient le trône du Dieu des vents, & les forges de Volcan, parce qu'elles font exposés à la fureur des vents de mer les plus violens, & qu'il s'y rencontre quannité de peins volcans; elles sont comme annexées à la Sicile. Il y a à Lipari un Evêché suffragant de Messine.

LIPIZA, est un Haras qui appartient à la Reine d'Hongrie, situé dans l'Istrie, à vingt lieues de Trieste;

l'on en tire quantité de chevaux.

LIVOURNE, Castrum Liburni, Livorno, à fix lieues de Pise & à vingt de Florence, ville de la Toscane, très-commerçante & très bien peuplée. Lorique le port de Pile fut entiérement détruit : (voyez PORTO PISANO) ses environs se peuplerent : le Castrum Liburni , qui , de l'Archevêque de Pile avoit passé au Marquis de Livourne par la concession des Empereurs , passa enfuire à Gabriel - Marie Visconti , qui étoit maire de Pile, qu'il remit, avec Porto Pifano, entre les mains du Maréchal de Bouciaus; celui ci rendit Porto Pilano & Liborno aux Génois , qui vendirent Livourne aux Florentins. Lorsque Pierre de Médicis sur exilé, il remit plufieurs places à Charles VIII, Roi de France. dont il sollicitoit le secours. Parmi ces places éroit Livourne, qui fut rendue aux Forentins l'année fuivanie 1495. Ce fut alors que tout le commerce de la Toscane se faisant par le port de Livourne, on commença d'y bâtir des murs & d'y former une Ville; elle fut fortifiee en 1537 par Alexandre de Médicis. Côme I en fit un port fraic en 1543, le fit aggrandir, augmenta la Ville, fit élever un fanal, accorda des privileges à ceux qui vier-droient s'y établir. Ferdinand commença la construction de la nouvelle forteresse. fit des aqueducs & des fontaines. Ferdinand II fit faire le nouvel arfenal en 1626. Ce qui contribua le plus à la population de la ville , fut l'asyle qu'on y accorda aux Juifs chasses d'Espagne & de Portugal La protection que Ferdinand I leur accordoit étoit si érendue. qu'il puniffoit irès-rigoureusement quiconque leur marquoit le moindre dédain. Ces Juifs ont établi le grand commerce

kommerce de Livourne, ils y font encore très-riches, L'un deux faifoit à lui feul un commerce de plus de quanze cent mille livres, de colliers & de bracelets de corail, à l'ufage des Barbarefques d'Afrique, & des Indiennes, qui se travailloient chez lui.

Le port est précédé d'une très bonne rade ; il est défendu par un môle qui s'étend à plus d'un mille dans la mer. Il est très-bien forisse & protégé par une excellente artillerie, les étrangers y viennent de toutes parts. Tout auprès du port, est une place au milieu de laquelle est la statue en bronze du Duc Ferdinand I. de grandeur surnaturelle. La viile , qui n'étoit qu'un village, il y a deux cens ans, est devenue une des villes les plus confidérables de la Toscane; elle a environ deux milles de tour , fortifiée du côté de la terre par de bons bastions , avec de larges fossés pleins d'eau. soutenus de différens ouvrages, avec deux millehommes de garnison. Elle paroît soute neuve; toutes les rues en sont alignées; elle est partagée par une grande place; à l'une des extrêmités est l'Eglise principale. Au couchant de la ville, entre la Citadelle & l'ancien Château, est la nouvelle Venise, ainsi appeilée, parce que ce quartier est partagé par des canaux. dans lesquels entre l'eau de la mer, traversés par plusieurs ponts à une arcade : presque tous les magasins des Négocians sont le long de ces canaux. Quoique cette ville ne soit pas grande, on y compte plus de quarante mille habitans. Une partie de la ville est traversée par un beau canal que fit construire le Duc Ferdinand. Les maifons font presque toutes peintes en dehors par Auguste Taffo, Bolonois.

Il y a une grande Maison de sorce, dont les murs sont sort élevés, où l'on resserve se sont sort élevés, où l'on resserve se principales Egities sont la Cathédrale. Les Forçass, comme les Turcs renferment les Chrétiens. Les principales Egities sont la Cathédrale, l'Egitie des Grecs, dont la construction est fort simple; on y voit deux tableaux du Sauveur & de la Vierge, peints sur un sond d'or, dans l'ancien goût des Grecs. La Synagogue est une des plus belles de l'Europe, & des plus riches; c'est un quarté long avec des bas côtés, soutenus par des colonnes. Au dessus est une galerie grillée, où se ple; Tome 1.

. .

1 - y Consti

cent toutes les femmes. Au milieu de la nef est une tribune bàite de marbres choits, a vec des pupitres de même. Au fond de la nef est une espece de fanctuaite, dans lequel font enfermés les différens volumes de l'Ecriture Sainte, enveloppés des plus riches étoffes, recouverts de couronnes d'argent, & d'autres ornemens. On compre cinq mille Justs à Livourne. Ils ont des Ecoles dirigées par les Rabins. Le cimeitre des Anglois, qui est hors de la Ville, est une vaste encrinte, entourée d'une clòture de trois pieds d'élévation, de marbre de Carrare, fur laquelle sont élevés, d'espace en espace, de piliers & de grilles de fer.

Les magalins des huiles est une chose curieuse; il est très grand, les voûtes en sont balles; on a pratiqué dans toure leur étendue de petites cuves quarrées de pierre, que l'on remplit d'huile, & où elle se conserve trèsbien. C'est-là que les Marchands moyennant une modique rétribution, y déposent leurs huiles, & les en

reurent pour les vendre.

Le commerce de Livourne est un commerce d'entrepôt; les Juifs & les Arméniens y font Courriers de prefque toutes les Nations. Les Anglois & les Hollandois y envoient deux fois l'an une flotte marchande. La France y fait un grand commerce d'érôfes de foie de Lyon, de modes, de quincailleries, tabaes, vins & ceux-de-vie & bleds. Les feules Manusactures qu'il y ait à Livourne, font des ouvrages de corail.

Il y a près de la ville deux Tours bàties sur deux rochers, environnées de la mer, & à peu de diffance l'une de l'autre. L'une, qu'on appelle Magecco, est blanche & la plus élevée : on y conserve des poudres; c'est sous le canon de cette Tour que l'on fait faire quarantaine aux vaisseaux qui viennent du Levant. Il y a deux autres Tours; c'elle du Fanal ressemble à deux Tours l'une sur

l'autre.

LIVOURNO, gros Bourg dans le Piémont, dont le Prince de Francavilla de la Maison Imperiali de Gênes, et le Seigneur. Les soise qu'on fait à Livourno passent pour être les meilleures du Piémont : aussi son commerce est més-considérable & fort étendu relativement au lieu. LIVEE D'OR; (le) c'est ainsi qu'on appelle à Venisée le Caralogue dans lequel tous les sils ainés des Nobles sont enregistrés aussi-tôt après leur nasisance. Tous les freres sont également Nobles, & jouissent des mêmes privilèges.

LODESAN, (le) est à l'orient du Pavese, dans le Duché de Mian. Ce pays est gras & serille: Lodi en est la Capitale. Voyr, LODI. Les lieux les plus remarquables qui forment ie Lodesan, sont le Lodi Vecchio ou l'anera Loli. San-Pangilo. San-Colombano. Codogno &

Maccaftorna.

LODI, appellée Laus Pompeia, parce que le pere du grand Pompée y établit une colonie romaine. Les Milanois la détruisirent sur la fin du douzieme siecle . de sorte qu'elle ne forme plus à présent qu'un gros bourg, qu'on appelle aujourd hui Lodive par corruption de Lodi Vecchio ; elle avoit été bâtie par les Gaulois Boyens. La ville de Lodi, qui existe aujous d'hui. Capitale du Lodesan, fut bâtie par l'Empereur Frédéric Barberousse, peu de temps après la destruction du vieux Lodi , à peu de distance, sur la riviere de l'Adda. Les Vestasini, famille qui subsiste encore, s'en rendirent maîtres ; mais les Ducs de Milan les forcerent de l'abandonner. Le territoire de Lodi, arrolé de plufieurs caanux, & très-abondant en foin. Il y a plufieurs manufactures de vaisselle qui égalent la fayance pour la beauté, & la surpassent pour la solidiré. C'est du Lodefan qu'on tire les vrais fromages Parmesans. L'air y est très-sain, on y compte jusqu'à douze mil'e habitans. L'Eglife de l'Incoronata mérite d'être vue. C'est la Patrie du célebre Maffée Regio ; Lodi est située sur une éminence dans une plaine très spacieuse au N.O. de Crémone , à huit lieues S. E. de Milan & huit N. E. de Pavie.

LOISSEL, Ville & l'un des quatre Mandemens ou Bailliages qui sont compris dans la partie du Bugey, qui est demeurée au Duc de Savoie, par le Traité de Lyon,

en 1601.

LOMBARD.E. (la) belle & vaste plaine de plus de cent lieues de longueur, s'ur une largeur inégale, au pied des Alpes. Elle s'étend jusqu'au Golfe Adriatique, & forme un triangle, ayant d'un côté les Alpes,

de l'autre la chaîne des Apennins , & pour base le golfe; Milan, Capitale du Milanois est presque à la tête du triangle, à une distance d'environ douze milles des Alpes. Cette plaine est la plus fertile & la plus riche de l'Europe. Elle a retenu le nom de Lombardie du Royaume qu'y établirent les Lombards, Elle contient la plus grande partie de l'ancienne Gaule Cifalpine. Elle est divisée en supérieure & en inférieure. Dans la premiere, sont compris le Piémont, le Duché de Milan & le Montferrat. Dans la seconde, les Duchés de Mantone, de Modené, de Parmesan, le Ferrarois, le Padouan, le Breffan, le Crémonois, le Vicentin, le Véronois, le Bergamasque aux Vénitiens, & le Bolonois au Pape. La Lombardie fut gouvernée par des Rois Lombards, depuis 568, jusqu'à 756, que Charlemagne détrôna Didier , leur dernier Roi.

LONATO, Ville du B'essan, LONGO BUCO, petite Ville au Royaume de Naples dans la Calabre Citérieure, avec titre de Marquisat. On trouve aux environs de cette ville, pluseurs mines d'ar-

gent & de mercure.

LONIGO, petite Ville du Vicentin dans l'Etat de Venife. Voyez VICENTIN. LOREDA, Bourg de la Polefine de Rovigo, dans

l'Etat de Venise, sur le Golfe, près d'Adria.

LOREDO, petite Ville du Dogado. Voyez DOGADO. LORETTE, LORETTO, petite Ville dans la Marche d'Ancône, fituée sur une montagne, à trois quarts de lieue du Go'fe de Venife, est la plus nouvelle de tout le pays. Elle doit son origine & son accroissement à la Cafa Sancta , qui y fut , dit-on , miraculeusement transportée dans le treizieme fiecle. La ville est bien peuplée pour son étendue ; tout son commerce, qui est considérable, consiste uniquement en chapelets, médailles, rubans, fleurs artificielles & autres marchandises relatives à la dévotion du lieu : le commerce de ces bagatelles, que la piété rend précieuses aux dévots. monte toutes les années à plus de cent-quatre-vingt mille livres. Lorette n'a à proprement parler , qu'une rue principale; celles des fauxbourgs sont alignées au cordeau & fort baffes ; elle est bien fortifiée par une

Jig.

A . Mercul

B Capace

C .Hura

E. Zion

ta Chi E Grille

metr-

le San

n l'.im

E Don

M. Pere's

N Solve

o Arte

Q Erte

S Z'ssa

T Ante

V Dyr:

x Fence l'An ti::

Tom. 1. P.373. N. Dame de Lorette.





bonne muraille; Sixte V y fit ajouter plusieurs bastions pour la mettre à couvert des surprises des Corsaires Turcs, qui avoient déjà fait des descentes sur ces côtes fous Mahomet II & fous Sélim, fon neveu, attirés l'un & l'autre par l'espoir du butin du trésor de Notre-Dame. Ce qu'il y a de plus curieux à voir dans cette ville est la Sainte Cafe, ou Maison sainte de la Vierge, dans l'Eglise de Notre Dame, & un Palais superbe où logent l'Évêque, les Chanoines & les Jésuites Pénitenciers pour toutes les langues de l'Europe ; on y diftribue tous les jours du pain & du vin aux pauvres Pélerins, & l'Evêque y reçoit gratis les Nobles qui y sont connus. Ils y sont traités pendant plusieurs jours, avec toute leur suite. Ce Palais renferme deux obiets trèsintéressans , l'Apothicairerie & la Cave ; l'une a plufieurs pieces 17ès propres & ornées de trois-cent quarante cinq vases de fayance, sur lesquels on voit des jeux d'enfans, peints d'après les desseins de Raphaël; les Caves sont vastes & remplies d'excellens vins : il y a en tout près de cent cinquante tonneaux . dont chacun contient trois muids, serrés avec de grands cerces de fer. Tout le pays, depuis Lorette jusqu'à Ancone est bien cultivé & très-fertile.

La Santa Cafa est placée au milieu de l'Eglise de Notre Dame fous un Dome, Cette Eglise fut bâtie autour de la Maison sainte dans le treizieme siecle. Dans le seizieme, on a fait à cette maison ou chambre, un encaissement de marbre de Carrare, qui est un chefd'œuvre de l'art, d'ordre Corinthien, orné de grands bas reliefs représentant les Mysteres de la Vie ge : l'Architrave qui regne tout autour est soutenue par des colonnes, entre lesquelles sont vingt niches, où sont placées les statues des Prophetes & des Sibylles ; l'archirecture de cet édifice est du Bramante, qui a été secondé pour les ornemens de sculpture, par André Contucci, Sanfovin, Tribolo, Saint Gal, Bacchio, Bandinelli. La Santa Cafa est une grande chambre bâtie de briques ; c'est un quarré long d'un peu plus de trente pieds, fur quinze de largeur & dix huit de hauteur, voû:é; les murailles sont entiérement de briques; l'on y remarque quelques restes de peintures, noircies par Aa 1

la fumée des lampes & des cierges : les chambranles des portes & des fenêtres font revêtus d'épaisses lames d'argent ; le pavé est formé de carreaux de marbre blanc & rouge : on prétend que les Anges , en iranfportant cette maison, laisserent l'ancien pavé à Nazareth, avec les fondations. Au-dessus de la cheminée qui est au fond du côté de l'Orient , est une niche dans laquelle on a mis une statue de la Vierge, qui a quatre pieds de haut, on la dit de bois de cedre, & sculpiée par Saint Luc, qu'on ne s'est pas contenté de faire Peintre , & qu'on fait encore Sculpteur. Cette figure est couverte d'une robe magnifique où l'or & les pierreries brillent de tous côtés : elle en a plusieurs qu'on change dans certaines fêres. Outre cela, elle en a encore sept de deuil pour chaque jour de la Semaine-Sainte. L'Enfant Jesus, qu'elle porte sur son bras droit, a austi une robe très-magnifique, chargée d'or, & de pierreries , l'un & l'autre ont une couronne d'or . enrichie des plus beaux diamans; celle de la Vierge est triple. Ces deux couronnes, qui sont d'un prix infini, sont un présent de Louis XIII, lorsqu'il demandoit un fils qui lui succédât. Aux deux côtés de la Madona, font deux armoires remplies des ornemens qui lui servent ; il y a une chasse fermée d'une glace . au travers de laquelle on apperçoit une robe rougeatre , que l'on dit avoir été celle de la Sainte Vierge. Dans le mur de brique, à main droite, est pratiquée une petite armoirie , où l'on conserve quelques plats de terre qui on servi à la sainte Famille, & que l'on a revêtus de lames d'or. La fenêtre par où entra l'Ange Gabriel , est du côté de l'Occident , & est fermée par des barreaux d'argent. L'Autel posé contre cette grille, est un massif d'Orfévrerie. On a fait un retranchement fur la longueur de la chambre, d'environ six pieds, & qui a la même largeur que le reste de l'édifice . toute cette partie est revêtue de lames d'or & d'argent depuis le bas jusqu'à la voûte, & renferme le trésor le plus rich .. La corniche & le revêtissement de la niche où est la Vierge sont d'or. Il y a dans ce petit espace des richesses inappréciables'; vingt lampes d'or , dont quelques-unes font enrichies de diamans , y brulent nuit & jour ; tout eft convert d'Ex-voto d'or



40 Roberton Kill and the contract of the contra Fig. s. Representati



s. L'Amenciation par l s. La Visitation par R. 3. Le denombrement fi par Fr.S. Gal.





1. La Naissame de J. Chorens e las recu plus bounc 2. La Naissame de J. Chorens e las recu plus bounc 2. La Moration des Alyd & S. Gal. & per Ruphsel ascalpture de l'hornige entier na





Demand Comp



& d'argent : on y voit un Ange qui présente Loui, XIV à la Vierge en venant au monde; l'Ange est d'argent, l'enfant est d'or du même poids qu'avoit l'enfant en venant de naître; il pele, dit-on, trente-fix marcs. Il y a des Ex-voto beaucoup plus riches encore. Ces richesses éblouissantes ne sont pas encore ce qu'il y a de plus précieux ; le trésor qui est une salle tenante à Eglise en renferme un amas plus considérable encore. Ce sont des calices, des vales sacrés, des bijoux de toute espece. On y voit une grande étoile d'or, ornée de trente-cinq groffes perles , huit diamans , dix rubis & feize opales, dont le centre est une grosse émeraude taillée en cœur , entourée de six rubis & de neuf diamans ; l'inscription porte , qu'elle a été offerte par Louise, épouse de Henri III, Roi de France & de Pologne, en 1598. Le colier de la toison d'or de Philippe IV, Roi d'Espagne, plus merveilleux encore par le travail que par le grand nombre de diamans dont il est couvert ; un cordon de chapeau d'un duc de Baviere. formé de deux cens vingt quatre diamans ; une citadelle . qui paroît être celle du Havre , en argent , donnée, dit-on, par le grand Condé. Enfin la liste des principales pieces que contient ce trésor , forme un volume. L'œil a de la peine à en soutenir l'éclat . & l'imagination à évaluer ces richesses. Les peintures de la voûte de cette falle sont du Pomérancio, qui y a représenté les Prophetes, les Sibylles & la vie de Marie. On v admire un tableau de la Nativité de la Vierge. d'Annibal Carrache; & une fainte famille, par Raphael; dans le vestibule est un grand tableau du Guide, représentant la Vierge à l'ouvrage, avec six jeunes filles de son âge, & des vieilles qui les instruisent : on admire ce tableau pour les graces.

On dit que le 10 Mai 1201, les Anges transsporterent la maison de la Vierge de Nazareth en Dumatie sur une petite montagne appellée Terfato, & qu'elle resta là trois ans & sept mois; a parès quoi les Anges l'enteverent encore & l'apporterent au milieu d'une sorêt, dans la Marche d'Ancône, vers Recanait; qu'au bout de huit mois elle en sur encore ensevée à cause des péchés des habitans, & qu'elle sut transsportée pour la

troisieme sois sur la montagne où sut depuis bâtie la ville de Lorette; mais que comme Il furvint de grandes contestations entre deux freres, dont chacun vouloit l'avoir , parce qu'elle se trouvoit sur leur terrein , les Anges qui s'avoient pas prévu ce cas, l'enleverent pour la quatrieme fois, & la poserent dans l'endroit où on la voit aujourd'hui. Quoiqu'il en foit ; les Peuples v ont une si grande dévotion , que cet endroit est devenu le plus fameux Pélerinage qui foit au monde. Il n'y a pas de jour dans l'année qu'on n'y voie quantité de Pélerins & Pélerines, qui viennent féparément ou en petites compagnies, vers Paque & dans le mois de Septembre, à la fête de la Nativité, qui sont les deux plus grandes folemnités. Ces Pélérins se rassemblent en grandes compagnies, & forment plusieurs Confréries ou plusieurs caravanes qui ont chacune leur banniere . leur Gouverneur & leurs Prêtres qui chantent. Ce grand concours va quelquefois au nombre de cent mille. Ce Pélerinage, qui est un sujet de dévotion pour différentes personnes, est souvent une grande partie de plaisir pour les Dames Italiennes, qui se servent de ce prétexte , pour se délivrer pendant quelques jours de la servitude & de la contrainte où les tiennent des maris jaloux ou des parens trop séveres. Il n'y a point d'Italien qui n'ait fait au moins une fois ce Pélerinage, & chaque Pélerin ne s'en retourne jamais qu'il n'ait laisse son présent suivant ses sacultés ; ce qui grossit considérablement le trésor de Lorette. Les vrais Pélerins, ceux qui font le voyage à pied, entrent par troupes dans la ville : ils commencent à la porte à chanter les Litanies de la Vierge à deux chœurs : ils vont droit à l'Eglife, dont ils baifent les murs, si elle est fermée ; ils font leurs dévotions ; une des principales & des plus pénibles, est de faire à genoux nuds le tour de la Santa Cafo. Le pavé, quoique de marbre, est fillonce à la profondeur de plus d'un pouce & demi. les hommes & les femmes suivent exactement la trace marquée. On est souvent obligé de renouveller ce pavé. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on donne à chaque Pélerin riche ou pauvre, deux fois par jour à manger ; qu'ils y ont le léjour franc le jour de l'arrivée & le jour du départ , ce qui fuit quatre repas pour chacun , & qu'ils reçoivent en partant deux sols & demi d'argent. Il et de la dévotion de se soumetre à cette aumône; si Pont joint à cette dépense ce qu'il en coûte pour l'entreine de l'Evêque, du Chapitre, des Pénienciers & de toutes les personnes prépotées au service & aux réparations de l'Eglise, il faut que le produit des revenus, & des ofirandes que les Pélerins mettent dans le tronc foit immense.

Quant à l'Églife qui renferme la Santa Cyfe, elle est vasse & d'un belle construction. Sur les degrés du portail est la fatue de Sixte V, assis, en bronze, avec les quarte Vertus Cardinales; c'est le principal ornement de la Place qui est au-devant de cette Eglise; il y a encore une très-belle sontaine, dont le bassin est de marbre avec des ornements de bronze. Cet ouvrage a été ordonné par Paul V; cette Place, qui n'est pas encore achevée, est décorée de portiques de deux côtés; elle est encore décorée par le Palais de l'Evêque, par celui du Gouverneur & par celui du Fouverneur & pa

La porte de l'Eglife elt de bronze, il y a des bassreliefs, epréfentant la création du monde; Adam & Eve chaffés, Cain, &c. La coupole est peinte par le Pomérancio; c'est l'Alfompion de la Vierreg; les quatre Evangélistes sont dans les Pendentis. On voit dans la premiere Chapelle à droite une belle Annonciation, de Barroche. Dans la sixieme, la Cene de J. C. par Voite Peintre François, ebbleau fort estimit par la composition, le coloris, les beaux caractères de rêtes. Les tableaux de la coupole & des pendentis font un peu gaés par la quantité de lampes toujours allumées dans cette Eglife.

Entre le Palais du Gouverneur & l'Eglife, est un petit arfenal qui contient des canons pris fur les Turcs, & des arms: en assez grande quantité pour armer deux mille soldats. On y voir deux grandes armoires rempiles d'une quantité énorme de silyetes de toute espece, & des formes les plus meurrireres : lis furent rous remis à un Capucin, qui faisoir, dit-on, une Mission, dans laquelle il convertit une soule d'assassinas à Lorette e; mais le stylet n'est que trop en usage dans le reste de l'Italie.

C'est du côté de l'Arsenal qu'est le clocher qui a été élevé depuis peu sur les desseins de Vanvitelli, d'une

architecture agréable & légere.

Lorette est à trois milles de la mer ; cet espace est rempi de maisons de campagne très - agréables, & de jardins très-bien entretenus; ce qui, de la mer, forme un amphithéatre, dont le coup d'œil est charmant; l'afpest de la mer qui termine ces bords en pente douce, n'est pas moins délicieux pour Lorette qui est surune hauteur.

LOVERO, Bourg du Bergama'que, dans l'Etat de Venife, sur le Lac liéo. Voyez BERGAMASQUE. Lu, petite Ville du haut Montferrat. Voyez MONT-

FERRAT.

LUCEDA, petite Ville de la Province de Trin, dans le Montferrat, est stide au N. du Pô. P. MONTFERRAT. LUCERA, petite Ville, mais agréable, au Royaume de Naples, dans la Capitanate, dont elle est la Capitale, & qu'on appelle aussi la Province de Lucra, est fort commérçante; il s'y fabrique quantité de draps. Elle est la résidence des Gouverneurs de la Province. Elle est strué fuer de la Province. Elle est fistée sur une hauteur, à douze lieues S. O. de Massfrédonis.

LUCIOLES , Luccioli , mouches ou infectes lumineux, que l'on trouve après avoir passé le Mont Cénis. & qui sont communs dans la Lombardie & dans quelqu'autres parties de l'Italie. Les campagnes en sont quelquefois é incelantes. Cet insecte differe de notre ver luifant , en ce que celui ci eft une espece de chenille qui rampe & n'a point d'ailes , quoique fon male en ait. Les Lucioles volent & éclairent, ont quatre lignes de long, le corps ou les étuis de leurs aîles, d'une couleur noirâtre, le deffus des épaules rougeâtre, le deffous du corps jaune. La femelle seule du ver luisant est phosphorique ; le Luciole brille sans différence. Quoique la partie éclatante n'ait pas plus d'une ligne de large, cinq à fix Lucioles donneront affez de lumiere pour lire des caracteres un peu gros. M. Linneus le met, ainsi que le ver luisant, au rang des cantharides. M. de la Lande, dans son voyage en Italie, observe que notre ver luifant male a le corfelet plus large, plus bordé que celui d'Italie; qu'il est tout gris, & qu'il ne donne presque point de trace de lumiere, au lieu que le 1.nciole est noir, a la poistine & les pieds couleur de ser,

& le dos jaune.

LUCQUES . Lucca . Luca . fur la riviere de Chercio . Ville & Capitale d'une République du même nom, a cinq lieues de la mer de Toscane, à quatre au nord de Pise, située au milieu d'une plaine qui peut avoir vingt milles d'étendues, est si ancienne, qu'on n'en connoit point l'origine. Elle a été long-temps fous la domination des Florentins, Elle avoit été Colonie Romaine, Jules Céfar y passa l'hiver de l'an 53 avant Jeius-Christ; il y recut une grande partie du Sénat & de la Noblesse de Rome. En 559, Totila s'en rendit maître. Nar ès ayant enlevé la Toscaneaux Goths, sit le siege de Lucques, dont la prise lui coûta beaucoup de travail & de troupes. Elle fut gouvernée par des Ducs ; en 917 Adalberi, qui prenoît le titre de Marquis de la Toscane, étoit Souverain de Lucques ; c'est de cet Adalbert que descendent les Princes d'Est & la Maison de Brunswik-Hanovre. La célebre Princesse Malthilde mourut à Lucques, dont elle étoit originaire. A sa mort, arrivée en 1115, la Ville de Lucques reprit la liberié. E le embrassa tantôt le parti des Guelfes , santôt celui des Gibilins. En 1325 elle tomba avec Florence au pouvoir de Castruccio Castracani. Henri IV , Empereur , lui rendit sa liberte en 1369. Elle l'a toujours conservée depuis 1450; & quoique l'Empereur la regarde comme Fief de l'Empire, elle n'est pas moins indépendante que Venife La plaine où Lucques eft fituée, est entourée de côteaux riants & fertiles. La Ville I environ deux milles d'Italie : ses fortifications sont régulieres & bien entretenues; elles fervent de promenades aux habitans; il y a onze bastions plantés de fort beaux arbres . qui forment autant de bosquets ; les fossés sont très larges & baignés par un des bras du Cerchio. Le mot Libertas, qui est la devise de la République, est écrit en grofses lettres d'or sur la porte de la Ville. Elle est bien bâtie; les édifices, sans être somptueux, sont fort élevés, les rues font pavées de grandes pierres.

La Cathédrale, sous l'invocation de Saint Martin, est revêtue de mathre; elle sut bâtie en 1070. La saçade & le



dedans sont Gothique; la voûte est peinte à fresque par Coli & San Cafeiani , Lucquo's. L'Adoration des Mages , par Zuccari; une Cène, par le Tintorer; les quatre Evangelistes, statues de Fancelli, sont les principaux morceaux de cette Eglife, famoufe par un Crucifix miraculeux, appellé il Voio Santo: il est de bois de cedre, a une couronne de pierret précieuses & des pantousles de velours cramoifi; la figure est mauvaise. Voyez Volto Santo On dit que ce Crucifix s'est transporté lui-même de l'Eglise de Saint Frediano, dans celle de Saint Martin; en mémoire de cette tra flation, on fait tous les ans une procession solemnelle de Saint Ferdiano à Saint Martin, La Chapelle du San Volto est remplie de vœux & de témoignages de la vénération publique ; quarante-fix groffes lampes d'argent b ûlent à l'extérieur jour & nuit. Dans l'Eglise de Sainte Marie on voit une Nativité de la Vierge , par Guidotti ; un Christ , du Guide ; une Magdelaine. du même : ces tableaux ne sont pas les meilleurs de cet Artiste. Dans celle de Notre-Dame de l'Humilité est un tableau du Titien. Le Palais de la République est le batiment le plus remarquable. Les appartemens sont ornés de quelques beaux tableaux de l'Enfant Jesus, de Paolini; d'Hercule & Omphale , par Luc Jordans ; d'un Banquier rendant ses compies , par Albert Dure ; de la Samaritaine , du Guerchin , & d'un Concert du Titien. L'Arfenal est fourni d'armes pour vingt mille hommes très bien entretenus. A la loge de Podestat on voit une fiesque représentant une Madone à qui deux Saints font donner une férénade par des Anges On trouve à Lucques des restes d'un ancien Amphithéaire. Le Théaire actuel est propre, mais petit. Il y a encore quelques Eglises dont on peut voir les tableaux ; il y en a deux fort estimés de Pierre Lombard à Saint Pontian.

Depuis que les Lucquois ont écoué le joug de Paul Guinigi, un de leurs conci oyens, qui s'empara de l'autorité,
ils fe gouvernent eux mêmes. C'eft une Artifocratie dont
la fouveraineté réfide dans un Confeil de deux cens quarante Nohlse, qui se paragent en deux, & qui fe paragent en deux, & qui fe paragent en deux, & qui fe paragent en deux, choiff
d'entre les Nobles, dont la dignité répond à celle du Doge de Venife & de Gênes, excepté qu'il change tous les

deux mois, & ne peut être élu qu'après un intervalle de fix ans. La suprême Magistrature, composée de neuf anciens & du Gonfalonnier, se renouvelle tous les deux mois. La Rinuovazione della Tafca, ou élection de ceux qui font destinés à devenir Gonfalonniers ou anciens, se fait avec beaucoup de folemnité & de précaution, dans un Confeil de trente fix. On choifit cent cinquante ou cent quatrevingt Nobles , parmi lesquels neuf sont destinés à faire l'élection du Gonfalonnier, & à choisir les Magistrats qui devront, de deux en deux mois, former la suprême Magistrature. Tous les deux mois on extrait de la boîte du scrutin dix noms au hafard , l'un est le Gonfalonnier , & les neuf autres le Conseil. Le Gonfalonnier représente & propose, a le titre de Pince de la République, est vêtu d'une robe de velours ou de damas cramoifi, on lui donne le titre d'Excellence, est nourri aux dépens de l'Etat, a une garde composéé de soixante-dix Suisses, & les honneurs de la Souveraineré. Le soin de rendre la justice est abandonné à un Podestat pour la justice criminelle, & à quatre Auditeurs pour le civil ; ils font tous étrangers. Les Arrêis de mort du Podestat sont renvoyés au Senat. La police est exercée avec beaucoup de sévérité. Il y a peine de galere pour quiconque est surpris avec des armes. On entrevient par toutes fortes de moyens, l'esprit de liberté parmi le peuple ; il y a tous les ans une procesfion folemnelle, le Dimanche de Quafimodo, pour remercier Dieu d'avoir sendu a liberte à la République. C'est à la sagesse de ce Gouvernement qu'on doit attribuer la population presque triple de celle de la France . la prospérité & l'abondance de ce perit Erat. Il y a deux cens ans que la République n'a point eu de guerre . les impofitions n'y vont pas à plus de six cens mille livres. Le Confeil veille à toutes les parties du bien public , jamais on n'y éprouve de diserte, des magasins sont prêts au besoin; des Médecins sont envoyés dans les campagnes dans les maladies épidémiques. Les Nobles sont hors d'état de nuire ; les injustices sont sévérement punies, L'abondance & la sûreté font les principaux objets des Magistrats, mais sur-tont la liberté. L'égalité Républicaine regne par-tout ; on n'y connoît que le luxe public , le luxe particulier est reprime ; il n'y a que le Gonfaionnier qui ait du galon. Point de titres de Ducs, Comtes & Marquis. On ne souffre ni pauvres, ni fainéans, ni mendians, ni vagabons; les loix sont très-séveres à cet égard.

L'état militaire est subordonné à des Commissaires tirés de la Noblesse. Il y a un fanal sur la Tour du Palais de la République; dès qu'on le voit allumé, les Commissaires rassemblent les troupes au nombre de six mille, & les font marcher sur le champ au secouts de la Ville.

Les habitans sont fort adroits & fort industrieux. Le territoire de la République a huit à neuf lieues en quarré; les terres y sont très-bien cultivées ; les Lucquois ont rendu les montagnes fertiles ; mais cette culture & cette fertilité ne suffisent pas à la grande population; on tire des bleds de chez l'étranger. La mer abonde en poisson : comme le pays est très-bas du côté de la mer, on y nourrit beaucoup de bestiaux. On y éleve avec soin les vers à soie. Il y a de très-belles fabriques ; la Noblesse commerce sans déroger ; l'huile & les olives de Lucques sont fort estimées . & sont un grand objet de commerce. Viaregio est la seule place qui serve de port à la République. Ses autres Villes sont Castiglione & Coreglia. Lucques a produit des Papes, des Empereurs & des Savans. Les Nobles y ont l'esprit fort cultivé; on y aime les Sciences & les Arts , & sut-tout la Musique.

LUCRIN, (Lac) fur la côte de Poùzzols, étoit fameux par le goût excellend de (es huitres vertes, que les Romains y faifoient nourrir. Ce Lac n'exifte plus: un tremblement de terre, arrivé en 1538, mit toutes fes caux à fee. Il ne refte plus dans s'on balfin, qu'un terrein marécagenx, rempli de jones: mais on n'y retrouve aucune trace de coquillages; leulement, quand les pluies ont détrempé la

vale, on fent une odeur de marée très-forte.

LUDOVISI (Villa ) fur le Mont Pincio, apparenantea a Prince de Piombino, bâtire par le Cardinal Louis Ludovifi, d'après les deffeins du Dominiquin, co fur une partie de l'emplacement des jardins de Salufte La maifon e'l ornée en dehors de flatues & de bas-reliefs antiques ; il y a plufiens flatues dans les jardins, qui font très-agréables. Le bas-relief qui ella udeffiss de la porte, repréfente un rimpereur fur fon trône, & Faultine la jeune-On voir dans le dedans deuis Gladietters, l'un reflaute par Bernin, ayant un Amour à ses pieds: on croit que c'est ce Charinus que Marc-Aurele fit tuer, à cause de la passion que Faustine lui avoua qu'elle avoit conçue pour lui . & dans le sang duquel il la fit laver. On attribue à ce goût de Faustine celui que Commode eut toute sa vie pour la profession de Gladiateur, qu'il eût certainement mieux remplie que celle d'Empereur. Ce qu'il y a de plus précieux parmi ces Antiques, est le groupe de Papirius & de sa mere, qui veut savoir de lui le secret du Sénat : mais qu'il trompe adroitement par une délibération suppoiée; un Marc-Aurele, dont le buste est de porphyre & la tête de bronze ; un buste de Pessennius Niger ; le beau groupe d'Arie & Pœtus, très-célebre : Pœtus foutient la fe, ne dans le temps qu'elle tombe, & de l'autre main il se trappe ; un autre groupe du Cavalier Bernin . qui ne soutient pas la comparaison avec l'Antique : c'est l'enlevement de Proferpine. On admire dans le plafond du Cafino du jardin , une peinture à fresque du Guerchin, représentant le lever de l'Aurore, précédé de la Rosée & des Étoiles personnifiées, qui semblent disparoître peu-à-peu. Cette Aurore & celle du Guide du Palais Rospigliosi, sont célebres. Les jardins, ouvrages de Lenostre, sont charmans : ils renferment de beiles statues ; une Faussine colossale antique ; un Satyre de grandeur naturelle , par Michel Ange ; un Sylene antitique, dormant la tête appuyée sur un outre ; un tombeau antique entre quatre grands cyprès, servant de point de vue à une des altées.

Il y a auprès de Frascati une autre Villa Ludovisi, bâtie par Grégoire XV, de la famille Ludovisi. On vame se beaux & vastes jardins, ses jets d'eau les plus considérables de Frascati, sa grande girande, sa cascade, son

labyrinthe des eaux.

LUGARI ou CAPO DI LUGODARI , Province confidérable de l'Ifle de Sardaigne, dont Saffari et la Capitale. Ses autres Villes (ont Cattel Aragonese, Ville bien fortisée, avec un Evêché & un Port , Algeri & Boza , Evêchés.

LUZARA: Bourg sur les confins des Duchés de Mantoue & de Guastalle, au confluent du Pô & de la rive de Crostolo. Il se livra près de là une sanglante bataille en 1702, où le Roi d'Elpagne étoit en personne, êtoù les deux partis stattibuerent la victoire y mais qui resta aux Impériaux contre les François, les premiers avoient été repoussés trois fois. Une branche de la Maison de Gonzague porte le nom de Luzara.

LUZERNE, l'une des quatre vallées qui forment la Province de Pignérol dans le Piémont, & qui sont habitées en grande partie par les Vaudois ou Barbets.

Fin du premier Volume.

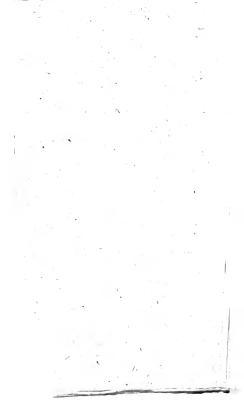

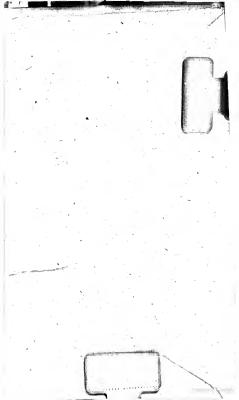

